

BIBLIOTECA DELLA R. CASA IN NAPOLI

To d'inognitario 669 6/9 Sala Grande

Scansia

Palchetto & Ola d'ord.

# Pality 28



## HISTOIRE

## DE FRANCE

XII

Cet ouvrage
a obtenu de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres
en 4844
...et de l'Académie Française

E GRAND PRIX GOBERT



## HISTOIRE

## DE FRANCE

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS JUSQU'EN 1789

HENRI MARTIN

Pulvis veterum renovabal

TOME XII

QUATRIEME EDITION



## PARIS

FURNE, LIBRAIRE-ÉDITEUR.

Se réserve le droit de traduction et de reproduction à l'Etranger,

M DCCC LVIII

Friday;

## HISTOIRE

## DE FRANCE

## SIXIÈME PARTIE

#### FRANCE MODERNE

### LUTTE DE LA MAISON DE BOURBON CONTRE LA MAISON D'AUTRICHE

(SUITE.)

### LIVRE LXXII

#### MOUVEMENT INTELLECTUEL ET MORAL

MOUTEMENT PHILOSOPHIQUE, RÉVOLETION DAS SCIENCES, DESCAPIEA, — Guerre giérinfue contre Aristote et la sociatique. — Commonements de l'autroponite, de la physistee, de la physiologie nonvelles, Copernic, Galible, Repler, Harvey, Tenturé d'exceptéquée et de méthode, Recon. — Béreuloire radicale de la philosophie, DESCARTES, Découré de la Réviside Philosophie première, système du monde, de Descartes — Schussilme et expérisions, Cossendi, Hobber, de la philosophie première, presentes — Schussilme et expérisions, Cossendi, Hobber, de la philosophie première, presentes — Schussilme et expérisions, Cossendi, Hobber, de la philosophie première, parties du monde, de la philosophie première, parties du monde, de la philosophie première, parties de la philosophie parties de la philosophie première, parties d

#### 1600 - 1660.

Avant de suivre la fortune des entrepriss de Richelieu entre les mains de son successeur et de voir achever par un autre les vastes plans qu'il avait tracès et en majeure partie exécutés avec une vigueur si persévérante, nous allons maintenant accompagner quelque temps dans une autre sphère le génie de la France, que nous venons de voir se déployer avec tant de gloire dans les conseils et dans les combats. Le monde des idées a aussi ses batailles et ess révolutions, qui correspondent mystérieusement aux vicissitudes de la région des faits. Là, d'autres Richelieux vont apparaître, portant au front le même signe de puissance, et, comme Armand du Plessis, opposant la raison à la coutume, la volonté à la fatalité, mais qui, plus beureux, n'ont jamais, dans leurs luttes non moins bérotques, porté d'atteinés à l'humanité ni à la morale éternelles. Dans cette prémière moité du xur siècle, la plus forte, sinon la plus brillante des deux, le même espris 'empare du monde intelligible et du monde réel; la politique, la philosophie, la poésic, les heaux-arts poursuivent le même idéal de raison et d'austère grandeur : Richélieu, Descartes, Cornellie et Poussin sont frères.

Lorsque s'ouvre cette période, le chaos est dans les intelligences, chaos fécond que sillonnent mille éclairs et au fond duquel s'agitent les germes innombrables d'une création nouvelle. Au sortir du moyen âge, qui avait si longtemps emprisonné les forces de l'esprit humain dans les formules abstraites de la scolastique et dans les maximes de l'ascétisme, la pensée moderne avait eu un grand emportement vers la nature et la vie; mais elle les avait trop vues d'abord par les veux des anciens : clle avait cru que ces maîtres si chers connaissaient la nature autant qu'ils l'aimaient, et elle s'était ruée vers toutes les mines du savoir antique, avec la curiosité ardente et crédule de l'enfant qui veut tout apprendre auprès de maîtres qui doivent tout savoir. Elle n'en tira d'ahord qu'un énorme entassement de notions réelles ou imaginaires, sans vérification, sans ordre et sans critique; l'étude de l'antiquité sacrée redoublait la confusion par la juxta-position des éléments les plus dissemblables. Aucun mode rationnel de procéder en métaphysique, en physique, en histoire. L'émancipation consistait à opposer une autorité à une autre autorité, la Bihle aux canons et aux décrétales, l'hellénisme à la Bible, les Alexandrins aux Pères, presque nulle part, la raison à la tradition et à l'autorité, soit pour les combattre, soit pour les interpréter. Cà et là, dès le xv siècle, en Italie, et, durant le xvi\*, chez nous et ailleurs, avaient commencé cenendant à paraître de hardis novateurs, des hommes doués d'un coup d'œil profond sur le monde des phénomènes ou puissants par le génie des sciences abstraites : tels, en France, Palissi. ce précurseur infatigable de tous les modernes philosophes de la nature; Fernel et Paré, réformateurs de la médecine et de la chirurgie; Ramus, qui tenta de détrôner Aristote, au nom de Platon et de la Bible: Viète, enfin, qui fournit à la science un instrument d'une portée incalculable en constituant définitivement l'algèbre '. L'Italie donnait même davantage, comme nous le dirons tout à l'heure; elle donnait des hommes qui entrevoyaient une métaphysique nouvelle éclairant les sciences de la nature. Mais ces efforts glorieux n'aboutissaient encore, ni à une méthode, ni à une concention du monde et de l'essence des êtres. qui pût remplacer l'ontologie et la cosmologie antiques, devenues. le principal obstacle au progrès de la science 2. De belles découvertes sans lien apparent entre elles, de grandioses inspirations sans résultat réalisable, des tentatives de syncrétisme universel. pleines d'éclat et de séduction, mais croulant par la base, tel était l'aspect général de la connaissance humaine.

L'insuffisance de la science antique éclatait de toutes parts; il ne s'agissait pas seulement de concilier les contradictions du passé, mais de trouver des vérités inconnues des anciens. Où et comment les chercher?

Les esprits flotaient et tournoyaient dans un tourbillon immense, ballottés incessamment entre le blen et le mal, entre l'erreur et la vérité. Après avoir cru à tout, successivement ou à la fois, on se prit à douter de tout! Le scepticisme, profond en Italie du x-u au xr siècle, y avait été comprimé violemment, au moins à la surface, par la recrudescence catholique; en France, il naisait des excès memes des Guerres de Religion; du grand élan de Rabelais vers la nature et l'humanité, on était retombé à Montaigne et à l'école de douteurs érudits et de moralistes qui sortit du livre des Éssais. Le scepticisme de ces hommes n'était pourtant pas le doute inerte de l'indifférence, mais un doute vivace et curieux, actif et chercheur, qui revétait des formes diverses :

<sup>1.</sup> V. notre t. IX. p. 12.

<sup>2.</sup> Nous reviendrons sur ce point capital,

tantot systématique et dogmatique avec Charron et Sanchez', tantot flottant, digressif et masqué sous la fantaise scientifique el littéraire, comme cher Naudé ou La Mothe-Levayer. Ces sceptiques prudents se maintenaient assez bien avec les puissances: Charron, un moment inquiété, avait été patronisé par le ministre Jeannin, qui déclara qu'on devait permettre la vente du livre de la Sag-sse comme d'un « livre d'Etat »; Richelieu goûtait Montaigne et accepta la déclicace d'une édition des Essais, que lui présenta la fille adoptive du philosophie, la savante mademoiselle de Gourrai; La Mothe-Levayer, malgré les hardiesses de son Oratina: Tubero, fut nommé précepteur du petit duc d'Anjou , second fils de Louis XIII; Naudé, qui était, suivant son ami Gui Patin, « de la religion de Lucrèce et de l'Pine », fut également favorisé du pouvoir à Paris et à Rome, où il apprit « l'indifference en matière de religion ».

L'école du doute n'était pas tout entière dans le cerete de ces graves personnages : à côté des savants, il y avait les hommes d'imagination, les mondains, les poètes. Ceux-ei se jetaient en avant avec l'audacieuse légèreté de leur nature; ils professaient dans la pratique ee qu'on nomanit bien à tort le pautogruitime, dans la théorie le pur naturalisme on des opinions de fantaise; ils propageaient leurs maximes et leurs habitudes parmi la jeunesse de la cour et de la ville. En résait plus ce paganisme élégiant, sous lequel Ronsard ou Desportes abritaient les débauches des derniers Valois : le troupeau d'Épieure ne se souciait plus guére de l'Olympe; on s'initulait franchement les goinfres Partois, du sein des orgies, s'élevaient des classis étranges : des

Portugais, devenu professeur de philosophie à Toulouse et auteur du livre : De Scientid quod nibil scitur.

<sup>2.</sup> Et aussi en mutière de morde apparemment, comme l'attenté sou tritte l'irre dus Coupe d'âte, appoie des crientes poilitiese, plus expirieçe que le Prince de Muchiard sans les mémos cences. Heuressenent pour an mémoire, il employs mines la favoure des prante qu'un le l'artic requie ; il valuit since que se paradiece, et son indifférence se s'éténdité pas juaqu'anx propriés de la sacione et de Proprit humais, sole l'artic des Michiardes en qu'un part étre consoliée comme le principe de l'organisation de notre grande Bollaise partic de l'artic paradient de la sondre coursis de la comme de l'artic paradient d

poésies clandestines, toutes chaudes d'une verre licencieuse et impie, se répandient dans le public étonné. Eiglise jeta un cri d'alarme. Dès 1615, les cahiers généraux du clergé avaient réclamé le bannissement ou le supplice des athées. Le jésuite Garasse, bouffon sanguinaire qui rappélait les écrivains et les prédicateurs de la Ligue, moins le sérieux de leur passion, le minime Mersenne, personnage plus imposant, et bien d'autres, démonérent bruyamment les progrès de l'athéisme. Mersenne, en 1623, prétendait qu'il y avait cinquante mille athées dans Paris; il est vrai que tout ce qui n'était ni catholique, ni protestant, était athée à ses yeux.

L'orage éclaia: le parlement intervint. Le plus brillant et le plus teméraire des beaux-espris libertins, Theophile Viaud, fint poursaivi et pour une œuvre collective, le Pernasse satyrique ', et pour ses poèsies publiées hardiment sous son non: banni une première fois par le parlement, il avait été protégé par la cour, recueilli secrètement-chez le duç de Montmorenci, à Chantilli, puis avait obtem son rappel en désavouant les sentiments qu'on lui attribuait (1619-1621); il récidiva et fut arrêté (1623). Après un long procès, il échappa au bûcher que lui destinaient ses ennemis, fut condamné au bannissement et mourut, au bout de quelques mois, à trente-six ans, des suites de sa dure captivité (1626).

Le malheur de Théophile averiti ses auis; ils s'imposirent un peu plus de réserve, évitrent les grands scandales, se rapprochèrent des autres sceptiques plus sérieux, sans se confondre avec eux. Ainsi se forma une petite société incrédule, qui, revepue de l'implété effrontée des premiers jours à un sensualisme plus délicat et moins emporté, se perpétua dans une éarte de demijour, comme une protestation timide contre le spiritualisme dop-

<sup>1.</sup> Une autre publication ciandestine se nommait les Quotrains du Déiste.

<sup>2.</sup> Sur Tudophile, F. is Herrens funccion, A. M. p. 1001 et mir., in Notice de M. Re-in acid to tries-carles project d'interrapposit et relief par les procurers geleral Molès, a. p. Hen. & Matthien Noté, i. L. p. 220 et mir. De fort beaux verse de Theophile s'y structures citéle. Partie dies maximes péculemens, on y reit des filler d'un cerbre tot différent i II avais écrit un straité de l'Immeratial de l'Immeratial de l'Informatial de l'Informatia de l

matique du xvir siècle, et devini, plus tard, avec Saint-Évremont, avec Ninon de Lenclos, avec Chaulieu, une des sources du xviir siècle.

La triste fin de Théophile avait été précédée par une catastrophe plus tragique, qui se rattachait aux mêmes causes et qui avait dû répandre encore plus d'effroi. Les incrédules ne s'étaient pas tenus à la négation et à la raillerie : une tentative de dogmatisme avait été essavée dans leurs rangs par un homme étranger à la France, par un jenne métaphysicien italien. Malgré le régime de terreur établi par les papes en Italie, la philosophie hétérodoxe y sortait parfois encore de dessous terre. L'école néo-péripatéticienne, qui tirait de l'aristotélisme, en dépit de la scolastique, des conséquences fatalistes et même matérialistes, s'était transmise de Pomponace à Cremonini. Un beau génie, Cesalpini, transforma cette doctrine en un panthéisme spiritualiste, qu'une profession de foi catholique abrita vis-à-vis de Rome, Lucilio Vanini sembla d'abord suivre la trace de Cesalpini. Après une jeunessè errante, il vint s'établir en France, et publia, en 1615, à Lyon, son Amphitheatrum æternæ Providentiæ: un pompeux éloge des jésuites et une déclaration emphatique d'orthodoxie firent passer d'abord sans encombre l'apothéose d'Averrhoès et de Pombonace, auxquels Lucilio immolait Platon et les scolastiques, Son livre étincelle de beautés philosophiques et poétiques, et se termine par un hymne splendide à l'Être infini. Plus d'une contradiction, plus d'une obscurité attestent cependant déjà les incertitudes de son esprit. L'année suivante, un second ouvrage fut publié à Paris; le titre était significatif : Des secrets admirables de la Nature, reine et déesse des mortels (De admirandis Naturæ reginæ deæque mortalium arcanis). La censure donna son visa sans y voir de malice. Vanini, pourtant, regiait assez clairement les parties religieuses de son premier livre et changeait sa théodicée brillante et vague en un pur naturalisme, où l'amour physique et toutes les forces aveugles étalent divinisés; et où Dieu, conservé par grâce, devenait à peu près inutile.

Vanini s'était acquis de pnissants protecteurs ; il ne fut inquiété que lorsque son prosélytisme parmi la jeunesse, ses imprudences et ses déréglements ne permirent plus aux magistrats de méconnaître son but. Rien alors ne put le sauver. Traduit devant le parlement de Toulouse, il sessaya en vain de revenir sur ses écrits et sur ses ensèignements : il fut condamné, pour « athéisme et blasphème », à être brûlé vif, après avoir eu la langue coupe ft... Il marcha au supplice avec un courage farouche: les contemporains nous ont conservé les horribles détails de sa lutte avec le bourreau sur le bûcher même! Il avait à peine trente-trois ans (1619).

Quelques années avant que le néo-péripatétisme vint périr à Toulouse dans les flammes qui dévorèrent Vanini, une autre école plus glorieuse et plus pure, qui, sauf quelques affinités avec Ramus, avait peu pénétré en France, le néo-platonisme italien était aussi monté sur le bûcher à Rome, avec le martyr Giordano Bruno: mais ses cendres furent plus fécondes. Aucune secte philosophique n'a peut-être répandu dans le monde plus d'idées sublimes que ne l'ont fait ces successeurs des Plotin et des Porphyre, si grands jusque dans leurs erreurs. Si les néo-platoniciens des xve et xvr siècles ne surent pas se dégager suffisamment du passé, ils n'en furent pas moins les initiateurs de l'avenir, par ce sentiment de l'infini qui vivifie leur école durant près de deux siècles, depuis Nicolas de Cusa jusqu'à Bruno, et qui prend parmi eux un caractère absolument inconnu au moven âge. Ce n'est plus une aspiration vague, ce n'est plus un simple sentiment : c'est une pensée qui tend à devenir science et qui sort de l'extase mystique pour envahir les mathématiques et la physique, la sphère de la raison abstraite et celle de la nature. On ne peut se défendre d'un frémissement religieux, quand on voit Nicolas de Cusa 2, au

 Né aux environs de Trèves, il deviat cardinal et mourut en 1464. — V. sur ses idées le Manuel de Philosophis moderne, par M. Repouvier, p. 17; 395, et les remarquables considérations de M. le docteur Cruvellhier, ap. Revus de Paris du 1<sup>et</sup> juillet 1857; Philosophis des sciences; tiudes sur Foraccites, etc.

<sup>1.</sup> I. Tarcida de M. Contia, nor Vanini, dans la Brow de Druc Rondo da 10r décembro 1831. Une tradiction des CEures de Vanini a éta públice ven 1845. Si Vanini che de Marcini de Cardini de vanini a éta públice ven 1845. Si Vanini che de Vanini a des públices de chespa à la nort, e ou ac de ritarcation, — Sciunta i ne risalta ri manurieri de Albalenda, greiffer de parleneat de Toulouse, Vanini a er vialt à rien moina qu'à recurrence le totte de l'intell. Malenda accesa Vanini d'avoir propage parmi les jueuse genu le vice ocupre nature. L'arrêt de parlement a'en dit rien. — La prine barbare de la mudition de la langue pour halpablem et l'assuprinte sous l'échelles.

[1464-1543]

moment où le cercle de la scolastique se ferme chez nous avec Gerson, rejeter les ebaines des formules pour s'élancer d'un bond dans l'infini et tenter d'y fonder la philosophie au sein même des mystères divins. Des idées d'une portée immense attestent que e'était l'audace du génie et non du délire; ainsi, cette idée de la conciliation des contraires au sein de l'absolu, qui menait au renversement de toute la vicille logique, et dont la philosophie allemande de notre temps a tenté hardiment la formule ; ainsi ees pressentiments profonds qui annoncent Copernie et toute la science moderne ; ce n'est pas sculement la logique scolastique, mais l'ontologie et l'univers d'Aristote qu'ébranle cet bérolque métaphysieien. Marsile Fiein, Pic de la Mirandole, Cardan, Telesio et tant d'autres, forment la chaîne entre Cusa et Bruno, qui reprend et développe les plus hautes pensées de ses devanciers, voit, par exemple, comme Cusa, se rejoindre dans l'absolu le double infini de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, de l'un et du multiple, mais n'arrive pas jusqu'à reconnaître la contradiction suprême, la double réalité de l'être individuel et de l'être absolu, et, tout ébloui de la vision de l'Unité, abime la personne bumaine dans le Tout divin. Après avoir longtemps vécu et enseigné en France, en Allcmagne, en Angleterre, il revint imprudemment à Rome, abusé, apparemment, par l'impunité, par la faveur même dont jouissait Cesalpini; mais, lui, n'était pas homme à déguiser sa foi : il fut condamné au feu par l'inquisition et mourut, non point avec la furieuse exaltation de Vanini, mais avec la sérénité des saints et des martyrs (1600).

On eut beau tuer Bruno, on ne tua pas ses erreurs, qui reparurent bientôt chez un génie plus fort que le sien, chez Spinoa; on tua blem moins encore, grâce à Dieu, les immortelles vérités, la révelation nouvelle, dont il avait été un des apôtres Il n'était pas mort seulement pour avoir confondu le créateur et la création, mais pour avoir enseigné, après Cusa, la création sans bornes dans le temps et dans l'espace et les mondes sans nombre, pour avoir prophétie la ruine de l'ignorante et puérile cosmogonie qui, emprisonnait la vie universelle dans notre humble globe et qui, sapée par Copernie, allait s'écrouler sous les coups de Galilée et de Kepler I

· Les jours marqués dans les déerets éternels étaient arrivés, où la Providence allait permettre au regard de l'homme d'entrevoir les profondeurs de l'infini visible, symbole et reflet de l'infini intelligible. Tont ce que l'antiquité avait pris pour la science de la nature n'en avait été que l'ombre : la science véritable vensit de naître! Suivant une loi mystérieuse du développement de l'humanité, le sentiment apercoit longtemps d'avance ce que l'intelligence est destinée à posséder pleinement un jour : les philosophies primitives avaient aperçu par intuition des vérités qui avaient depuis échappé à l'esprit humain; ces vérités reparaissaient comme des astres longtemps perdus et allaient entrer pour jamais dans le domaine de la science. L'Inde, autrefois, n'avait pas transporté complétement dans sa cosmogonie ce sentiment de l'infini qui remplissait sa métaphysique : la Grèce et la Gaule avaient fait un pas de plus; Leucippe et Démocrite avaient proclamé l'existence de mondes sans nombre, doetrine qui s'était également développée et qui s'était identifiée avec la religion au fond des sanctuaires druidiques; pendant ce temps, Pythagore et son disciple Philolaüs, s'élevant au-dessus de l'illusion des sens, montraient la terre et non la sphère céleste tournant sur elle-même en vingt-quatre heures, et affirmaient la sphérieité de la terre, que les druides enseignaient comme eux !. Mais eette grande vision du ciel s'était bientôt évanouie! La Grèce, éblouie, avait reculé : son génie plastique, amoureux du fini, s'était rattaché à la terre et avait rendu des bornes aux eieux; sa philosophie, en se définissant, s'était resserrée. La science, entravée par une conception de la nature des êtres qui lui faisait prendre les mobiles phénomènes pour des essences immuables et la rendait impropre à saisir les lois sous les phénomènes 2, la science se renserma dans un étroit horizon : Aristote fait les cieux solides et

La forme cyclique était pour les draides la forme suprême. Le cromiel h ou cercle de pierres consacré était l'emblème du monde. V. le chant d'Uther-Pen-Dragon.

<sup>2.</sup> F. var 1a différence radicale de l'outologie péripatéticieme et de l'outologie péripatéticieme (et le l'outologie péripatéticieme) et de l'outologie de Paris de 17º et 15 juillet 1806. Il y a beancong d'objections à faire à l'unter aux de Paris de 17º et 15 juillet 1806. Il y a beancong d'objections à faire à l'unter aux de faites il illa de lors l'unterférence peripare des sociatiques pour l'observaire et l'appérence de la comparison de l'apperence de l'appere

immuables; le monde des stoïciens est fini; l'abime du vide environne la sphère bornée de la création. L'astronome Ptolémée, étouffant la voix d'Aristarque de Samos, qui proclamait le soleil centre du système planétaire, consacre les erreurs des philosophes par un système ingénieux et complexe : les étoiles fixes sont attachées comme des flambeaux à une voûte inaltérable; les planètes se meuvent, ainsi que le soleil lui-même, autour de là terre, centre de l'univers. Lorsque l'ère de l'antiquité fait place à l'ère chrétienne, le christianisme s'approprie et exagère cette doctrine conforme à la tradition hébraïque, où le fini réagit avec tant de vigueur contre l'immensité du panthéisme oriental et où tout se rapporte au genre humain sur la terre. Le christianisme, en élargissant la sphère théologique et morale, resserre encore le monde visible : la terre n'est plus seulement le centre du monde, mais le monde tout entier dont les astres ne sont que les luminaires; et ee monde est destiné à périr : dans ses entrailles mêmes est l'enfer, au-dessus de lui le paradis, qui doivent se partager ses habitants au jour de sa destruction. La terre est trop grande encore : elle n'est plus même un globe partout habitable; la eroyanee aux antipodes est une hérésie!

Cependant l'esprit moderne est enfin sorti de sa longue enfance : le grand réveil du xvª siècle est arrivé! C'est alors que l'intelligence de la nouvelle Europe étouffe dans cette science étroite. dans cette cosmogonie enfantine! Un premier coup est porté à la théorie par la découverte de l'Amérique et par la preuve acquise de la sphéricité de la terre. Cette terre, si vaste et si vague pour le moyen âge, devient bien petite pour l'homme moderne, depuis qu'il en a fait le tour avec Colomb, Gama et Magellan. Et cette terre elle-même, et sa nature, et les êtres qui eouvrent sa surface, comme ils sont mal étudiés et mal connus! Les solutions admises ne sont-elles pas aussi impuissantes à expliquer le corps humain et les moindres phénomènes terrestres, que les secrets des cieux? On reconnaît à la fois la supériorité scientifique des anciens sur le moyen age et l'extrême insuffisance des anciens eux-memes. On interroge en vain l'autorité ; il faut laisser là les réponses confuses des oracles; il faut être, penser et voir par soi-même,

L'esprit nouveau était prêt : un prodigieux souffle de vie se

répandit dans l'Europe savante. Les physiciens et les mathématiciens furent partout saisis d'une ardeur surhumaine, lls ne firent, pas comme les moralistes : ils ne doutèrent pas; ils cherchèrent, ils trouvèrent : le témoignage immédiat des sens, oracle de l'école d'Aristote, fut subordonné à la raison, au calcul, à l'induction résultant des observations comparées, enfin aux hypothèses qui sont les révélations du génie : de jour en jour, on leva plus haut le veile qui cachait la nature. Dès le xve siècle, Nicolas de Cusa avait renouvelé la doctrine de Pythagore sur le système du monde : bientôt le Polonais Copernic, partant de la grande idée que la nature agit toujours par les voies les plus simples et voyant le système compliqué de Ptolémée inconciliable avec cette idée, systématise la doctrine ressuscitée par Cusa et celle d'Aristarque de Samos, et donne la théorie du mouvement diurne de la terre sur son axe et du mouvement annuel de la terre autour du soleil. en y rapportant toutes les observations astronomiques connues.

« L'étrange nouveaulte » n'est d'abord accueillié que par quelle gues disciples : les sens se révoltent contre les révéations de l'intelligence; notre Étienne Pasquier (1. xx. lett. 5) appelle Copernic « un grand homme faiseur de paradosse qui lui ont una réussi; » mais, dans les dernières années du xv s'étcle, le mouvement déborde de toutes parts et se résume dans deux de ces puissants génies qui décident le succès des révolutions : l'Allemagne enfante Kepter, l'Italie, Galifie. C'est la cité sainte de l'art, l'Athènes moderne, Florence, qui donne encore au monde un des deux géants de la science : avant de s'éteindre, ce flambeau de la chrétienté jette ainsi une dermière et immense splendeur; l'incomparable série des génies florentins, cette chaine dor qui compte pour anneaux Dante, Pétrarque, Giótto, Massecio, Léonard de Vinci, Michel Ange, vient fini à Galifiée!

Galilée et Kepler commencent tous deux à étudier le clel d'après Copernie, les phinomèmes de la terre d'après eux-mêmes, d'après eux seuls : alors une même pensée les saisit; il n'est pas d'autres lois pour le ciet que pour la terre; 1a terre fait partie du ciet; il n'est qu'une physique, il n'est qu'une nature. « C'est dans le ciel, » dit Kepler, « que nous nous mouvons et que nois sommes, nous et tous les corps dece nonde. » Il n'est donc point de ciel immuable et inaltérable au-dessus du ciel mobile des planètes : le ciel mystique du moyen age, les cieux solides d'Aristote, s'écroulent du même coup! Mais les bases manquent à cette physique que l'on appelle à de si hautes destinées : elle a été jusqu'ici presque uniquement conjecturale ou fondée sur des apparences, les anciens, faute de la notion scientifique de loi, n'ayant pu appliquer efficacement les mathématiques à l'ordonnance de la nature; Galilée donne à la physique deux bases indestructibles, le poids et la mesure : l'observation de la chute des corps graves lui révèle les lois de la pesanteur, et il détermine la mesure de la chaleur par le thermomètre, la mesure de la durée par les temps égaux des oscillations du pendule (1589-1597). L'esprit géométrique entre avec lui en conquérant dans la philosophie de la nature pour . en débrouiller le chaos. La dynamique, la statique, l'hydrostatique, la mécanique, marchent aussitôt à pas de géant. Pendant ce temps, l'optique, la science de la première de nos facultés organiques, se déploie avec Repler, qui établit la vraie structure de l'œil humain et la vraie connaissance de ses fonctions (1604).

Sur ces entrefaites, une nouvelle étoile apparaît dans le ciel, comme si Dieu lui-même portait témoignage en faveur de ceux qu'il a envoyés annoucer la vérité aux hommes. La voici, la preuve que les cicux se meuvent et changent, que des mondes y peuvent naître et mourir! C'est le signal des grandes victoires. L'année 1609 s'ouvre, année qui sera fameuse à jamais dans les fastes de l'humanité. Les deux héros de la science luttent de prodiges; l'Astronomie nouvelle de Kepler enseigne le vrai cours des planètes elliptique et non circulaire, et leur vitesse croissante ou décroissante, suivant qu'elles s'approchent ou s'éloignent du soleil: l'astronome souabe reconnaît les forces centrifuge et contripète, et appropit l'attraction sous ces qualités occultes que Galilée commence à expulser de la physique, Galilée répond à l'Astronomie nouvelle par le Messager des astres (Sidereus nuncius). Au bruit de la découverte, faite en Hollande, d'un instrument destiné à rapprocher de l'œil les objets éloignés, un rayon nouveau illumine le sage florentin; il refait d'inspiration le télescope, en lui donnant une puissance bien supérieure, et le tourne vers la voûte céleste. Les planètes grossissent comme de petites lunes;

la lune, agrandie comme une petite terre, montre ses montagnes gigantesques; les satellites de Jupiter apparaissent, puis les taches du soleil, qui amènent la preuve de sa rotation sur son axe. Mais, tandis que les planètes se rapprochent, les étoiles fixes, dépouiliées de leur raponnement; ne grossissent pas, attestant ainsi l'énormité de leurs distancés, et les vapeurs lumineuses de la voie lactée, se cohdensant en milliers d'étoiles, révèlent, dans des profondeurs incommensurables, des astres sans nombre, peuplant d'autres cieux par delà nos cieux. Telles sont les nouvelles que le Messaur des attest annorte à la terre.

Qui pourrait dire la joie des amis de la vérité, en recevant cet évangile de la science! Quelles actions de grâces ne s'élevèrent pas vers le Créateur, qui daignait découvrir à l'homme les plus augustes mystères de la création! Une émulation généreuse s'était emparée de toutes les intelligences : ce n'étaient qu'inventions et que découvertes: les profonds travaux de notre Viète sur l'algèbre se répandaient et commençaient à aider puissamment le mouvement scientifique. L'Anglais Gilbert venait de reconnaître le magnétisme terrestre (1600); un autre Anglais, Harvey, allait achever la découverte du système de la circulation du sang, si avancéepar l'infortuné Servet (1628) 1. L'ingénieur français Salomon de Caux, dans son traité des Raisons des forces mouvantes, proposait l'application de la vapeur à la mécanique et donnait le premier dessin d'une machine à vapeur (1615), invention dont la portée ne devait être comprise que beaucoup plus tard et dont le premier auteur devait rester longtemps oublié?. Galilée et Kepler poursuivaient leur glorieux chemin avec une ardeur toujours croissante : Kepler pérfectionnait la géométrie ; Gailée, après le téles-

<sup>1,</sup> V. uotre t, VIII, p. 482,

a. f. ia. Nollec de M. Arago une les machines à repare, dans l'Anomère de Brens de Loupisethe pour 157. — Sabomes de Caux ne fit pas totolor pereturel, et ce qu'on a monoid sur su captiert aparaî les fous de Bieleire est une pure fable. Ce qui et fair cu ce qui le nocetteme est maltirerensemies rei d'air les mair personnes que et du ce de courage, qui fit des défirit houis pour révêre na gouvernement français les récineses ministrales percet encient pour personnes de la ception en mais de mais de la compartie de la ception et de l'emine de la exploiter en marquel de debit. F. dans la Hojouis pittereque de jancier 1811, la touchaise macchine de maltine de bossaide, écompassée de se printièrese intériories per la fritaire de la exploiter en mais de maltine de bossaide, écompassée de se printiérique intérior por la fritaire de maltine de bossaide, écompassée de se printiérique intérior por la fritaire de maltine de bossaide, écompassée de se printiérique intérior por la fritaire de maltine de bossaide, écompassée de se printiérique intérior por la fritaire de maltine de bossaide, écompassée de se printiérique intérior por la fritaire de la matter de bossaide, écompassée des se printiérique intérior por la fritaire de la matter de bossaide, écompassée de se printiérique intérior por la fritaire de la compassion de la compassion

cope, qui nous ouvre dans l'espace des ablmes de grandeur Inconnue, construisait le microscope, destiné à nous introduire dans un monde opposé et plus inconnu encore, dans ce monde de petitesse toujours décroissante, où l'infini se retrouve dans l'imperceptible (vers 1612):

La vérité n'est pas destinée à triompher sans combat sur cette terre et tout apôtre doit se tenir prêt au martyre. Les puissances du passé se préparaient à déchaîner un terrible orage. Les partisans aveugles de la tradition et de l'autorité, les esclaves de la lettre morte, un moment éblouis, perdus, au milieu de ces flots de lumière jaillissante, s'étaient ralliés sous leur noire bannière, Avant que Galilée eut enscigné directement le mouvement de la terre, ils avaient compris le lien qui rattachait Galilée et Kepler à Bruno et à Copernic, Lorsque la découverte des phases de Vénus par Galilée eut apporté une nouvelle confirmation au système de Copernie, la tempête éclata. Aux eris des scolastiques, qui vovaient leurs cieux solides se fendre et leur physique imaginaire s'évanouir, répondirent les clameurs des zélés, effrayés de voir contredire le sta, sot! de l'Ancien Testament et ressuseiter, des cendres de Bruno, la pluralité des mondes. La forme populaire de Galilée alarma Rome plus encore que le fond de sa doctrine : grand écrivain, admirable discoureur, il ne s'adressait plus seulement au petit monde des doctes, comme les néo-platoniciens, ses devanciers; il livrait à la langue vulgaire les arcanes de la cosmogonie et faisait descendre la science sur la place publique. Les jésuites et les dominicains s'unissent sous le grand docteur des iésuites. sous Bellarmin, et une première condamnation est portée, en 1616, par la congrégation de l'index, contre la doctrinc du mouvement de la terre. Pendant que Rome défend la lettre de la Bible, à Paris, la Sorbonne et le parlement prennent les armes pour Aristote. En 1624, un jeune homme destiné à une haute célébrité, le philosophe provençal Gassendi, ayant publié un livre contre le péripatétisme, et trois physiciens et chimistes avant affiché des thèses contre la doctrine d'Aristote, le parlement de

Nous avons été heureux de pouvoir mettre à profit, dans ce résumé des premières découvertes du xviri siècle, les savautes études de M. Guigniaut sur l'Illistoire de la Terre, objet de son cours de cette année en Sorbonne (écrit en 1845).

Paris, à la requête de la faculté de théologie, bannit de son ressort les trois novateurs et interdit, « sous prine de la vie, d'enseigner aucunes maximes contre les auteurs anciens et approuvés !». Un des trois proserris, Villon, avait avancé que l'air et l'eau ne different point en essence. Le cardinal de Richelieu, étranger aux études de la philosophie naturelle et circonvenu par les ennemis des nouveaulés, se prononça contre les conernicieus.

Galilée ne recula pas : il s'efferca héroïquement d'arracher l'église aux ténèbres où l'on voulait la retenir: il plaida la cause de la science auprès du pape et du sacré-collége; il entreprit de concilier l'Écriture sainte et la révélation houvelle. En 1632, parut ce fameux dialogue des Deux Systèmes du Monde, dans lequel toute sa théorie était résumée sous une forme dubitative et avec une soumission apparente qui trompa la censure, mais non l'inquisition. On sait comment répondirent Urbain VIII et le saint office de Rome! L'illustre vieillard, arrêté, condamné, torturé 2, est contraint d'abjurer, devant sept cardinaux, « l'hérésie du mouvement de la terre et du renos du soleil » (1633). On mit le sceau sur cette bouche qui ne s'était ouverte que pour annoncer la vérité: on défendit à Galilée de rien enseigner, de rien publicr; on prohiba tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il pourrait faire! Relégué par grace dans une campagne solitaire, avec menace de l'ensevelir dans les cachots du saint office en cas de réhellion. il vit mourir dans ses bras sa fille, sa seule consolation; il perdit les veux, usés à force de contempler le soleil : le deuil de son cœur ne put abattre l'énergie de son esprit; il pensa, il dicta jusqu'à sa dernière heure, livrant, comme testament, aux quelques disciples parvenus à communiquer avec lui, les idées les plus profondes et les plus neuves sur toutes les parties de la physique. des mathématiques pures et des mathématiques appliquées, et formant encore, dans ces derniers jours si lugubres, des élèves

Mercure françois, t. X, p. 503 et suiv. — Mathien Molé était alors procureur général. — Gassendi, qui n'était pas du ressort du parlement de Paris, ne fut point laquiété, grâce à l'influence de son ami Peirese, consciller au parlement d'Aix.

<sup>2.</sup> Il est impossible de donner un antre sens au rigoureux exonen que subit Galilée aux termes de son arrêt. V. l'Arsonal serré, ou Protique de l'office de la Sainte Inquisi-tion; Rune, 1730, \$. 263. Galilée peut n'avoir pas sub la torture dans tonte son horreur; mais il a été certainement présenté à la oussion.

tels que Toricelli et Viviani. Il meurt enfin (8 janvier 1612)..... Une voix française, la voix d'un ami qui avait encouriagé, partagé ses travaux, vécu de sa vie, la voix de Peirese, avait prononcé d'avance sur le martyr et les bourreaux la sentence de la postérité: « d'est Socrate condamne pour la seconde fois! »

La persécution ne s'arrêta pas sur sa tombe. L'inquisition s'efforca d'anéantir les vestiges de sa pensée, ses papiers, ses lettres : son petit-fils même, abruti par une superstition sacrilége, brûla ce qui restait de ses derniers travaux. Rome, après le maltre, noursuivit les disciples. Bien des années après la mort du grand homme, le saint-siège exigea des Médicis la destruction de l'Accademia del Cimento, formée à Florence pour continuer l'œuvre de Galilée. Un des plus illustres académiciens, Borelli, un des précurseurs de Newton, fut réduit à mendier dans les rues de Florence; un autre savant, Oliva, se donna la mort pour échapper aux tortures de l'inquisition. Il n'est pas dans l'histoire de spectacle plus douloureux que cette agonie désespérée du génie italien. Épuisé, dans l'art, par l'immensité de ses créations, vaincu, dans la politique, par la domination ètrangère, il se console dans le scin de la métaphysique : Rome l'y poursuit et étouffe le flambeau de la philosophie dans le sang des philosophes; il se réfugie dans les sciences naturelles; Rome le force et le tue dans ce dernier asile '.

Crime inutile! impulssante victoire! La science, comprimée en Italie, envalit l'Europe. La France, où Galilée avait excité une admiration enthousiaste et une tendre pitié<sup>3</sup>, était préparé à tous les progrès, et par le doute fecond qui avait passé de Rableais à l'écode de Montaigne, et par l'impulsion d'un esprit vaiment encyclopétique, de Peirese, homme admirable d'intelligence et sublime de désintéressement, qui, dans une condition privée, fit plus pour la science que les plus grands rois, provoquant, indiquant, 'avec sa haute sagacité, aidant, avec son or, avec son travail, toutes les expériences, toutes les découvertes, et ne reven-

V. sur Galilée, Libri, Revue des Deux Mondes du 1et juillet 1841; et, sur l'Académie del Cimento, Charles Martins, Revue Indépendente du 10 novembre 1843.

Plusieurs de ses deruiers ouvrages furent publiés en France de sou virant, par les soins du piere Mersenne et du counte de Noulles; pour éviteg de nouvelles persécutions à l'auteur, on feignit de les lui avoir dérobés.

diquant pas même sa part de gloire dans l'œuvre commune '. Les corps consacrès, au maintien des traditions furent entantes par la science nouvelle. Quelques amécs à peine après la condamnation de Gallière, fes plus fortes têtes de la Sorhonne, les de Launoi, les Antoios Armaio, professent à peu près ouvertement la doctrine proscrite, Les pays protestants, de leur côté, en dépit de leurs babitudes d'attachement judaique à la lettre de l'Ecriture, no condamnent pas leur Kepler. La physique nouvelle, appuyée sur les mathématiques, s'étend partout victorieusement, malgré la résistance de l'enseignement officiel.

Que manque-t-il donc encore au génie de l'homme, introduit par la métaphysique et par la physique dans les deux infinis visible et intelligible? Le doute est-il vaincu? Un dogmatisme nouveau a-t-il coordonné les éléments épars dans le chaos du xvr siècle? - Non. Pour les esprits qui ne se soumettent pas sans examen à l'autorité indécise elle-même sur bien des points, la morale flotte toujours, parmi les apparentes contradictions de l'histoire du genre humain, dont la loi n'est pas encore trouvée. La philosophie de la nature, malgré tant de prodiges, n'est pas encore réduite en système ; l'art des découvertes est florissant ; si Copernic, Kepler, Gilbert, Galilée surtout, ont bien la méthode de leur pratique, il reste à vulgariser, à universaliser cette méthode. Et, d'ailleurs, la science de la nature peut-elle être constituée, quand la science de l'homme et la science de l'être ne le sont pas et que les principes ne sont pas fixés? La métaphysique, qui devrait donner ces principes, est bien moins avancée que la physique; en tant que science; elle n'a guère procédé jusqu'ici, en dehors de la tradition, que par intuitions, par élans poétiques, par à priori non justifiés, et a tenté, mais non réalisé, son alliance avec les procédés sévères des mathématiques. Reste donc à chercher la notion nouvelle de l'être qui doit remplacer celle d'Aristote; reste à chercher la philosophie première, cette science des sciences, qui est le principe et la source commune de toutes les connaissances humaines; reste à chercher la méthode suprême

XII.

Mort en 1637. On lui doit l'introduction en France des jasmins d'Inde et d'Amérique, des lilamée Perse et d'Arabie, du laurier-rose, du néffer, etc., ainsi que du chat angora.

qui doit apprendre à l'homme à se connaître lui-même pour connaître tout le reste, autant que Dieu l'en a rendu capable!

Ce fut evite pensée qui, saisie en pleine lumière quant aux sciences naturelles, obseurement entrevue quant aux autres branches de la connaissance humaine, suggéra, sur ces entrefaites, à un homme d'un génie étendu et ardent, une entreprise d'une étonnaine grandeur. Francis Bacon, lord-chancelier d'Angleterre, étrange personnage, qui prisenta le triste contraste d'un esprit sublime et d'une âme ravalee, qui partagea sa vie entre les tetres et les sciences et une carrière politique remplie seulement par des hontes ', Francis Bacon essaya de donner au monde, premièrement, la classification générale des counsissances humaines, avec le tableau de leur situation présente, des progrès qu'elles avaient faits, des progrès qui leur restaient à faire; secondement, un nouvel instrument intellegute! (noeum orgenum), une nouvelle méthode destinée à poursuivre la conquête des progrès futurs et à dirigée la recherche de la vérité dans les sciences.

Bacon n'était assurément point le premier qui eût entrepris de dénombrer et de classer les ściences; sans parler des Sommes et des Miroirs (speculum) du moyén âge, une Encyclopédie proprement dite, ou la Suite et la Liaison de tous les Arts et Sciences, avait éle publiée, en 1387, par le Français Savigin, Mais l'honneur de Bacon a été d'avoir elungé cette description aride, cet arbre stérile de l'Encyclopédie en un arbre de vie animé par la séve intarissable du progrès, et d'avoir, cherché à classer les sciences dans un ordre-philosophique modelé sur les facultés de l'esprit burnain.

C'était chez, lui une inconséquence; car Bacon, dans cette vue trouble des seiences morales et des sciences abstraites que nous indiquions tout à l'Ineure, avait recommandé de prendre les phénomènes extéricurs, non les idées, pour point de départ de la sejence, et d'aller de la nature à l'esprit, non de l'esprit à la nature, méthode antiphilosophique à laquelle il déroge heureusement dès les premiers pas, mais à laquelle pourtant il ne dérogé pas assez dans l'ensemble de son œuvre.

V. sa vie cerite avec une si haute impartialité par M. Ch. de Rémusat; Baçon, sa rie et ses œuvres; 1857.

Il attribue à l'esprit humain trois facultés principales : mémoire, imagination, raison, c parrage la science en trois divisions correspondantes : histoire, poésie, philosophie : Lumineux et profond en parlant de l'histoire; il développe plus spécialement l'histoire naturelle, son objet de prédicteion, mais traite fort dignement de l'bistoire proprement dite et y place l'histoire littéraire au-dessus de l'histoire politique, les fastes de l'esprit humain au-dessus des fastes des états ; il est très-faible, au conraire, en ce qui regarde la poésie; il n'y voit que la faculté de reproduire les images des choses sensibles et d'Initer l'histoire; l'idéal, le sens du beau, lui manque à tel point, qu'il sépare les beaux-arts de la poésie, pour les rejeter, sous le nom de voluptuaire, parmi les sciences relatives au corps humain, entre la cométitue et l'abhélique la grunnsstique! 2

Sa philosophie, science de Dieu, de l'homme et de la nature, ainsi qu'il la définit, est un mélange de grandeur et de faiblesse. d'élans hardis et de timidités, de lacunes et de contradictions. S'il cherche la méthode générale, il ne la trouve point du tout. Ilne définit pas le moi, le sujet qui pense, avant d'arriver aux objets de la pensée; il ne nose pas de principe de certitude et ce n'est point à la base de son édifice, mais dans le pêle-mêle des matériaux, qu'on rencontre ses opinions sur l'âme et sur les fondements de la croyance. Il admet la vieille doctrine des deux âmes, la divine ou immatérielle et la matérielle ou sensitive, à laquelle il rapporte la locomotion, la sensation et la perception. Il établit qu'il y a deux objets de la connaissance, correspondant aux deux âmes : le monde des phénomènes sensibles ou nature, et le monde intelligible ; le premier appartenant à la philosophie, le second à la foi, à la théologie révélée. Toute science, dit-il, est ou divinement inspirée ou originaire des sens.

<sup>1.</sup> L'effort est méritoire et la tentative remavquable : tobtefois on ne peut admette qu'il y ait la tamen's progrés sur l'antique division platonislemes : physiques, cibique imorale) et logiques, qui répondait, non à des facultés de l'esprit plus omoins arbitratement choisies, mais aux trois principes essentiels de l'étre, force, amour, intelligence.—Sur la tentative encyclopétique de Bacon, V. Encyclopétia Nouvelle, art. Exercitor/esfors, par M. Jean Roynaud.

Bacon exprime assez bien ici l'infériorité du génie anglais dans les beaux-arts, mais il n'est pas nu niveau de ce génie quant a la poésie, ou l'Angleterre s'est élevée si haut.

S'il clait tout entier dans ces maximes, sa philosophie serait une pure physique, et toute science morale serait pour lui un simple appendice de la théologie révêtée, comme toute sclence mathématique est à ses yeux une simple « servante de la physique ». Il dit en effet qu'il n' y aura plus de métaphysique torsqu'on aura trouvé la vraic physique; qu'an delà de celle-ci il n' y a que les choses divines, que le domaine de la foi. Cét esprit tout concret, tout de fait, étrauger, comme le dit un excellent critique allemand , à la distinction du nécessaire et du contingent, méconnaît également la métanhysique et les mathématiques pures.

Par bonheur, il a trop d'inspiration et trop peu de rigueur logique pour rester enfermé dans ces étroites limites. Il fait rentrer, au moins en partie, les choses du monde moral par voie indirecte dans les sciences humaines; il signale une théologie naturelle qui rest, il est vai, que l'homme voyant Bieu par réfraction dans la nature, de même que l'homme s'y voit par réfraction dans la nature, au même que l'homme s'y voit par réfraction dette discourant le la loi morale. La raison, ajoutet-eil, oubliant ses principes de tout à l'heure, pourrait nous apprendre beaucôup sur l'essence de l'ame et sur l'origine de ses facultés et de ses idées. Il admet implicitement des notions, des axiomes qui ne viennent pas des sens; il admet des restes d'une lumière intérieure altérre, suivant lui, par la chute originelle sui

Ce n'est pas ici qu'il est possible de signaler cette foule de traits heureux et nouveaux qui brillont dans son eadre imparfait; mais, de ses vues sur les philosophes de l'antiquité, de ses attaques contre Arisote, se dégage une idée fondamentale, un principe qui est ou latent ou entrevu sous toutes les innovations et toutes les découvertes depuis le xx siècle.

A la base de toute physique comme de toute métaphysique, il y a nécessairèment une ontologie, c'est-à-dire une conception quelconque de la sibistance et de l'être; il faut bien qu'on se fasse une idée quelconque de ce qui est le sujet et le support de toutes les idées comme de tous les phénomènes; c'est là une nécessité contre laquelle se débattront toujours en vain les écoles empiri-

1, M. Apelt.

ques. L'ontologie d'Aristote, acceptée par le moyen âge, reposait sur la théorie des formes substantielles. Tout être, suivant cette théorie, est composé de matière et de forme, deux éléments purement métaphysiques et qui diffèrent essentiellement de ce que nous entendons aujourd'hui par ces termes. Cette matière, principe passif, est la simple possibilité ou capacité d'être; cette forme, principe actif, est ce qui, en se joignant à la matière, change la possibilité en acte, en être réel. L'obscure et abstraite conception d'Aristote, par des causes dont l'analyse nous entraînerait trop loin', conduisait à isoler les êtres et les phénomènes, en attribuant à chaque espèce de corps un principe séparé, un mouvement propre; elle rendait, par conséquent, la science impuissante à saisir les grandes règles de la nature, les lois générales du mouvement, et à relier entre eux les phénomènes. La physique générale, la philosophie naturelle, comme dit Bacon, était donc impossible.

Or le sentiment el l'idée que là nature procède par des lois uniformes et constantes éclaitent de plus en plus à partir du xv siècle, et avaient guidé les génies de la métaphysique et de la physique depuis Cusa jusqu'à Gailitée. Bacon s'en empare avec force, concentre, systématis et attaque contre les formes audaton-tielles\*, et chierche à formuler la théorie complète des moyens par lesquels 'finclligence peut atteindre à la science de ces lois devant lesqueles croule la vieille ontologie.

De là sa fameuse méthode expérimentale et inductive. Il proclame d'une voix retentissante et que les autres excéuente i ; la est le héraut, le porte-étendard de la croisade contre les mystères de la nature. Ces mystères, le moyen âge n'avait pu les pindurer parce qu'il n'avait point l'art d'obsèrver ni d'expérimenter : il faut un principe métaphysique, un à priori pour guider l'eil qui observe et la main qui expérimente; si le principe est faux ou arbitraire, les découvertes sont, sinon impossibles, du moins isolèes et improrers à se coordonner en science. La théorie des forma

V. la dessus l'exposition si remarquable de M. Fréd. Morin; Revue de Paris du les juillet 1856.

Il leur substitue ce qu'il appelle la couss formells, qui est l'unité dans des matières différentes, le principe stable dans ce qui varie; en d'autres termes, la loi des phénomènes.

subtratielles arrêtait l'observateur aux apparences, qu'on supposait manifester l'essence propre de chaque être, et l'observateur, dupe de ces illuisions des sens, que Bacon appelle les idotes de l'esprit, tirait imprudemment de la première observation venue des conclusions générales et absolues 'Bacon veut qu'on substitue à cette induction vulgaire ce qu'il nomme l'induction lettré ou savante, comparant, éliminant, accumulant, rectifiant les observations, variant les expériences ou les plaçant dans les conditions les plus générales possible, afin de monter un à un avec sûreté tous les échelons de la exfern'aisston.

Cette méthode, il en est le propagateur et non le créateur?: clle est vraic, mais incomplète; car Bacon, dans sa réaction contre le syllogisme et la logique d'Aristote, néglige le procédé de la déduction, aussi nécessaire aux sciences que l'induction même, ct, s'il ne méconnait pas absolument les hypothèses, sans lesquelles rien ne se ferait de grand, il n'en donne pas la théorie. Ce n'est donc point, à vrai dire, par sa méthode; ce n'est point par sa philosophie générale, si imparfaîte et si confuse; ce n'est point par ses découvertes scientifiques, car il en fit peu' et contesta celles de autres, méconnaissant les siens dans la poussière du combat et niant Copernic et Galilée; c'est par le souffle vivillant qui anime la masse entière de son œuvre; c'est par le souffle vivillant qui anime la masse entière de son œuvre; c'est par le souffle vivillant qui anime la masse entière de son œuvre; c'est par le souffle vivillant qui anime la masse entière de son œuvre; c'est par le souffle vivillant qui anime la masse entière de son œuvre; c'est par ses larges et fécondes tendances, par son enthousiasme du progrès et de la perfectibilité, que Bacon, malgré les taches déplorables de sa vie, a gardé un grand nom devant la postérité.

Il a laissé des maximes immortelles, « L'âge d'or est devant

<sup>1.</sup> Par le fait, les socioutiques, on général, n'obsérvaient al n'expérimentaires : la revancient les orphiremes d'Aristères démantes et ètre prentatient an maître : les exemples éclatants d'observatours que l'on cite sont des exceptions : Albert le Grand an fair pas suit aux en terrains, et Roger Roson en fui pas seulement défiaises, mais pers'enne d'ommés mapres d'en majer. Quant nan safetimistes, lit expérimentationt, mais practique d'ommés mapres d'en majer. Quant nan safetimistes, lit expérimentation, mais d'an autre principe de l'arison, le s'autre par la considère d'arison, le s'autre par la considère d'arison, la viente par considère d'arison, le s'autre par la considère d'arison, le s'autre par la considère d'arison, la viente par considère d'arison, le s'autre principe de la gracer.

<sup>2. «</sup> L'interprète des artifices de la nature, c'est l'expérience », disait déjà, plus d'un siècle auparavant, le grand Léonard de Vinci : « il faut la cansuiter, «» terrier les circontiances jusqu'à ce que nous en ayons ité es rigles générales. « Venturi, Mémoire la des première classe de l'institut. Paris, 1797.

Pen de déconvertes formelles; mais il ent parfinis de très-grandes, vues. Ainsi, il avancé que la chalcur dans les corps n'est qu'un mouvement des particules qui les composent. V. ce qu'en dit Huygens, ap. V. Cuusin, Frag. phil., t. 111, p. 53.

nous, non derrière. - C'est nous qui sommes les véritables anciens; ce qu'on appelle l'antiquité du monde n'était que son enfance. - Un pett de philosophie éloigne de Dieu : beaucoup de philosophie v ramène ». Ses défauts mêmes, les défauts de sa race et de son pays, se rattachent en lui à d'éminentes qualités; Il résume tout ce qu'il y a de vigueur pratique dans l'esprit anglais; s'il s'absorbe trop dans les phénomènes extérieurs, c'est afin d'apprendre à l'homme à dominer ces phénomènes et à devenir, par la science. le roi de la nature. C'est vraiment le génie de l'Occident, le génie moderne, qui parle par sa bouche, quand il affirme, contre la plupart des anciens philosophes, disciples de l'Orient, et contre les théologiens du moyen âge, que le souverain bien n'est pas dans la contemplation, mais dans l'action; qu'il est dans le bien commun, non dans le bien de l'individu isolé. Moment solennel que celui où l'esprit de l'humanité entre dans la philosophie et en bannit l'ascétisme!

Bacon ne se dissimulait pas endièrement l'imperfection de son curve, ni la fiblisses de sa base. Dans un de ces étans qui rachètent bien des erreurs, il fait appel à qui trouvera cette philosophie première, « tronc commun de l'arbre dont toutes les sciences sont les rameaux », cette science mère qu'il 7 a pas trouvée et qu'il place en tête de ses Desiderata, imposant catalogue de ce qui reste à faire au génie de l'homme!

L'appel sera entendu. Déjà grandit en silence celui qui doit y répondre.

En 1612, un jeune homme d'une noble famille de Touraine<sup>2</sup>, appelé René Descartes, venait de terminer ses études au collège

<sup>1.</sup> Bisson, nó en 1561, poment en 1652, Les chancles de ses deux principaux comreges avanten pare no 1656 et 1601 et Neuras Organous Normélis Méthode paraux en 1569; Hustanezia Visago al 1803 et le Neural Disson, l'Ene Neurelle), en 1603 et le rémitte d'avant Organus et le De Diguistic et Appaneis Sonsières no le Grandant et de Progrès des Spiences). P. Cédition de M. Bonillet, 1834; 3 val. 18-2, ski à tra-duction française de M. F. Rizzz, 1841; 7 val. 18-2, ski à tra-duction française de M. F. Rizzz, 1841; 7 val. 18-2, ski à tra-duction française de M. F. Rizzz, 1841; 7 val. 18-2, ski à tra-duction française de M. F. Rizzz, 1841; 7 val. 18-2, ski à tra-duction française de Cristale de Lapuelle nous avons emprandi me partie des éléments de notar et évisage.

<sup>2.</sup> Desartes n'était point de race bretonne, comme on l'a souvent répété. Il était aé le 31 mars 1596, à La Haie en Touraine, d'un père tourangeun et d'une mière poiterine. L'origine de cette erreur provient de ce que son père avait achtet une charge de conseiller au parlement de Reunes. K. la Via de M. Desortes, par Adrien Baillet, L. I.

des jésuites de La Flèche. Cet adolescent pâle et frèle, qu'une nativalere l'âge d'homme, avait, à seize ans, épuisé, non pas seul-ment la science qu'euseignaient ses mattres, mais la science générale de son temps; et, en considérant les contradicions, les doutes, les-crreurs des opinions humaines, les oppositions des sectes sur les fondements mêmes de la connaissance, l'incertitude des principes de la philosophie et, par conséquent, de toutes les autres sciences qui reposent sur cette science première, il avait conclu que la science n'existait nas.

Après une telle d'écouverte, une âme qui n'aurait eu que la grandeur ordinaire des grandes âmes se serait abimée dans le scepticisme. L'enfant comprit, lui, que, si la science n'existait pas, la vérité existait; que, si la science n'etait pas faite, la science était A faire.

Il ne reprit point la trace des néo-platoniciens d'Italie: il sentit quelque chose de plus hérotque à entreprendre qu'un nouvel essai de conciliation entre les opinions du passé. Pour concilier le passé, il fallait posséder un principe qui dominat le passé et qui en put résoudre les contradictions dans l'unité. Ce principe, on ne l'avait pas. Il fallait donc que l'esprit de l'homme écartât pour un moment toutes ses notions, acquises et, gardant seulement de ses travaux antréreurs la virtualité qu'ils avaient développée en lui, s'interrogeât, non plus dans ses manifestations passées, mais dans sa puissance présente et dans les profondeurs de son immuable essence, afin d'en faire jaillir une nouvelle lumière, plus éclatante que toutes celles qui avaient jusqu'alors éclaire la raison humaine.

Voilà ce qu'entrevit, vaguement d'abord et par degrés, l'écolier de La Flèche, A seize ans, il quitta les livres des hommes pour chércher la science dans « le grand livre du monde », dans l'étude directe des hommes et de la vie. Il passa sept années à visiter Paris et la province, la France et l'étranger, les cours et les armées, observant les hommes dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances. Mais là, encore, le doute se dressa devant lui, Il retrouva, dans les mœurs et les idées des nations, les mêmess contradictions que dans les livres. Ces contradictions mêmes servirent à le délivere de beaucoup de préjugés de « la fausse éducation qui altère la raison naturelle »; mais ce n'était là qu'un progrès négatif. Ses yeux ne rencontraient qu'ombres flotantes, que vacillantes lueurs. Des anxiétés sans nombre remplissaient son âme.

Il se voit ainsi amené à chercher la sagesse et la vérité en luimême, en lui seul.

Est-ce donc l'enivrement de sa raison personnelle qui l'emporte? Est-ce qu'il se défile par orgueil... ou par d'essapoir? — Non! C'est que la raison ou le bon sens, c'est-à-dire, « la puissance de bien juger et distingue le vrai d'avec le faux, qui seulenous rend homme et nous distingue des bêtes, est naturellement égale en tous les hommes et tout entière en un chaçun. La diversité de nos opinions ne vient pas de ce que les uns sont plus raisonnables que les autres, mais seulement de ce que nous conduisons nos persées par diverses voies 1 ».

Le philosophe a donc le droit de chercher dans sa raison, qui est, en essence, la raison de tous; mais qu'y va-t-il trouver et, d'abord, comment cherchera-t-il?

Prendra-t-il pour instrument de sa recherche la logique de l'école? Comme Bacon, il la juge plus propre à enseigner aux autres ce qu'on sait, qu'à apprendre ce qu'on ne sait pas. Une autre science a mérité, à ses yeux, d'être exemptée de la proscription de toutes les notions acquises. Les mathématiques seules, entre toutes les connaissances humaines, sont arrivées de émonfrer-quedques vériles, à trouver « quelques raisons certaines et évidentes »; mais l'annlyse géométrique et l'algèbre, les deux branches des mathématiques capables de servir à son dessein, sont bien imparfaites, enchaîncés qu'elles sont, la première, aux figures, aux images des choses sensibles, la seconde, des règles et de des chiffres qu'en font « un art confus et obseur ».

<sup>1.</sup> Discouré de la Méthode, première partie. — Ainsi îi n'y armit estre les teprits, an point de vur retinonel, qu'une différence de méthodes; nous ne sistentions pas, nous exposus. Le fond de la peusée de Decaries parais être que la raison est impersonnelle et constitue le gerre humain; autois que la violenté est personnelle et constitue l'inférnéeuité humaine; máis il a moins développé ce qui regarde la ventont, et ap hilosophie en est resexuis.

<sup>2.</sup> Descartes, ici, ne rend pas assez justice à Viète, le réformateur de l'algèbre,

Il s'applique donc à découvrir une méthode qui réunlsse les avantages de la logique, de l'analyse et de l'algèbre, sans leurs défauts. Il dégage la logique de tout ce qu'elle contient d'inutile ou de nuisible et la réduit à quatre préceptes:

1º Ne recevoir aucune chose pour vraie qui ne soit évidemment et induhitablement telle ;

2° Diviser les difficultés qu'on examine en autant de parcelles' qu'il se pourra et qu'il conviendra pour les mieux résoudre:

3º Conduire par ordre ses pensées des objets les plus simples aux plus composés, en supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres';

4° Faire des dénombrements si entiers, qu'on soit assuré de ne rien omettre °.

Ainsi, au moment où François Bacon va mettre au jour son Novum Organum, résumé des travax de toute sa vie, un jeune homme de vingt-trois ans a dépassé, dès ses premiers pas, le terme de la carrière du philosophe anglais, en réunissant, dans une nichiode supérieure, l'analyse expérimentale de Bacon et la synthèse des géomètres anciens, en donnant aux hypothèses leur vraie fonction et en assignant l'évidence pour point de départ et pour criterium à la science?

Mattre de la méthode, ayant substitué au syllogisme, qui ne prouve que ce qu'on sait d'avance et qu'il renvoie à la rhétorique, le sévère enchainement de la déduction géométrique, il passe de la logique aux mathématiques, cherche la loi qui en relie ensemble les diverses branches et reconnaît que les mathématiques, réduites à leur commune expression, sont la science des rapports; en considérant les rapports daus les nombres, qui les représentent d'une manière abstraite et générale, il ramène les mathématicues à l'unité, soumet la géométrie à l'algèbre, la science la

Descartes explique es précepte en disant que chaque vérité trouvée est une règle qui sert à en trouver d'autres.
 Les démombrements entiers ne sont possibles ni dans les sciences morales ni

dans la physique, où il fant se contenter de dénombrements approximatifs; mais nous verrons tout à l'beure que la Méthode ne regarde point la morale. 3. Le Nouse Organum de Bacon parut en 1620; Descartes avait trouvé sa méthode

le 10 novembre 1619. V. Abrégé de la Vie de M. Descartes, par A. Baillet, p. 45.

4. A Bamns appartient l'honnenr d'avoir indiqué cette réforme. V. P. Rami Scholæ

moins abstraite à la plus abstraite, et créc ainsi une mathèmatique générale qui donne simultanément les lois du nombre et celles de la figure. Le système des nombres et leur universelle harmonie, intuition mystique chez Pythagore, devient science chez Descartes.

In simple homme de génie, armé de tels organes, se fôt précipité aussitôt en conquérant sur la philosophie de la nature: lui, sent qu'il n'à que les instruments de la science et qu'avant de descendre à une des sphères particulières de la connaissance humaine, il flaut saisir la science générale dans son essence et pénétre jusqu'aux principes de l'Etre et du vrai. A cette premère vision de l'Absolu, un enthousiasme inconnu s'empare de lui. Parvenu si vite à ce sommet sublime d'où il entrevoit, à travers les brouillards et les muées, s'étendre sans l'imites les royames de la science, il est sais de l'irvesse sacré des voyants et des prophètes; Dicu même lui parle dans ses songes et l'appelle à la découvret de l'éternelle vérité.

Mais son regard n'est point assez puissant encore pour supporter l'aspect de l'absolut dans as simplicité terrible : dans le cerveau du jeune sage, enflammé par des mois entiers de méditations solitaires, l'imagination suscite des vapeurs qui voilent à demi la lumière d'irine; des fantiones s'interposent entre Dieu et lui; le passé reparalt et l'assiége sous ses formes tour à tour les plus enfantines et les plus chimériques. Il voeu un pêlerinage à Notre-Dame de Lorette pour qu'elle l'aide dans la recherche de la philosophie première : il veut aller s'enquérir partout des mystérieux Rose-Crotz, ces disciples illumines de Paraccles, qui étaient, dissit-on, arrivés par les secrets de la cobale à la science universelle 2!

L'orage fut passager; le calme rentra pour toujours dans cette

I, Vite a rule correct is voie en montrant la relation des opérations algébriques aux opérations préciséques de né docurrant la mayor se pasar de sus aux autres. — V. Biographie soiérentité, art. Discaratra, par M. Biot. Vité es et donc « le premier autres d'explosition de l'algébre à la génetire », comme de la l'Illusire Fourière paul Descartes en a tié de telles conséquences qu'il a absorbé la génère de cutte décourser. — Biot, dont l'instituté est aigrande dess rémes mête de l'explosition de

<sup>2.</sup> Ad. Buillet, Abrègé de la vie de M. Descartes, p. 45-50.

grande âme. Descartes, reprenant possession de lui-nême, se juges trop jeune pour aborder immédiatement la plus colossale entreprise que la raison humaine est jamais tentée, la fondation de la philosophie. Il résolut de s'y préparer lentement, Il va donc maintenant e faire amas d'expériences pour servir de maffere à ses raisonnements », s'exercer et s'affermir dans sa mélhode, « déraciner de sa créauce toutes les opinions qu'il a reques, afin d'y en mettre ou d'autres meilleures, ou les mêmes ajustées au niveau de la raison. »

Mais, Jusqu'à ce qu'il ait trouvé le principe d'où découle toute vérité, il ne peut suspendre sa vie : d'après quelles règles la conduire?.... Il se fait donc une morale provisoire. Il met d'abord « les vérités de la foi » hors de cause, mais en se gardant hien de renvoyer avec elles hors de la science les choses du monde intelligible: Il n'écarte que le dogme révêlé en lui-même ; puis il s'impose trois règles de conduite:

1º Obéir aux lois et aux coutumes de son pays, garder la religion de son enfance et se gouverner, en toute autre chose, suivant les opinions les plus modérées et les plus éloignées de tout excès;

2º Étre aussi résolu en ses actions, une fois son parti pris, dans les occasions urgentes, que si l'opinion en vertu de laquelle il agira était certaine:

3º Tächer toujours plutôt à se vaincre que la fortune et, selonles maximes des anciens stoiques, ne rien désirer qui soit hors de son pouvoir; « il n'est rien qui soit entièrement en notre pouvoir que nos pensées.»

Il avait passe tout un hiver, abimé dans ses méditations, au fond d'un poéle<sup>2</sup>, dans une petite ville d'Allemagne, à Neubourg sur le Danube. Il en sortit au printemps, portant dans sa tête le

<sup>1.</sup> N'eyant pix, comme Becon, borné la science au monde des phénomènes senisles, s'il et à pracuret tout le cercié de la conçaissance, l'et dit ét manuel pérordinest à la théologie et obligié de révoubre l'une dans l'autre les deux sphères de la science et de la fix, comme l'avaient de la science senie praisent de plus language de mors serve les cettes de la fix de l'avaient de la science de la science de la science de la science de l'avaient de l'avaient de l'avaient de l'avaient de la science de l'avaient de la science de la

On appelait alors poéles les chambres d'hiver chauffées par des poèles, suivant la contume d'Allemagne.

plan de toute sa vie et résolu d'écarter de lui pour toujours tout soin étranger à la recherche de la vérité. Neuf années durant, il quorma l'attaqué directe de la philosophie première et dourna, autour de l'antre de ce sphinx sans oser y entrer. Il erra de la Baltique à la Méditerranée, achevant ses études sur les divers peuples de l'Europe, contemplant les grands phénomènes de la nature sur, les mers et sur les montagnes, perfectionnant sa mathématique générale, composant son Traité de Géomètrie, qui donne le système des courbes élémentaires exprimables par les équations ', expérimentant sur diverses parties de la physique, puis quittant la physique pour la morale, puis y revenant.

A la fin de 1628, il allait accomplir sa trente-troisième année; il sentit que le temps était venu de passer à de plus grandes choses. Il s'était depuis longtemps séparé des morts en quittant les livres; il va maintenant se séparer des vivants, ayant suffissamment expérimenté le monde contemporain et la vie sociale. L'expérience ne devait être pour lai que le chemin de la raison pure. Il se retira d'abord de Paris à la campagne, puis partit pour la Hollande, plays de libert ét de travait, ruche affairce au sein de laquelle l'étranger pouvait se faire une entière solitude, climat jnodérément froid, où la température n'excite pas les sens et laisse à l'esprit plus d'empire sur lui-mêmer.

Ce fut là sa retraite au desert. Il se fit ascète, non pour contempler, mais pour agir, mais pour être tout entier à l'action. Il erra pendant vingt ans aux bords de ces caux sombres et dans ces calmes prairies qui ont inspire Van den Velde et Ruysdaél, passant de ville en ville, de village en village, à mesure que l'éct de la gloire qu'il édelaignait trafissait son asile. Ceux qui l'ont montré s'exilant pour échapper aux prétenduse pers'ections du gouvernement français, ceux qui ont reproché emphatiquement à la France de n'avoir pas su conserver, d'avoir quasi proserti René Descartes, n'ont invente qu'un roman vulgaire: la réalité fut autrement graude! Si Descartes qu'uta la France, ce fut pour mieux la sorvir, elle et l'humannité!

<sup>1.</sup> Cette théorie, qui sert de fondement à l'analyse des fonctions, devint, dit Fourier, l'origine des plus sublimes découvertes.

Le gouvernement français le persécuta si peu, que Richelieu essaya de le rappeler en France par l'offre d'une grosse peusion et d'une place élovée, soit au conseil

En s'affranchissant de toutes ces relations sociales qui nous enlèvent une partle si considérable de nous-mêmes, il n'avait pourtant pas complétement rompu avec ses contemporains. Par intervalles, des éclairs jaillissent de sa retraite et mêlent leurs feux aux lumières qui s'allument de toutes parts en France. Le mouvement imprimé par Viète aux sciences exactes s'est étendu avec une étonnante vigueur ; pendant qu'on fait chez les nations voisines de si belles applications des mathématiques à l'astronomie et à toutes les branches de la physique, la France s'élève au premier rang dans les mathématiques pures; ce ne sont que brillantes joutes entre nos géomètres et eeux de l'Italie. Les problèmes les plus ardus s'échangent en manière de défi et se résolvent avec éclat. Parfois, Descartes, ému de loin aux eris des combattants, s'élance en esprit dans la lice, parcil à ces mysté rieux ehevaliers qui apparaissaient soudain au milieu du tournoi, comme apportés sur les ailes des vents, et dont les premiers eoups changeaient le sort de la journée. Il résout, en se jouant, les questions qui absorbaient toute l'attention des autres. Notre . Roberval, l'Italien Cavalieri, le grand Galilée lui-meme, ploient devant le terrible jouteur. Un seul tient tête à ce Roland de la science : e'est le Toulousain Fermat, génie spécial, qui n'est point sorti des mathématiques pures, mais qui y a déployé des dons prodigieux, Fermat avait trouvé, de son côté, comme Descartes, le problème essentiel de la géométrie algébrique, la réduction des eourbes en équations: il devina les plus belles et les plus fécondes propriétés des nombres, sans en publier les démonstrations que les efforts réunis des plus puissants géomètres n'ont pas encore complétement retrouvées après deux siècles; il alla si . avant dans l'arithmétique philosophique, qu'on ne l'a point encore dépassé, et ébancha la méthode du calcul infinitésimal, en s'avancant hardiment dans, cette voie de l'infini mathématique que la geometrie des indivisibles avait ouverte avec Kepler, Roberval et Cavalieri, à la suite des anciens. Descartes s'en tenait à l'indéfini. quoiqu'il eût fait un pas immense en appliquant les symboles

du roi, soit an parlement. V. Abrègé de lo vie de M. Descartes, par Ad. Baillet, p. 206. Il fut pensionné, en 1647, « en considération de l'utilité que sa philosophie procuroit au geure humain «. Ibid., p. 297. algébriques à la quantité continue<sup>1</sup>. Son amour des idées daires et distinctes, et la mission qu'il s'était imposée de déterminer tout ce qui est détermisable, ne lui permettaient pas de s'engager volontiers dans les mystères dont il ne pouvait acquérir une connaissance adéquate<sup>2</sup>; mais aussi avec quelle puissance il tient ce qu'il tient! On arracherait plutôt à Hercule sa missue!

Fermat, au contraire, dans ses intuitions audacieuses, présentait les premières notions du calcul infinitésimal sous une forme obscure et incomplète, si bien que son rival put méconnaître sa grande création, qui ne fut définitivement constituée et acquise à la science que par Lieblinz («Newton".

Dans ces luttes intellectuelles qui suffisaient à l'activité de savants du premier ordre, Descartes n'engageait, que la moindre partie de sa pensée : ce n'était pour lui qu'une sorte de délassement gynnastique entre ses vrais travaux; il poursuivait un problème bien autrement vaste que tous ceux des géomètres il l' àvait enfin trouvé, comme il le dit, le roc vif sur lequel devait être posé le fondement inébranable de la connaissance humaine!

Tout étant préparé, il avait abordé de front la recherche de la vérité, rejetant successivement de son esprit tout ce qui souffirait le moindre doute, afin de voir si quelque chose subsisterait d'entièrement indubitable. Nos sens nous trompent quelquefois; il rejette le teoiograge des sens : on fait des paralogismes en géomètre; il rejette les démonstrations rationnelles: les pensées que nous avons, étant éveillés, nous peuvent aussi venir dans notre sommeil, sans correspondre à rien de réel; il rejette tout ce qui lui est jamais entré en l'esprit, comme pouvant n'être qu'illusion et songe. L'esprit humain, ainsi dépouillé de tout rapqu'illusion et songe. L'esprit humain, ainsi dépouillé de tout rap-

D'Alembert et Lagrange regardaient cette seule découverte de Descartes comme supérieure à toute l'œuvre scientifique de Newton. Dutens ; Origins des découcertes attriouers dux modernes, t. II, p. 170; Paris, 1812;
 Cannaissance égale à l'objet comme; notion complète.

<sup>3.</sup> Pierre de Fernat, consulier au pariement de Toulouse, né on 1955, pouret ne 1050. Sa négligence a privé la positier d'une grande partie de ses travaux. Quol-que-suns de ses manuerits not été retrouvris par M. Liber, F. Tart. de M. Libri sur Fernatt, p., fires de Dans Mende de 100 mil 105/2 et 1750-pojété Novenia, nar F. Fanax, p. par M. Renouvier. Ou suria nanouel, vers 1945, in réunion et la réinpression aux, par M. Renouvier. de Franta nar finé de l'Était inside projeté n'a par coverv été réfaille.

port, de tout précédent, de toute contingence, reste nu dans la nuit et le silence, pareil au Brahm des mythes indiens, quand il a résorbé en lui tous les mondes et qu'il demeure en face de luimême dans la solitude de son vide infini.

Mais de ce vide renaît l'univers. Tout s'est évanoui autour de l'esprit et dans l'esprit; maïs l'esprit lui-même subsiste, Si je pense que tout est faux, que rien n'existe, moi qui le pense, je suis pourtant quelque chose.

JE PENSE, DONG JE SUIS.

« Le voilà trouvé, » s'écrie-t-il, « ce premier principe de la philosophie que je cherchois! » '

Oui, la voilà posée cette forte assise sur laquelle bâtiront toutes les générations de l'avenir! Les vents du doute pourront battre contre elle pendant les siècles des siècles : ils ne l'ébranleront pas! Il poursuit.

Je suis, que suis-je?... Je puis me séparer, par abstraction, de la notion de corps et de cêlle de lieu, mais non pas de la notion de corps et de celle de pensée, car, si je ne pense pas, rien ne me prouve que je sois. Je suis donc quelque chose, dont toute l'essence ou nature n'est que de penser 'et qui, pour étre, n'a bendi d'aucun lieu ni d'aucun chose matérielle. Le xoi, c'est-à-dire l'ame par l'aquelle je suis ce que je suis, est donc entièrement distincte du corps et même plus aisée à comattre que lui.

Is pense, donc je suis I. Cette première vérité trouvée, qui m'en gramit la certitude? Bien que la conception claire et distincte que j'en ai. La conception claire et distincte, l'Eviesce, est donc le criterium des vérités fondamentales, le principe de la certitude. Les vérités premières ne se démontrent pas dinsis qu'Avisotte l'a déjà reconnul; on les conçoit, on les voit, on ne les définit point; pour les démontrer, ji faudrait partir de principes qui deur fus-

<sup>1.</sup> Dans la pencée posée de la sorte, Decartes enveloppe le sentiment et la senation on peut dies - Fains, donc je mai, on peut dire; Je nav, donc je nit, and peucela, Il nut peure que l'ou ains on que l'on sent. Cre deux autres attribute sessuitels de l'homme, an point de vue logique des spiece Decartes, peuvent donc en que sorte se rameure à la pencie; mais Decartes ne l'a point dit, et son expression en sorte se rameure à la pencie; mais Decartes ne l'a point dit, et son expression en facte à l'ensemble de sa philosophie et qui causent été évitées s'il oùt dit seulement ; mer rameur du le peur,

sent supérieurs; il faudrait qu'elles-memes ne fussent pas des principes.

Ouelles sont les autres vérités premières qui se présentent à l'esprit, après qu'il s'est ainsi reconnu par l'identification de . l'être et de la pensée? Quelles sont les formes essentielles de la pensée, les idées générales, absolues, irréductibles, les seules choses immédiatement présentes à l'esprit? Ce sont : 1º l'idée même de la pensée ou de l'être pensant, avant pour corrélation nécessaire l'idée d'unité et d'indivisibilité : 2º l'idée de l'étendue ou de l'être étendu, avec ses trois dimensions, largeur, Jonqueur et profondeur, concue, au contraire de la pensée, comme essentiellement et indéfiniment divisible, source commune de toutes les idées de nombre, de figure, de grandeur, etc., source de l'idée de corps, comme la pensée est la source de l'idée d'esprit; 3º l'idée de l'infini, c'est-à-dire de l'être qui ne peut être contenu dans aucunes limites; idée plus réelle et plus primitive que celle du fini, qui n'en est que la négation : première et obscure révélation de Dieu ?; 4º l'idée de la substance, c'est-à-dire de l'être qui se conçoit distinct de tout attribut et de tout accident, l'idée de ce qui subsiste (sub stat) après qu'on a écarté tous les phénomènes. Nous concevons deux substances, la substance pensante et la substance étendue. l'esprit et la matière : ce sont là les deux universaux réels, les deux genres essentiels. A l'idée de la substance ou de l'être en soi se rattachent les idées d'attributs et de modes, les universaux logiques des scolastiques, qui n'existent pas substantiellement comme le prétendaient les réalistes, qui ne sont pas seulement des mots, des définitions arbitraires, comme le vou-

Il est impossible, en effet, de concevoir des parties dans l'esprit; ses facultéa ne sout pas des parties, mais des modes, comme le dit Descartes.

<sup>2.</sup> Ces termes de fais et d'infais sont une imperfection de notre langue philoso-phique; il fandrait dire Vinfai et le non-infain, le continu et le non-continu état une formule trop faible. L'idée de l'infain n'est pas séparable de l'idée de l'absolui, c'est-dire de ce qui n'est lié par ascune contingence, par aucuno nécessité extérieurs à sol, de ce qui est conversaisment libre de ce qui est conversaisment libre.

<sup>3.</sup> Mais nous ne les concervons pas de la méme manière. Mous avons la conseience, immédiate de la pendée comme de roter propre essente, tandis que nous à avoits que l'idée nécessaire et son la conscience immédiate de l'éténduc, Arons-nous le droit de déclarer l'étendue, avons-nous le droit de déclarer l'étendue substantielle l'évat ce que contestere. Lisbini, qu'un qu'un point de vue nécessaire de l'esprit, qu'un rapport fondamental entre les êtres, mais non na être.

laient les nominaux les plus sceptiques, mais qui existent subjectivement et idéalement dans notre esprit, comme l'avaient établi Abélard et les conceptualistes.

Parmi les idées de modes ou de qualités, telles que la durée et le temps, l'espace et le liou, le nombre, l'ordre, etc., il en est une supérieure et collective, qui embrasse en quelque sorte toutes les autres et qui se relie étroitément à l'idée de l'infini : c'est l'idée de la perfection, qui n'est point distincté et l'idée de l'être parfait; enr, chez Descarles, les attributs et les modes ne sont point abstractivement ésparés de la substance, comme chez les scolastiques, et l'identification des lois de l'être et des lois de la pensée, que doit systématiser un jour la philosophie allemande, est déjà tout entière dans le : l'e nense, donc is suis.

Le sor, jusqu'ici, n'est pas sorti de lui-même; c'est en lui qû'îl a produit toute cette création îdéale. Il ignore jusqu'à présent si quelque chose existe hors de lui et s'il dépend de quelque chose. L'idée de perfection va le lui apprendre et l'aider à franchir l'abhme qui le sépare de ce qui est hors, de lui est present par le signification de l'aider à franchir l'abhme qui le sépare de ce qui est hors, de lui

J'ai J'idée de la perfection, mais je ne suis point parfait, car je douté, et connattre est chose plus parfaite que douter; je désire, et possèder est plus parfait que désirer. D'où me vient cette idée?

— Du néant? — C'est impossible; qu'est-eç que le néant, sinon le faux, l'erreur, le défaut, ce qui inanque, ce qui n'est pas J'L'idée de perfection, impliquant l'idée de ce qui est par excellence, du positif absolu, ne peut venir d'un négatif. — Me vient-elle de moi?

— C'est encore impossible : le parfait ne peut procéder de l'imparfait; le moindré ne saurait contenir le plus grand \cdot Cette idée a donc été mise en moi par une nature parfaite, qui n'est pas moi et de laquelle je tiens tout ce que je suis; car, si je tenais de moi le peu en quoi je particle de l'être parfait, j'eusse pe na voir moi le peu en quoi je particle de l'être parfait, j'eusse pe na voir

<sup>1.</sup> Il ne, faudmit polnt oppomer à ce principe in laid du progrée, et dire que l'impariait le parfait en la virtuelliement de dévelappe successivement a l'impariait avait le parfait en lui, it senti parfait immédiatement et toujours. L'idée de perfection excht celle de progrée et de mocession. La perfectibilité s'est autre chops que la techance de l'imparfait à se resprecher progressivement du parfait, assaini l'attendent sa se confondes avec la L. l'imparfait ex on qui est intermédiaire entre la parfait, c'act-d-dire la plénitude de l'être, et le néunt, o'est à-dire la vide de l'étre, l'opposé de toute perfection.

de moi, par la même raison, tout le surplus qui me manque pour être parfait. — Quelle est la nature de l'être perfait? — Je suis uni être composé, puisque la nature pensante est distincte de la corporchie; or, toute composition implique dépendance, c'est-à-dire imperfection; donc, l'être parfait ne peut être composé. Tous les natures imparfaites qui sont ou peuvent être dépendent de l'être parfait et, n'existant que par participation de lui, ne sauraient subsister sans lui un seul moment.

Ainsi se ferme la série des idées pures, par l'idée souveraine, à la fois conceptuelle et réelle, qui englobe les idées, avec le moi qui les conçoit, dans la réstité par excellence du NON-MOI mini et parfait.

L'hiomme a donc retrouvé Dieu après être retrouvé lui-même. Mais l'homme sei-li seul en présence de Dieu Non : il se voit, ou croit se voir entouré d'une innombrable multitude d'êtres finis comme lui. —Ces êtres existent-ils réellement, ou ne sont-ils que des conceptions de-son esprit? — Ils sont possibles; mais ils ne sont pas nécessairement, car l'être parfait est le seul être nécessire; les senations par lesquelles le sou ponse communiquer avec eux ne prouvent pas leur réalité; car les senations peuvent n'être que des modifications produites dans le sou par une cause interne. Rien donc, en nous, ni dans les êtres extérieurs à nous, ne peut nous assurer de leur existence. L'idée de l'étendue ne prouvant pas la réalité de l'étendue, notre raison ne saurait nous démontrer directement, ni la réalité du quonde, ni même celle de notre propre corps.

La certitude que nous ne trouvons pas en nous-mêmes, nous la trouverons en Dicu. Les idées que nous avons du monde exté-

<sup>1.</sup> Voir es que nous avous dit de l'argument de saint Anselnes, removelé par Décartes, dans notre et III, p. 30. — Descartes à pas nich une théorie complété de la nature et de l'original des lédes; Il a pout le principe que certaines élées générales post minér, mais il entende seniement par la que nota avons la faculté men de coccerir ces lédes étrangéres aux seus ; on peut dire qu'elles sont dans l'anne à l'est vivide. Contrairement aux sociatiques, qui, d'après Arrivots, effirmaiset que rinr'ert eux l'inférillemen, qui fait de apprentent dans t seus, Descartes établiq que les des des la companie de la companie de l'extra de l'anne de l'extra de l'e

rieur, c'est Dicu qui les a mises en nous comme nos autres héces', tout ce qui est en nous venant de lui; or, Dieu, ne surrait nous tromper. La véridicité de Dieu ne prouve pas seulement le monde extérieur: elle prouve l'évidence même, c'est-à-dire le principe de certitude que la raison a dù accepter sans le démoutreç et qui se trouve démontré par la révelation d'un principe supérieur, de Dieu, source de l'évidence. C'est là le grand et inévitable cercle vicieux qui enferme la raison humaine et qu'elle doit accepter sans héstiation et sans subterfuge.

Tel est, autant du moins que notre insuffisance nous a permis de l'esquisser, le résumé de la philosophie premire exposée dans le Discours de la Mithode, dans les Meditations, dans les Principes, dans l'ensemble de l'œuvre de Descartes. Toute la philosophie moderne ne st sortie, comme la philosophie du movern agé etait sortie de l'Organon d'Aristote. Toutes les nations sont accouries puiser tour à tour à cette nouvelle source de vie, que le génie de la France venait de faire jaillir des profondeurs de la pensée humaine.

Demander si cette philosophie première est accomplie et parfaite, si son créateur, du premier élan, saisit et fixa pour toujours l'ensemble des principes, ce serait demander si Descartes fut plus qu'un homme : il ne fut que le premier des hommes. La hase de son édifice est indestructible; par lui, la science de l'être en soi et de la personnalité humaine, la science des idées, la science des nombres et des grandeurs, en d'autres termes, l'ontologie, la psychologie, la logique et la mathématique générale ou arithmétique transcendante, en deux mots, la science abstraite de l'esprit humain est fondée, sinon développée. La théologie naturelle et la cosmologie, les sciences de Dieu et du monde, sontelles assises d'une facon inébranlable sur cette base? Point de difficulté pour la conception de Dieu, en tant qu'absolu et infini; mais arrive-t-on aussi certainement à la notion du Dieu parfait, du Dieu intelligence et amour, du Dieu personnel et vivant, pour tout dire? Si puissante que soit la preuve de l'être parfait par l'idée même de la perfection, on lui a contesté l'entière évi-

Il Serait d'une largue plus exacte de dire que Dieu a mis en nous les facultés, principes de nos idées.

dence rationnelle et l'on a pu soutenir, par de graves arguments, qu'une autre marche, moins rapide, était jus sûre pour remonter de l'homme à Dieu à travers la nature et la société; en d'autres termes, que l'idée théologique n'appartenait point au domaine de la raison pure et dépassait les limites légitimes de la méthode cartésiennie. Quant à la preuve de la réalité du monde extérieur, les objections sont bien plus décisives : l'argument de la véridicité de Dieu est tout à fait insuffisant, bieu ne pouvant pas sans doute nous tromper, c'est-à-dire nous faire voir des objet essentiéllement faux, mais pouvant très-bien nous faire voir des objet essentiéllement faux, mais pouvant très-bien nous faire voir des objet essentiellement, faux, mais pouvant très-bien nous faire voir des objet essentiellement, et cela par des motifs qu'il ne serait pas donné à notre raison de saisir, faute d'embrasser l'ensemble des chosses 1. La raison ne peut done pas plus prouver le monde indirectement par Dieu que directement par Dieu que directement par Dieu que directement par l'eu mête.

Et cependant il nous est impossible, ainsi que le reconnalt Bescartes, de douter rétellement, sans extravagance, de l'existence du monde extérieur; il n'est pas un homme sur la terre qui en doute. Il y a donc un autre principe de certitude que l'évidence rationnelle, un principe qui nous contraint d'adherer à des vérités que nous ne concevons pas clairement et distinctement, mai qui nous saisissent avec une force irrésistible. Ce principe, c'est la foi, ou, en terrue plus général, le sentiment. La raison doit ici s'incliner derant, le sentiment, puis se relever aussitôt et reprendre ses droits, afin de déduire les conséquences des vérités donnoes par le principe rival, ce qu'els seule a qualité pour faire.

C'est surtout pour avoir d'abord méconnu le sentiment, pour avoir relégué la foi dans la théologie révélée, que Descartes a laissé une œuvre mélée d'erreurs et de lacunes inmenses.

Quoi qu'il en soit des moyens par lesquels Descartés a complété sa philosophie première, il faut voir maintenant comment, arrivé plus ou moins légitimement de l'existence de l'homme à celle de Dieu et du monde, il va déduire de la science générale les sciences

<sup>1.</sup> Encyclopédie nouvelle, art. ENCYCLOPÉDIE, par M. Jean Reynaud.

V. l'excellente explication que donne Descartes lui-même de la cause des erreurs humaines; Meditations IV 

— VI 

— Principes I, 42 — Réponse aux objections de Gaueradi, IV.

particulières. On ne trouvera pas, dans cette seconde partie de sa création, si incomplète, si fautive qu'elle soit, moins de grandeur que dans la première.

« La philosophie », dit-il, « est un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, les branches sont les autres sciences, qui se reduisent à trois principales : la médecine, la mécanique et la morale\*, » C'est donc agir logiquement que de passer, comme il le fait, des racines au tronc, de la métaphysique à la physique; mais ce n'est pas seulement par convenance logique qu'il aborde la physique avant la morale, la plus haute . des trols branches de l'arbre, et il énonce nettement, dans son premier ouvrage, dans le Discours de la Méthode; qu'il ne croit pas devoir publier ses idées sur cette dernière science. Il pense que chacun, à cet égard, abonde trop en son sens; qu'on ne l'écouterait pas; que toucher aux mœurs n'appartient guère qu'aux souverains et « aux prophètes' », aux inspirés : cette réserve est remarquable, rapprochée d'un passage de sa Quatrième Méditation, où il dit que son principe de l'évidence rationnelle s'applique au vrai, non au bien, à la destruction de l'erreur intellectuelle, non du péché. Il entrevoit ici ce qui lui manque du côté du sentiment et reconnaît que la raison pure n'est pas tout 2.

S'il s'abstient de dogmatiser quant à la morale, la conviction d'un grand devoir l'Oblige au contraire à poursuivre ses études sur la physique et à les communiquer aux hommes; car il s'estime assuré de rendre par là d'immenses services à ses semblables

<sup>1.</sup> La penués de Decartes a besoin d'exglication. La mécnique set la reisser parquelle l'homme squi sur la nature ju mécleine est la science par laquelle l'homme gouverne son corps; la monté est la science par laquelle l'homme gouverne son corps; la monté est la science par laquelle l'homme gouverne son corps; la monté est la science par laquelle l'homme gouverne son contracte l'acceptation de l'un contracte de la science par l'Autobion qu'il est n'étail, des l'origins, a l'autorité traditation de la science par l'Autobion qu'il est n'étail de l'origin de l'autorité de l'acceptation de l'acce

<sup>2.</sup> Dons les dernières années de sa vie, il alla plus lois, ainsi géon le verra, et, seconant la rétrere qu'il s'éuti imposée en fiul de dognatisme moral, il comme d'abordier cette sérence qu'il avait posée comme la fin de la philosophie. Il révarriis aim sen couvelle certirée, lorsqu'une fin prénaturée le ravit sa monde. "F. Ad. Builtet, Abrégi de la rée de M. Derovrine, D. 200-233. — Le but final de la philosophie, avaivant Recore, était l'industrie, ou la nômination de l'hommes er la nature, définie qui est le ginie même de l'Angeleterre; le but final, mivant Descartes, c'est la morrais, ou la domination de l'hommes en l'onifeme.

et de substituer, à la vaine physique spéculative des écoles, une philosophie pratique, qui conduise à découvrir « la force et lès actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans. - Nous les nourrons alors, s'écrie-t-il, employer en même facon à tous les usages auxquels ils sont propres, et nous deviendrons maîtres et nossesseurs de la nature ! »

C'est la pensée de Bacon, mais formulée avec une précision plus audacieuse. L'essor des espérances de Descartes confond l'imagination; Descartes compte que l'homme, par la :connaissance et l'appropriation des forces de la nature, parviendra, nonseulement à inventer « une infinité d'artifices, » qui le feront « iouir, sans aucune peine, des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s'y trouvent, » mais encore à s'exempter « d'une infinité de maladies, tant du corps que de l'esprit, et même aussi, peut-être, de l'affoiblissement de la vieillesse! » Ainsi, le grand destructeur des préjugés transfère, dans la science moderne qu'il vient de créer, l'inspiration hardie qui animait les sciences occultes du moyen age, lorsqu'elles protestaient, à leur manière, contre l'ascétisme monastique et le mépris de la vie terrestre ; il s'approprie même leurs rêves; il emporte comme un palladium, dans sa cité nouvelle . l'esprit de ce vieux monde dont il a détruit les formes. Il revint plus tard, toutefois, sur l'excès de ces espérances.

Les prodigieuses découvertes des temps où nous vivons ne font qu'ouvrir l'ère prédite et préparée par Descartes. C'est Descartes' qui a forgé les armes invincibles avec lesquelles le genre humain s'avance à la conquête du globe que Dieu lui a livré. Il appartenait à la philosophie de l'esprit et de la raison, et non à celle de la sensation, d'instruire l'homme à régner sur le monde : on ne peut dominer la matière, si l'on ne se dégage des illusions des

On ne saurait exposer en détail le Système du Monde de Descartes; mais il est nécessaire d'en indiquer au moins l'origine et les principales lignes. La supériorité de Descartes sur Bacon y apparait dans tout son jour. La physique n'est plus ici qu'une déduction rigoureuse des mathématiques, c'est-à-dire de « la

science générale qui explique tout ce qu'on peut trouver sur l'ordre et la mesure, soit qu'on cherche cette mesure dans les nombres, les figures, les astres, les sons, ou tout autre objet ». La physique sortant des mathématiques, c'est l'idée se faisant corps, c'est l'étendue abstrait exassant à l'étendue concrète.

Comment va s'opérer ce mystérieux passage du possible au réel? Comment l'homme reproduira-t-il, dans sa pensée, l'ouvrage de l'éternel architecte?

Sous quels modes essentiels concevons-nous la matière, dont l'attribut fondamental est l'étendue? Nous la concevons divisible, figurée, impénétrable et mobile.

Des conséquences générales d'une incalculable portée découlent tout d'abord de cette conception. À chaque pas de Descartes, de vieux systèmes s'écroulent. L'étendue étant l'esseince des corps, partout où il y a clendue, il y a corps : donc il n'y a point de vide ?— La matière étant indéfiniment divisible, car il est impossible de concevoir un point d'arrêt dans sa divisibilité, il n'y a point d'atonies, c'est-à-dire de molècules matérieles indivisibles. — De même qu'elle est indéfiniment divisible, la matière est indéfiniment étendue, On ne saurait concevoir que le monde ait des bornes.— Il n'existe qu'une matière : il n'existe qu'un monde, qui embrasse loute la matière.— Toules les propriétés de la matière se rapportent à ce qu'elle peut être divisée et mue selon ses parties.

« Donnez-moi de la matière et du mouvement , et je referai le monde. »

Il dit, et se mct à l'œuvre.

Par malheur, cet esprii si rigoureux n'avait pas établi assez rigoureusement le point de départ de sa déduction cosmologique. Brisant la barrière qui arretait la science, il a fait disparatire des, formes substantielles d'Aristote, avec leurs mouvements qui ne pouvaient se rannere à une lo commune, devant le MOUYEMENT,

<sup>1.</sup> Tout ceci subsistera comme concept nécessaire, lors même que l'étendue ne sersit plus considérée comme substantielle.

<sup>2.</sup> La négation du vide est aujourd'hui démontrée par les expériences qui ont fait triompèer la théorie des ondatations. Si l'espace était vide, le mouvement qui produit la lumière ne pourrait se propager à travers l'espace, et la lumière ne pourruit arriver des astrés jusqu'i la terre.

Faute de faire ee pas, où arrive-i-il? — Ne concevant l'ame qu'en tant que pensée, il ne peut lui accorder le pouvoir d'agir sur le corrs, et, d'une autre part, il voit clairement que l'étendue reçoit le mouvement et ne saurait se le donner. De la, la nécessité de faire venir le mouvement immédiatement et perpétuellement de Dieu, et de supprimer les causes secondes pour tout rattacher directement à la cause première : Dieu n'est plus seulement créateur et conservateur du monde; il est seul agissant dans le monde. La quantité de mouvement est todjuva la même dans le monde, l'action de Dieu ne pouvant augmenter ni dinimuer, et non-seulement Dieu crée éternéllement le monde, mais il le crée par actes successifs!...

matière par un mode qui nous est impénétrable.

Introduire la succession en Dieu, c'est troubler toutes les notions de la nature divine et faire tomber Dieu de l'éternité dans le temps!

Ce qui caractérise le génie, ce n'est pas de ne point errer, c'est de traverser l'errèur sans y périr et de s'en relever avec une vigueur nouvelle. Descartes méconnaît le principe du mouvement, mais non pas le mouvement en lui-même et ses lois : c'est lui qui

<sup>1.</sup> Du moins jusqu'a nous.

les enseigne au monde! il se retrouve tout entier dans ce puissant système de mécanique universelle qui balaie le choos des qualités occultes, des verrus, des sympathies et des antipathies attribuées à la nature inorganique, dans ce système qui s'epàre le monde physique du monde métaphysique et moral, et qui montre le comment, sinon le pourquoi, des choses. L'aurore avait paru dans la science des phénomènes avec Galilée, Kepler et Bacont : avec Descartes, c'est le jour !

Descartes expose, dans le Discours de la Méthode (sixième partie), comment la synthèse et l'analyse lui servent tour à tour à construire la cosmologie. Il tache d'abord de « découvrir les principes ou premières eauses de tout ce qui est ou peut être dans le monde, sans rien considérer pour cet effet que Dieu quia créé le monde, ni tirer cès principes d'ailleurs que de certaines sources de vérité qui sont naturellement en nos ames »; puis il examine les premiers effets qui se peuvent déduire de ces causes. et arrive ainsi à trouver « des cieux, des astres, une terre et même, sur la terre, de l'eau, de l'air, du feu, des minéraux et quelques autres choses les plus communes et les plus simples », qui doivent se reproduire dans toute la nature. En voulant descendre de ces effets généraux aux particuliers, des genres aux espèces, il reconnalt qu'on ne peut plus distinguer, à priori et par déduction, ce qui est de ce qui pourrait être et qu'il faut procéder en sens inverse et expérimenter sur les effets pour remonter aux causes. A cette partie de son œuvre se rattache sa théorie des hypothèses, ces brincipes secondaires que la science hasarde d'abord par intuition et sans preuves, et qui doivent être vérifiés à la fois par le premier principé incontesté qui les explique et par les faits à eux subordonnés qu'ils expliquent. Bacon n'avait qu'entrevu vaguement cette théorie, admirable instrument de la science moderne.

On peut contester la valeur de l'édifice cosmique que bâtit Descartes, après qu'il a exposé, plus ou moins exactement, quelles lois régissent le mouvement et la divisibilité de la matière : on a

a Descartes », dit M. Biot, « a tenté pour la première fois de ramener tous les phénomères naturels à n'être qu'un simple développement des lois de la mécanique ». Biographie unierreille, art. DESCARTES.

dù écarter ou transformer ses trois éléments, terrestre, céleste (éthéré) et solaire ': son système de tourbillons éthérés, emportant les planètes, sans mouvement à elles propre, autour du tourbillon central où le soleil tourne sur lui-même, est mêlé de graves erreurs et tout à fait insuffisant à expliquer les phénomèrics célestes, bien qu'on l'ait trop réduit peut-être en ne lui aecordant plus qu'une valeur relative et intermédiaire entre les vicilles erreurs de l'animisme cosmique et des qualités occultes, qu'il a détruites, et les tendances modernes vers la théorie des forces, qu'il a rendue possible. Pourtant, si l'ensemble du système a péri, à combien de vérités incontestées, à combien d'heureuses et brillantes hypothèses, prêtes à leur tour de devenir des vérités, n'a-t-il pas donné naissance? Si la physique cartésienne a été brisée en éclats, ses débris suffisent à édifier les bases des plus grandes entre les sciences naturelles : la géologie plutquienne, avec ses idées du feu central, de l'incandeseence primitive du globe, de la formation de l'écorce terrestre par le refroidissement, sort directement de Deseartes; la théorie eartésienne . de la lumière, quelque temps obseurcie par les doctrines erronées que Newton associa à sa magnifique hypothèse de l'attraction, a reparu victorieuse, démontrée par l'expérience, et révèle chaque jour de nouvelles profondeurs aux regards de la science ; on ne rend plus graces sculement à Descartes d'avoir constitué, en démontrant la loi de la réfraction simple, l'optique ébauchée par Kepler, d'avoir déterminé les surfaces lenticulaires, expliqué les merycilles de l'arc-en-ciel ct de la couleur; on salue en lui le père de cette grande théorie des ondulations, qui n'est qu'une déduction logique de sa mécanique universelle et qui, appliquée successivement à la propagation de la lumière, de la chaleur et du son, ainsi qu'il l'avait pressenti, touche aujourd'hui à cette mysté-

<sup>1.</sup> Ses trois étéments sont pois deprisées la mistirie. Le plus grouier format lectule solide de la terre, des plusteres et autres corps analysary le mogram forme Pather civitete; le plus suffail, les solides. Les plustes ont commencé par être des colleis, navant que laure cridice es list formés per l'agrégation des parties les plus grossiliers, it matière sabilité es chafamnée est encors as centre. J'onte cette thérier est résignément est terrés leine litte, puritéers parties plus grossiliers plus de la comment de plus de la comment de partier les promation des systèmes plusterires, l'aussijettissement des planettes au soleit et des satellites nux pluntes principales.

rieuse électrieité qu'il n'a pas comue et paraît destinée à envahir toute la physique!

L'explication de l'ascension de l'eau dans les pompes et du mercure dans un tube fermé, jusqu'à une erfaine bialdeur qu'aueune force d'aspiration ne peut dépasser, est encore une application de la mécanique cartésienne; des 1638, cinq àus avant l'invéntion du baromètre par Torricelli, et buit à dix ans avant les 
célèbres expériences de Pascal, Descartes, ainsi que l'atteste sa 
cerrespondance, avait établi que l'édvation de ces fluides est en 
rapport exact avec la pression qu'exerce, sur leur réservoir, la 
pesanteur de l'air.

Des lois générales de la nature, Descartes arrive à la nature organisée, à l'animal et à l'homme physique. C'est la notion de la eladeur qui l'y conduit. Le principe de la vie matérielle est, suivant lui, « un certain feu » qui a pour foyer le cœur, point de départ de la formation organique et eentré du double mouvement de la eirculațion du sang : les agents du mouvement eorporel sont les esprits animaux, qui, formés des parties les plus agitées et les plus subtiles du sang, afflienți au cerveau et de là se répandent dans les nerfs et les museles. L'âme sensitive, à laquelle ses devaneiers, jusqu'à Bacon même; rapportaient la vie animale, disparaît du corps humain, comme ont disparu des corps célestes les âmes mystiques que leur prétaient les anciens : le mécanies suffit à tout sur la torre et dans les cieux. L'homme n'a pas deix âmes<sup>2</sup>, comme on l'avait prétendu : il a, d'un côté, une âme rai-sonnable, de l'autre, une menchine corporelle, qui pourraient

<sup>3.</sup> Descrites vent que la lumiter, la chalerre el le sois soient de implea phriomènes produits par le mourement, et non des corpusentes simis par les corpe lumines, chands el sonores ; que ces phénomènes se transmettent par pressión, non par duaisment, chands el sonores ; que ces phénomènes se transmettent par pressión, non par duaisment de la humbére ; mais ces erretes s'emphénets pas que le point de départ aut et de fixed les nos. — On a reproduci de Decartes, qui a tana fait pour l'opique, d'avoir motoqua les services que pouvait rendre à la science le télescope à reflexion, inventé par son au Meremos vera 10.50. Decartes o y/v point d'avantage no longue vivo dont se servicies d'afficie et Repur, et dépourages Déressina. Les avantat longue vivo dont se servicies d'afficie et Repur, et dépourages Déressina. Les avantat française. I. la screpondates de Descrites, l'autremonde a repris, en le perficience de la production de la repris, en la perfection de la principa d'avoir pour la resultation de la repris, en la perfection de la repris de la producte de la repris de la producte de la requir de la repris de la producte de la repris de la repr

<sup>2.</sup> Ou plutôt trois; car on joignait ordinairement à l'âme sensitive une âme végétative.

exister séparement '; quant à l'animal, il n'a point d'ame du tout ; c'est un pur automate.

Ainsi, l'audacieux logicien ne recule devaut aicune extrémité: rien ne l'arrête, ni le sentiment vague, mais universel, du genre humain sur l'Instinct des animaux et sur l'échelle des étres; ni la rupture de cette unité humaine, de ce « tout naturel » 3, dans lequel le idente seprésente l'univers; ni ectte étrangeté d'unie machine qui a tous les phénomènes de l'imagination, de la mémoire, des passions! N'ayant pas conçu que, sous toute vie, il y a des forces ; il est réduit à construire une machine qui n'a rien de vinant que l'anomet qui ne surait se mouvoir que par le miracle d'une impulsion divine sans cesse renouvelée. Comme il a méconnu des l'origine le principe du sentiment en identifiant l'aine uniquement à la pensée pure, partout oi il ne trouve pas de notion réfléchie, il ne peut voir que matière inerte.

Il essaya de déduire de la physiologie une théorie de la médien, science à laquelle il consacra, par les plus nobles motifs, une grande partie de sa trop courte vie : il posa ce principe général, que, la vie étant dans le sang, les variations du sang sont Torigine des maladies ; il en tira une explication de la nature de la fièvre et de sages préceptes hygiéniques. La médecine semble tendre aujourd'hul, comme la physique, à renouer la tradition cartésienne, et les études sur les variations du sang reprenhent un assez grand développement.

<sup>1.</sup> Cependant Decartes a recomm, par le principe mêmis de l'unité de l'aine, qui le semation et dans l'âme de mune la pende et il de rapporté le centation à un aprincipe tour » tour actif et passif, à cette fôrce plastique dont uous parlions boit à l'înteres, il et dit nich de corps, no point un être indépendant anné na collection d'âtres e, na agricant de fource subordomaien à la face plastique de l'îme comma l'effect de la cause. l'evite vaniell un observa apereggion de crita fête au pour le cit à le caus l'evite et avaiel un observa apereggion de crita fête au pour de cit à l'activa l'evit et avaiel un observa apereggion de crita fête au pour de con les dissipants de la praise et de l'attention de la penise? — Récomé our objections réferent et l'age Letters 1, 50.

Bossuet.
 Ce symbolisme est au fond de toutes les langues; on a toujours dit la uts pour l'intelligence, le cour ou les entrailles pour la senstbilité, etc.

<sup>4.</sup> Toute force n'est pas-une vie , pnisqu'il y a force et non vie dans la matière inorganique; mais toute vie est une force.

Les méditations de Descartes sur l'union de l'âme et du corps

Les mediations de nescares sur funion de l'anne de du corp. l'entetanèrent à vouloir expliquer ce qui est inexplicable: au lieu de se borner à constater que l'ame se sent dans tout le corps, il ul assigna un siège particulier, la glande pindel; il dut plus heureux dans son trailé De passions de l'âme dans leurs rapports avec les organès physiques; il décrit avec sa supériorité ordinaire les actions et réactions, réciproques du physique et du moral, lès effets des passions, sans remonter jusqu'à l'essence même des phássions et sans voir qu'elles se réduient toutes à un seul principe, le sentiment, à une seule passion, l'amour, ainsi que son discible Bossette le démontrers.

Ici s'arrête la marche solennelle de la déduction cartésienne, partie de l'homme-pensée pour revenir à l'homme corporel à travers Dicu et le monde. Mais Descartes n'est pas sans avoir fait quelques rapides excursions, quelques grandes recontaissances dans les parties de l'Encyclopédie qu'il n'a pas eu le temps ou la volonte de systématiser. On ne comprendrait pas véritablement sa pensée intime, si l'on ne recueillalt, dans ses livres et dans sacorrespondance, les vestiges épars de ses idées sur les bases de la morale et sur quelques points fondamentaux de la théologie. Nulle part son génie n'est plus profond ni plus ferme; on est frappé de voir avec quelle sagesse il résiste, sur le terrain de la morale et de la psychologie, aux entrainements de la logique et de la raison pure, et comme il se rattache la, en fait, à ce principe du sentiment auquel il n'a pas donné place dans sá théorie. Évitant le double abîme du panthéisme et du scepticisme idéaliste où se précipiteront plusieurs de scs plus illustres successeurs, il accepte franchement, hardiment, la contradiction apparente du libre arbitre humain avec la prescience divine et l'immuabilité des lois générales du monde,

Qu'est, suivant lui, la liberté dans l'homme? Est-ce une indifference qui laise l'Ame en équilibre entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux? Non; car le mal et l'erreur ne sont qu'une privation, qu'une négation, et la liberté tend, par son essence, à la plénitude de l'ètre, au vrai et au bien, au bien par le vrai. Nou sommes d'autant plus libres que nous sonimes moins indifférents, c'est-à-dire que nous sommes plus complétement arrachés à la

falalité de l'ignorance par une vue plus claire de l'itécal. Qui connatt le vrai, fait lé bien \*. Mais it dépend de nous de vouloir ou de ne pas vouloir connaître le vrai. Le libre arbitre est donc dans l'attention volontaire par laquelle nous cherchons le vrai. Le péché n'est qu'une erreur; mais l'erreur n'est pas involontière.

Si l'être qui tend à l'idéal devient libre, l'idéal, c'est-à-dire Dieu, est la liberté même ! Mais qu'est-ce que la liberté en Dieu ? C'est la volonté absolument indéterminée, c'est l'indifférence. - L'indifférence, qui est le plus bas degré de la liberté dans l'homme! - On s'est récrié : les plus grands esprits ont vu une contradiction énorme dans cette pensée non développée, qui montre Dieu créant arbitrairement les idées du vrai et du bien, Quelques passages de Descartes sembleraient indiquer en effet qu'il n'avait point arrêté sa pensée dans les limites qu'elle comporte : on pourrait s'imaginer qu'il applique au Dieu manlfesté et créateur ce qui n'appartient qu'au Dieu abstrait et absolu. Son idée, pour n'être pas entièrement dégagée, n'en paraît pas moins d'une grande hauteur quand on sait la comprendre, Si l'on , remonte jusqu'au Dieu-puissance, jusqu'à l'être en soi, considéré en tant que force ou spontanéité absolue, avant qu'il se soit manifesté à lui-même, par conséquent avant que le vrai et le bien. latents en lui, se soient formulés en lui, n'apparattra-t-il point à l'état de liberté parfaite et de suprème indifférence, et n'est-ce pas là le sens du nom de l'Absolu (Celui que rien ne liel? Mais cette liberté parfaite, est la liberté inconsciente : dès qu'elle a la conscience et, par la conscience. l'amour, elle est déterminée: plus d'indifférence. Or, comment a-t-elle conscience et amour, si ce n'est parce qu'elle, veut se connaître et s'aimer? Donc Dieur engendre volontairement; sinon crée en lui, comme le dit Descartes, le vrai et le bien. Dieu-puissance est une force ou une volonté que rien ne détermine : Dieu-intelligence est déterminé par sa sagesse : Dieu-amour, par sa bonté.

On voit comment s'explique la contradiction. La liberté indifférente est positive dans l'être absolu, qui n'en peut tirer que le vrai et le bien; elle est négative dans l'être particulier, dans

<sup>1.</sup> C'est la doctrine de Socrate. La vertu, dit Socrate, est identique à la science de la vertu : qui connaît le vrai bien, accomplit le vrai bien.

l'homme, qui n'existe que par la participation de Dieu, et pour qui l'indifférence n'est que la possibilité de s'eloigner de Dieu et de diminuer ainsi son être et sa force, identique à sa liberté: l'homme, au contraîre de Dieu, est donc d'autant plus libre qu'il est moins indiférent.

Après avoir proclame le libre arbitre, Descartes met le souvernin bien à la fois dans la liberté, la connaissance et la vertu:
« le contentement résulte, de la volonté constante de faire e qu'on juge être le mienx. » Cette définition, concordante avec celle de Bacon; mais bien plus haute et plus complète, fonde le bonheur sir le meilleur emploi des faeultés essentiélles de l'homme et, par conséquent, sur la vie active. La sanctification de l'activité conduit logiquement à absoudre les passions, au moins dans leur essence, et à enseigner qu'on doit les discipliner, non les detruire; « les passions sont la source de tout bien comme de tout ual »; c'est Dieu qui les a mises en nous et tout, ce que Dieu a fait est bien.

Il résulte implicitement des principes de Descartes, et notamment de son explication des erreurs humaines, que, dans son opinion, contraire à celle de Bacon, notre nature est telle que l'a faite le Créateur et que les facultés de l'homme n'ent point été altèrées par la chute originelle, ce qui lui à valu l'accusation de pélagianisme.

Il n'est peut-être pas très-conséquent, après avoir consière l'activité et légitimé les passions, d'enseigner à l'homme le détachement de tout ce qui est hors de lui, afin d'éviter les chagrins de la vier l'homme doit accepter les liens des affections humaines un risque des déchirements que cause leur rupture : l'homme doit aimér-ét souffiri; c'est là son inévitable destinée! Il faut observer toutclois que la notion du devoir social n'est point atteinte par ce oonseil philosophique, dernière réminiscence des asçètes et des stoiques, et que Bescartes professe énergiquement

Nous derons à M. Renouvier cette profonde explication de la pensée de Descartes. V. Encyclojedie nouvelle, art. Faraturé et Force. L'interdiction de la recherche des causes finales, chez Descartes, d'accord sur ce point avec Bason; ne provient pas d'anne application erronée de l'indifférence en Dien et n'est qu'une réaction excessive contre la sièlle Privique des erretus occules.

la solidarité humaine, le dévouement à la famille, à la patric, au genre humain.

On ne saurait mieux terminer l'exposé des doctrines de ce sublime génic, qu'en rappelant qu'il invite l'homme à se considérer comme citoyen non pas seulement de la terre, mais de la création sans bornes, et à chercher, dans la considération de l'immensité de l'univers, la ferme espérance que cette terre n'est pas notre principale demeure, ni cette vie notre meilleure vie !

Les revelations de la raison n'ont pas, d'ordinaire, l'eclat foudroyant de ces révelations du sentiment par lesquelles l'enhousiasme de l'art ou l'enthousiasme de la foi ravissent les multitudes; le monde, cependant, était si bien préparé, que l'impression fut immense quand on entendit retentir la parole nouvelle dans une langue non moins nouvelle et tout exprès créée, langue exacte comme les mathématiqués, claire comme la lumière ellemème, plus métaphysique cent fois que le jargon technique des écoles, et jourtant is naturelle et «i simple, qu'un enfant la pouvait entquier. Le voilà, ce fançais philosophique que Richelieu demandait à l'Académie! La pensée française, en se trouvant elle-même, a trouvé son verbe

Comment dépendre l'infinie variété de sentiments qui agitèrent le monde intellectuel à l'appartiton de cet évangile de la raison I l'étonnement, l'incertitude de l'église romaine et des églises protestantes, en présence de ce Messie inconnu; le déses-

<sup>1.</sup> Letters, I, \*\*. — Il courient de rappeler sausi que l'idée de l'invention d'une lance philosophilos neiverelle, reprise depais par Lebinis et par Volhei, et tant de fois débattos, appartient à Descartes et résultait nécessairement d'une méthode qui prétendait ramente outsel les ciscoses à la connaissance adéquate \*\*. V. citres, 1, 3. On seut bien qu'illne s'aginsait pas ioi d'une langue usuelle et populaire. V. ce qu'en dit la Ronjuiguétre: ¿Lepan de Philosophie, I. Il, teque à l'all la Ronjuiguétre: ¿Lepan de Philosophie, I. Il, teque ).

<sup>2.</sup> Le dissoura de la Mittoda, l'averve par excellence, avec la Génerire, le Mittore et la Disprise, parente refrançaise 10.75, l'atylen. — Les Mittores ser le Mittore, bit primerire parament en latin en 16-11, forrent tradultes en français par le duc de Labines et par Clemete, et evreus par Deuestre. Les Principa de Philosophi parmeret en latin en 10-61, et freunt efgelement tradulte sous la direction de l'astere. Les autres courreges de Deuestre, en partie français, en partie blaim, factor par que et qui l'empela. Cacherer Limitori, de l'arquis, en partie blaim, factor, par que et qui l'empela. Cacherer Limitori, batte partie de la fiche de l'acceptant de la Mittori de Mittori de la Mittori de la Mittori de Mit

poir des séclastiques devant cette attaque bien plus radicale que celle de Bacon, bien plus universelle que celle de Galifée; la foie et la reconnaissance des esprits vraiment religieux envers une philosophie qui posait le fondement de toute science dans la notion de l'ame immatérielle; enfin, la stupeur des sceptiques, qui voyaient sortir, d'un sceptieisme plus absolu que le leur, le plus puissant dogmatisme qui eût jamais été!... L'église romaine hésita et tourna longtemps, avec une défiance inquiète, autour du géant nouveau-né; mais, tant que vécut Descartes, elle n'attaqua point son œuvre. Descartes avait usé de grands ménagements envers elle : il ne cessait de protester de son orthodoxie, ce qu'il pouvait faire avec sincérité, ayant mis à l'écart les questions concernant la révélation et l'autorité de l'Église. A la nouvelle de la condamnation de Galilée, il avait supprimé son traité du Monde, déjà écrit en 1633 '; il n'en divulgua les idées que onze ans après, dans le livre des Principes : il craignait la persécution comme il craignait la dispute, pour le temps qu'elle fait perdre; il sentait que la vie est courte et qu'il avait bien des choses à trouver et à écrire.

La première tentative de persécution (natérielle vint du fatalisme calviniste contre le défenseur du libre arbitre; l'intervention de l'ambassade de France auprès du gouvernement hollandais arrêta le fanatisme des ministres goinaristes. La première ou plutôt la seule tentative sérieuse de réfutation philosophique vint du sensualisme contre l'apôtre de l'esprit.

Un homme qui était, presque en toutes choses, l'Opposé de Dessartes, qui vivait de la pensée des anciens plus que de la sienne propre, et dont l'esprit, bieú que, vaste et puissant, ployait sois le puids d'une érudition plus vaste encore, le Provençal Pierre Gassendi, avait, avant Descartes et d'un point de vue tout à fait contraire, attaqué Aristote et la scolastique. Pendant que Descartes recréait l'idéalisme platonieien et l'érigeait d'intuition vague en sciènce positive, Gassendi ressuscita le sensualisme épicurien et prit l'Offensive contre la philosophie de la raison pure. — Les sens sont le principe de la certitude : les sens ne nous trompent jamais;

<sup>. 1.</sup> La traité du Monde ou de la Lumière, publié en 1667, par Clerselier, n'est qu'un extrait du grand traité supprimé et perdu.

c'est le jugement de l'esprit qui se trompe sur leur témoignage!. Les sens nous enseignent l'existence des corps: sous les corps variables et corruptibles se cache la matière première, incorruptible et invariable; la matière première n'est ni tiue ni divisible à l'infair; elle est multiple et divisée en atomes primitis, Il y a deux principes des choses, le corporel ou le plein, et le vide, sans lequel les corps ne pourraient se mouvoir. L'idée ou l'image est une seule et même chose? Il n'y à que des idées particulières: les idées générales ne sont que des distinctions ou des compositions artificielles de notre esprit.

La conséquence de ces axiomes semblait devoir être, sinon la négation formelle de Dieu et de l'âme immatérielle, tout au moins le scepticisme absolu; mais Gassendi ne poussa la logéque si toin, ni dans sa parole, ni dans ses livres, ni àsna doute dans sa pensée. Il introduisit Dieu dans son monde atomistique d'une façon peu justifiable, juxtaposa l'âme raisonnable et inmatérielle qu'enseigne l'Églies et l'âme matérielle et apine d'Épieure, et talla jusqu'à donner une âme au monde et une âme à chaque chose, melant, sans pouvoir les fondre, l'animisme et l'atomisme.

Quant à la mortle de Gassendi, c'est celle d'Épicure rendue à sa moderation première et à son caractère philosophique, mais non pas séparée de son principe, et ce principe est nécessairchent celui de toute théorie qui rejette les idées générales, l'égoisme, l'intéret bien entendu.

Ce système unal assis, mai lié, n'osant s'accorder à lui-inème ses propres conséquences, ne pouvait soutent le choc de la terrible logique cartésienne. Cependant il rista de cette discussion une grave objection non résolne par Descartes. Comment l'ètendue une et infinie peut-elle avoir des parties, qui ne sont pas distinctes d'elle et se deplacent en elle? Descartes n'avait pas de réponse à donnér; junais l'atomisme, de son côté, n'avait aucuneréponse à donnér; junais l'atomisme, de son côté, n'avait aucune-

<sup>1.</sup> Alors il faut admettre la raison réfiéchie dans les animaux comme dan l'homme, car ils se trompent comme nons sur le témoignage des sens!

V. dans le Discours de la Méthode, de partie, à propos de l'existence de Dien, la profonde distinction établie par Descartes entre ce qui est imaginable et ce qui est intelligible.

<sup>3.</sup> Le grand ouvrage de Gaasendi est son Systagma Philosophicum, dans lequel on degage à grand-peine sa doctrine propre, noyée dans un océan de citations èt de commentaires des philosophes anciens; Lyon, 1658, 3 vol. in-6.

ment répondu aux irrefutables arguments de Descartes sur la divisibilité indéfinie de la matière considérée en tant qu'etendue, et, par conséquent, sur l'impossibilité de concevoir l'existence d'atomes matériels ou étendus, d'êtres primitifs indivisibles.

Si l'étendue une et infinie esi divisible et ne peut se diviser par elle-même, puisqu'elle est passive, ne faut-il pas qu'elle soit divisée par un autre principe actif et multiple, qui s'approprie ses parties et arrête en fait sa divisibilité infinie en essence? Ce principe est celui que n'a pas sais Descartes, le principe des forces, éléments primitifs des existences individuelles. Le plus grand des successeurs de Descartes ira plus Ioin et supprimera l'objection de Gassendi en supprimant l'étendue substantielle, qui ne sera plus pour lui qu'un pur concept, l'espace: Leibniz ne reconnaîtra plus d'autre substance que les forces '.

Gassendi ne put détourner l'attention de la France, absorbée dans la contemplation de la lumière qui venait de se lever sur sa tête et de la révéler à elle-même : ce ne fut que beaucoup plus tard, dans une période de désorganisation et de transition orageuse et confuse, que le sensualisme put reparaître sur notre sol et y remporter une victoire momentanée. Il avait fait auparavant un long séjour à l'étranger et s'était acclimaté en Angleterre : dans ce pays où la croyance est communément un fait, une pratique bien plus qu'une théorie, où l'esprit humain, si robuste d'ailleurs, concentre sa force dans le récl et fuit l'idéalité 2, où l'essor de la pensée se trouvait comprimé, depuis Henri VIII, entre une religion officielle, toute formaliste et toute politique, et un fanatisme sectaire non moins antipathique aux idées, la philosophie de l'intelligence pure ne pouvait nattre; mais la philosophie de la matière put éclore; ce fut là que parut le véritable rival de Descartes\_

Bacon, déjà, non par ses sentiments, mais par ses formules, avait déterminé la tendance anglaise au sensualisme. Un esprit

Dans ce cas, an lieu des forces divisant la substance étendue, il faut admette que les forces, en se tenant à distance les unes les autres, cauxe de l'impénétralilité, créent Fesquec et se le partagent.

<sup>2.</sup> On sent bien que de telles généralités souffrent des exceptions nécessaires : il y a en et il y a en Augloterre des esprits très idéalistes.

plus rigoureux et sans strupule systématisa ce qu'avait involontairement préparé Bacon et tir:, les conclusions devant lesquelles reculait Gassendi.

Comme, dans l'antique Genèse de Zoroastre, Abrinan se lève confre Ormouzd, comme Celui qui dit non se lève contre le Dieulumière dont l'affirmation produit le monde, Hobbes, l'ajotre du mal et du néant, l'antechrist philosophique, se lève contre Descartes.

Bacon avait fermé ou paru fermer à la philosophie la sphère des esprits; mais, bien qu'il se fût interdit l'examen des questions théologiques, la pensée religieuse n'en animait pas moins toute sa physique : pour lui, il v avait deux mondes, dont l'un dominait et vivifiait l'autre; pour Hobbes, il n'y en a plus qu'un, celui de dessous. Hobbes prend le corps du système haconien et en rejette l'ame, envoyant les aspirations généreuses et les idées progressives rejoindre la foi. Toutes nos idées, suivant lui, proviennent des sensations et'se rapportent aux choses corporelles, Corps, substance ou être, chose identique : il n'v a point de substance incorporelle. On ne peut séparer la pensée d'une matière qui pense; c'est-à-dire que la pensée n'est qu'un mode de la matière. Le corps, c'est-à-dire le divisible, est l'objet de la philosophie, qui a pour fin la modification des corps par l'industrie humaine. La logique n'est qu'une computation procédant par composition et division : la vérité est dans les mots, non dans les choses, c'est-à-dire que le vrai et le faux sont sans réalité; carnous ne connaissons pas les choses, mais seulement leurs apparences, leurs fantômes. L'infini est un mot vide de sens. Les universaux, c'est-à-dire les accidents communs à tous les corps, se réduisent à un seul, qui est le mouvement.

C'est le nominalisme du moyen age poussé jusqu'au dernier abime.

Avec le mouvement, Hobbes essaie de recomposer le monde et la science. La matière première est « un pur nom, qui désigne les corps pris généralement : or, Dieu, on l'aperçoit bien au fond de la pensée de Hobbes, n'est que la matière première à l'état vague. Le monde est un ensemble fatal de mouvements et d'images ayant leur raison d'être dans la matière nécessaire et

ndessairement mue ') Du mouvement, Hobbes prétend déduire la géométrie, la physique et la me ale; mais il va se briser contre les mathématiques, ces notions de la raison pure qui ne pactisent guère avec le sensualisme. Sa géométrie a été rejetée hors de la science et sa physique a passé sans laisser de traces. Il n'en est malheureusement pas de même de sa morale. — La liberté n'est que l'absence d'obstacles extérieurs au mouvement, déterminé par la sensation. Le bien, c'est l'objet de l'appétit : le bien et le mal n'ont point de règle dans la nature, mais seulement dans la cité; c'est la loi qui fait le drôit; c'est le juge qui fait la justice. Il n'existe dans l'homme de la nature mi sentiment du devoir, in affection pour ses semblables, ni sociabilité : tout homme ce le rival et l'ennemi naturel de tout autre homme; l'homme ser us page pour l'opossé.

L'état de nature est done la guerre; mais, les hommes étant degaux en force, dans ce sens que le plus faible peut parreint à tuer le plus fort, il y a plus de sûreté pour jous à renoncer à l'état de nature par un contrat social. Comment faire respecter ce contrat, quand il contrariera les appétits de quelqu'un des contractants? Ce n'est que par la force qu'on peut empécher chacun de retourner à chaque inslant air droit naturel de la force : il faut donc armer un des contractants de la plus grande force possible contre les autres; le gouvernement le plus pasfait est le despotisme pur. La volonté du plus fort fait le droit.

Ainsi le materialisme, par une logique rigoureuse, engendre le despotisme.

Hobbes s'arrête après avoir constitué l'état sur cette base; mais les conséquences de sa morale, relativement au droit des gens, aux ripports des états entre eux, n'ont rien d'équivoque. Il n'y a point analogie entre les nations et les individus, dans ce sens que l'espèce d'égalité de force admise entre les individus n'existe point entre les machines, les corps factices, appelés nations; donc point entrie les machines, les corps factices, appelés nations; donc point entrie les sociétés comme entre les individus. Cependant, il sérait dans l'intérêt de l'bumanité d'étre organisée par le même principe que l'état : il.serait bon qu'une nation devinf assez forte

<sup>1.</sup> Necrossivement, pourquoi? Principe absolument arbitraire.

pour imposer aux autres par conquête la domination qu'elles n'accepteraient point par contrat. L'idéal est donc la monarchie universelle, un empereur du monde, un destin vivant, Il va sans dire que tout est permis à un prince pour rendre son pays le plus fort et approcher le plus possible de la monarchie universelle. . Cette doctrine du pur fait, ce matérialisme inoul, n'est point encore le dernier mot de Hobbes : la négation des faits arrive après la négation des idées. Hobbes était trop métaphysicien pour voir dans les sens, comme Gassendi, le principe de la certitude, Aù fond de son système apparaît, non pas l'illusion indienne, qui nie le relatif au profit de l'absolu, non pas l'atomisme épicurien, qui nie l'absolu au profit du relatif, mais le fantasmatisme, qui nie tout à la fois le relatif et l'absolu au profit du néant. Les sens sont l'unique principe de nos idées; or, les sens ne prouvent aucunement l'éxistence des objets de la sensation ; donc, nous ne pouvons rien connaître hors de nous, Je pense, donc je suis, est la scule vérité qui ne se puisse nier. Mais cette vérité ne nous assure que de l'instant présent; car la mémoire peut être une illusion comine le reste : nous savons que nous sommes; mais nous ne savons pas si nous avons été et si nous serons '.

. Il n'y a pent-être pas, dans l'histoire des croyances bumaines, un spectacle comparable à cette colossale antithèse de la lumière et des fénèbres incarnées, de Descartes et de Hobbes, combattant, non plus pour tel ou tel dogme, pour telle ou telle religion particulière, mais pour la vie ou la mort morale, pour l'être et le non-être.

La mort ne saurait vaincre : le monde se souleva contre le sinistre Léviothen; l'Angieterre s'elfraya et les écoles d'Oxford et de Cambridge reculèrent un moment jusqu'au mysticisme alexandrin. Il fallut que le sensualisme revetit des formes moins sanvages pour ressaisir le génie anglais. En qutendant; Decsertes envahissait la France et l'Europe. Lorsque mouvut, en 1650, à cinquante-quatre ans, l'homme qui àvait rendu tout ensemble au monde moderne Pythagoré, Sorrie et Platon', la victoire était.

Les principaux ouvrages de Hobbes sont le traité De Cite, 1642-1647; le Leciathon, 1651; De Corpore, 1653; De Liberiais, Necessitate, 1656; De Homine, 1658.

Pythagore, pour les nombres; Socrate, pour le doute philosophique et la me-

décidée. La philosophie était fondée. Ses imperfections, ses lacunes surtout pourront l'exposer à une éclipse momentanée, mais elle ne périra plus!

Ce n'est point un accident heureux qui a fait naître du sein do la France l'héritier des sages de la Grèce; l'homme destiné par la Providence à tirer des ombres du doute l'immortelle pensée égarée, à la fin des temps antiques, entre le scepticisme académique et le mysticisme alexandrin! Notre terre était seule préparée à recevoir la bonne semence. Au xvi siècle, la France avait paru déchoir : elle avait cessé d'être la métropole des idées pour en devenir le champ de bataille. Autour d'elle, la Réforme donnait aux peuples du Nord un essor vigoureux, mais retenu, par son point de départ même, dans des limites difficiles à franchir : la contre-réforme, la réaction ultramontaine étouffait l'Espagne et l'Italie. La France, envahie, pénétrée, mais non conquise par le protestantisme, disputée au protestantisme, avec de gigantesques efforts, par l'ultramontanisme, accepte de la Réforme l'esprit d'examen, garde du catholicisme l'esprit d'unité; puis, sortant tout à coup de sa longue incertitude et de sa méditation séculaire, elle se lève et entame enfin sa réforme, à elle, non plus la réforme partielle d'une secte, mais la réforme fondamentale de l'esprit humain, Le Nord a produit Luther; le Midi, Lovola; la France enfante Descartes et reprend, par la philosophie, l'initiative et la direction spirituelle du monde qu'elle avait eue au moven age par l'enthousiasme-religieux. Ce n'est pas une révolution qui commence, c'est la Revolution; mais, bien plus radicale dans son principe que la Réforme, elle sera bien plus lente à descendre du monde des idées dans le monde des faits '.

rate, Piston, pour les Mérei, mais tous les trois transformés per la Métholy.

Il dovirient d'erripter le iont reconnaissance envers les écrisipa contépurals qui nous ont plus particulièrement aidé dans l'étude du 'extrémismes; indé-positament de l'Impublica pérérate que le Coquis a dounde e écuté écude dans toute notre gérération. Nous devenus bennous à l'ext. Exercitoryitist de M. J. Reynand, irrge causi de systématisation des connaisances lumnisses, préédéd d'un jagmennt porté, du point de var le plus élevé, sur les tentatives antirétures, et au remarquable promedie, a révêrit en myérie serie de la comment de l'extremiser de l'extremiser de la consideration de la con

## LIVRE LXXIII

## MOUVEMENT INTELLECTUEL ET MORAL, SUITE,

MOUVEMENT RELOGERY. — Saint François de Sales. — Institutions de charid, Saint Vincert de Paul et haddendseler Lodge. — Institutions religieuse et nichtifiques. Les Ortatories. La congrégation de Saint-Mur. — Les jéssies et les jainémistes : Jangésius et Saint-Cyean; Port-Royal. — Parcal. Les Prositicides. La Pracie.

## 1600 - 1662.

La philosophie avait dû se séparer pour un temps de la religion et en écarter, autant que possible, les problèmes pour pouvoir se recueillir et fonder, à l'abri des tempêtes, les bases de son édifice. Mais, tandis que l'esprit philosophique travaillait à élever la synthèse cartésienne, le sentiment religieux continuait à vivre ' d'une vie à part et agitait puissamment cette France du xvir siècle. qui répandait sa séve surabondante dans toutes les directions. Dans cette autre sphère se produisent des phénomènes qui ne donnent pas de moindres enseignements, des eréations qui ne méritent pas moins le respect de la postérité. Ce n'est plus là ce calme empyrée de la raison où règne Descartes dans une lumière sereine : e'est le ciel ardent et troublé de l'amour, où retentissent les orages du eœur, où luttent les passions, que le père de la nouvelle philosophie proclamait, tout à l'heure, « principes de tout bien et de tout mal ». Tous les contrastes s'y choquent et s'y combinent; des dévouements qui rappellent les temps où l'inspiration toute nouvelle du Christ coulait à flots intarissables sur la terre v traversent, sans entacher leur pureté, une atmosphère chargée d'intrigues et de mensonges : région étrange, où dans les mêmes rangs, se heurtent les apôtres et les pharisiens, les disciples de Jesus et les émules du prince de Machiavel. Dans les mêmes rangs!

c'est trop peu dire! parfois dans le même homme ; incompréhensibles abimes de la nature humaine!

Les Guerres de Religion avaient laissé le catholicisme. Arançais abans une déplorable situation morale. Le zèle fanatique, qui avait été la seule vertu religieuse de la Ligue, une fois assoupi, par la paix, il n'était resté, au moins à la surface, de cette térrible période, que des labitudes de désordre à peu près universelles : dans le bas clergé et chez les fidèles, une grossièreté et une ignorance qui ne faisaient qu'ôter le respoet humain à la corruption; dans le haut clergé, surtout chez les jésuites, une politique tout mondaine, froidement et s'aranment positive, étrangère à tout idéal; pour tout dire en trois mots, d'après le témoignage des écrivains ecclésiastiques eux-mêmes, point de mœurs, peu de lumières, point de charité ";... Le catholicisme français, après avoir surmonté les attaques extérieures, semblait destiné à dèchoir et à dépérit par ses vices internes.

S'il se fut éteint, aueun bértiler n'était prêt à prendre sa place. Sans doute, les nations preètes à mourir, si les nations meurent encore, peuvent s'affaisser dans le vide; mais la France n'avait jamais été plus virante, auf fond, sous une apparente décomposition morale. Les passions militainets avaient longtemps entraîte toutes les énergies de la masse catholique; n'ais, lorsque ce tor-ent qui ravageat la France eut été refoulé dans son ili par la pais de ritigion, il redévint bientôt um fleive fécondateur. Sous le faux christianisme qui croupit à la surface, le vria, l'impérissable sentiment chrétien, indépendant des factions religieuss, s'est réveillé : il monte, il déborde aussi expansif qu'aux préniers jours, mais no point asser paissant toutefois pour engolutir les soories et l'écume impure qui continuent de flotter parmi ses eaux régénératrices.

Le mouvement commença par un élan de mysticisme. La Savoie, cette petite France des Alpes, séparée de la grande patrie par la politique, mais si française par l'esprit et le cœur, nous donne à la fois, au xur siècle, ce qu'il y a de plus entidousiaste et ce qu'il y a de plus positi dans la literature, la théologie mys-

V. la Vie de asint Vincent de Paul, par Abelli; t. I, p. 1 et suiv.; édit. de 1839, et la Vie de M. Bourdoise, 1714.

tique et la grammalre, saint François de Sales' et Vaugebas. Saint François de Sales popularisa, après du Perron, l'emploi de la langue française dans la theologie catholique', peu d'années avant que Bescartes l'Intronlistt dans la philosophie. Les livres du pieux prella, accessibles à lous et surtout aux fermnes, qu'il avait principalement en vue, obtinrent l'influence la plus étendue qui ett été donnée à aucun ouvrage de dévotion depuis l'*limitation* et des pris peu peu, un alimest inépuisable aux natures lendres et aux imaginations réveuses. On est pris peu à peu, en lisant le trajté de l'amour de Dieu, par cette trrésistible sympathie qu'inspire toujours un auteur qui verse toute son âme dans son livre et, chez saint François de Sales, l'homme est aussi indéressant que l'écrivain.

Ce n'est pas qu'il n'y ait à faire quelques réserves, presque inévitables à une telle époque. Le zèle de l'évêque titulaire de Genève, pour ramener à la foi romaine ses quailles séparées de l'Église, ne choisit pas toujours scrupuleusement les movens d'action : l'on voit avec peine son nom mêlé dans les intrigues du duc de Savoie, et dans des conversions violentées, ou tout au moins achetées. Saint Charles Borromée, le réorganisateur vénéré du catholicisme en Lombardie, avait compromis sa renommée dans des choses bien autrement terribles, lui qui approuva la Saint-Barthélemi! Combien en est-il, entre les plus purs, qui aient su éviter complétement les souillures de leur temps!... Saint François de Sales n'en fut pas moins une noble, une excellente nature, pénétrée de l'amour de Dieu et des hommes, une âme vraiment évangélique, un vrai disciple de celui qui a dit: Laissez venir à moi les petits enfants ! Il aimait tant les simples, les humbles, les enfants surtout, qu'il est toujours resté un peu enfant lui-même, comme l'a dit un célèbre historien, qui, tout en attaquant les tendances de sa théologie, a rendu justice à son caractère 2, et comme on le voit bien sur sa naïve et spirituelle figure. C'est là ce qui explique et excuse cette disposition un peu excessive à la dévotion extérieure, aux images, au rosaire, aux

2. M. Michelet.



Les versions françaises de l'Imitation avaient indiqué la voie à saint François de Sales.

pratiques, aux formes, qui le rapprochait des jésuites : chez eux, c'était politique; chez lui, simplicité.

Au premier abord, quand on ouvre scs livres, cette prodigalité de fleurs, de figures, de couleurs ', ces comparaisons empruntées à la galanterie, à la passion mondaine, ces images vives jusqu'à l'imprudence, produisent une impression singulière; mais on reconnaît bientôt que ce défaut de goût et de convenance tient à une littérature qui n'est pas faite encore : cc mauvais goût naif, racheté par un profond sentiment de la nature et de la vie universelle, par une grace indéfinissable, diffère essentiellement du mauvais goût à la fois brutal et maniéré des littératures qui se défont : c'est la différence de l'enfant qui ne sait pas, au vicillard qui ne sait plus. Les mignardises dévotes du bon évêque procèdent d'une sincère tendresse de cœur, parfois un peu puérile dans l'expression, presque toujours touchante, quelquefois sublime, Ilse peut, comme on l'a dit éloquemment, que cet abandon à toutes les émotions suaves, cette effusion continuelle de toutes les sources du cœur, cet amollissement de l'âme fondant comme cire au feu de l'amour divin, soient de nature à exposer à de grands dangers le directeur, ses pénitents et surtout ses pénitentes; mais il faut avouer que rester, parmi toutes ces tendresses, pur de toute infraction aux vœux impitovables du sacerdocc, se ténir ferme sur cette pente qui tend à ramener si vite de l'amour spirituel à l'amour charnel; sourire avec résignation à la nature et à la vie tout en leur résistant et se parer de guirlandes de fête pour s'immoler sur l'autel du devoir, est quelque chose de plus admirable et surtout de plus sympathique (quoi qu'on pense des vœux de célibat) que cette piété farouche qui ne s'arrache aux tentations de la faiblesse humaine qu'en anathématisant les plus innocentes jouissances, les affections les plus légitimes, qu'en extirpant tout ce qu'il y a d'aimable ct presque tout ce qu'il y a d'humain dans l'homme.

L'histoire si touchante de saint François de Sales et de madame de Chantal, de cette espèce de mariage spirituel, où la

Au commencement de l'Introduction à la vis décots, il compare le Saint-Esprit
à la touquetière Glycira, qui compose ses bouquets de toutes sortes de ficurs et de
contents.

tendresse réciproque (faut-il dire la passion?) est évidente et le soupcon impossible, est un des exemples les plus frappants de la force de la volonté soutenue par la foi.

Ce n'est, il est vrai, que par l'anéantissement en Dieu que Francois et son énergique pénitente échappent à eux-mêmes, en noyant l'amour particulier dans l'amour universel. Asile redoutable! La volonté ne déploie toutes ses forces que pour arriver à son propre trepas. - La perfection n'est pas de vouloir ce que Dieu veut, mais de ne plus vouloir du tout et de laisser, dans une parfaite indifférence, Dleu vouloir en nous; de ne plus laisser à notre âme que la faculté absolument passive d'attendre la grâce. -Nous ne devons pas même désirer la vertu, qu'autant que le bon plaisir divin nous y porte . Il ne s'agit pas de s'unir à Dieu, mais de s'absorber en Dieu. C'est le quiétisme qui commence! Ici la personnalité humaine disparatt, lei se rejoignent le mysticisme et le panthéisme, saint François de Sales et Giordano Bruno, parvenus au même but, l'un par l'amour, l'autre par la raison. Il y a dans cette tendance un attrait presque invincible. Dès que l'on perd de vue l'indestructible dualité du créateur et de la créature, si l'on surmonte l'égoisme, c'est-à-dire la force qui pousse la créature à se concentrer en elle-même, aussitôt la force contraire, l'attrait de l'unité vous emporte ; la créature retourne avec impétuosité vers son auteur pour se confondre à lui!

Sil y a la péril, il y a aussi grandeur! L'esprit de saint Francois de Sales, tout à l'heure presque enfantin, s'élère bien haut sur l'aile du sentiment! Il est difficile de n'être pas ébloui par cette bardie théorie de l'extase, de l'intuition de Dieu, de la contemplation amoureuse dont la médiciation spirituelle n'est que le premier degré, contemplation qui saisit d'ensemble ce que la méditation ne perçoit qu'avec effort « pièce à pièce », et qui mène enfin au rouisemnt.<sup>2</sup>

Quelques maximes de saint François appartiennent à la plus profonde philosophie religieuse. — Notre âme réside toute en son

Le traité de l'Amour de Dieu est plein de ces maximes; V. surtout le livre ix, de l'Amour de soumission.

Il est à remarquer que Descartes admet que, dans une vie supérieure, l'intuition remplace l'effort successif du raisonnement.

corps et toute en chacune des parties d'icclui, comme la Divinité est toute en tout le monde et toute en chaque partie du monde. —
Il n'y a point en Dieu diversité d'actions, ains (unais) un seul acte, qui est la Divinité même (lei le mystique a la gloire de saisir des virités que méconnaîtra Descries, l'une explicitement, dans sa théorie de l'homme, l'autre implicitement dans sa cosmologie). — La pênitence, sans l'aunour, est imparfaite et ne sert de rien pour la vie éternelle. — Les bienheureux verront en Dieu l'éternelle génération du Filis par le Père exprimant de soi-même sa propre connaissance, et l'éternelle génération du Saint-Espair par le Père et le Fils, quand ils se connaissent et s'aiment, dête commun du Père et de Fils, quand ils se connaissent et s'aiment, dête commun du Père et de Fils, infini comme cux éconsultantiel à eux.

Le génie essentiellement actif de la France ne pouvait permettre au sentiment religieux de s'absorber dans la contemplation. Le mouvement tourna bien vite à la charité praique, que saint François de Sales avait, du reste, largement exercée pour son compte.

Dans la première moitié du xur siccle, à la suite de ces luttes de la Réforme qui avaient semblé devoir balayer le monachisme du monde, les maisons religieuses de toutes couleurs et de tous ordres anciens et nouveaux sortent partout de terre et pullulent, d'un bout à l'autre de la France, avec une rapidité incroyable : C'est une véritable marée montante de couvents 9. Bien des causes diverses contribuent à grossir ce llot : l'esprit monastique, réveillé véritablement, surtout chez les femmes ; la dévotion des grands ;

<sup>1.</sup> De Totosor de Dira, I.; c. 14; l. 11, c. 2; l9; l. 11; c. 12-33.— Cel bomme excellent parle comme Calvin de la demonation, al terrible est l'influence de dogme des primes éternelles. - Ju le on plaint de Direc est todjours adorable, aimable et pour cette qui service survivaire. Propriet de la comme de l'avers le requession. Les birnheurent survivaire prépare de la damantion des réproduces approverents avers désgresse le jagement de la damantion des réproduces. Les birnheurents approverents avers désgresse le jagement de la damantion des réproduces. — Lu acquisse de la damantion des réproduces de la damantion de l

Richelieu, dans soo Testament Politique, fait des réflexions remarquables sur les inconvenients de la trop grande multiplication des convents. Des 1829, il avait fait rendre une ordonnome qui interdissit d'etablir aucus monastère sans permission expresse da roi. — Recuril d'Isambert, t. XVI, p. 347.

la politique des l'évêques et des jésuites; l'orgueil aristocratique des familles de la noblesse et de la haute hourgeoisie, qui sacrifient les cadets et les filles à la fortune des antés. L'abomination des veux forcés alla toujours croissant, plus tard, à mesure que la ferveur dininua '; mais, dans ces premiers temps, il est certain que les éléments mauvais n'eurent qu'une influence secondaire. Ce qui frappe dans cette invasion de moines et de religieuses, c'est la prédominance de l'élément agissant sur l'étenent ascétique et solitaire; c'est la passion de l'enseignement, du soulagement de ceux qui souffrent, de l'utilité, de la vie active. De nombreux hôpitaux, des écoles presque sans nombre, s'élèvent i y a trois couvents d'ursulines pour un couvent de carmélites. La politique j'ésuitique peut bien exploiter cette ardeur d'emseigner, mais ne la certainment nos créée.

Tout ce qu'il y eut de sincère et de salutaire dans cette régénération du càtholioisme français se résume dans un seul nom, saint Vinéent de Paul. Le théoricien mystique était sorti des hautes classes de la société : Homme d'action, l'organisateur, sortit du peuplé. Qui n'a pas, gravée dans sa mémoire, cette figures i caractérisée, aux ligaces rulgaires, aux traits grossièrs, transtigurés par la bouté sublime qui brille dans ces yeux et cette bouche toujours souriante? Vineent de Paul, fils d'un paysan des Landes de Gascogne, naquit, en 1576, à Poui, près Dax : il se fit prêtre à vingt-quatre ans : dès fors, durant soxiante années; il n'eut pas une pensée, ne fit poirt un seul pas, qui n'eût le bien de l'huma-

<sup>1.</sup> V. le témoignage al décisif de Fléchier, dans ses Mémoires sur les Grunds-Jours d'Aucrepne, écrits en 1665, — V. aussi Sainte-Benve, Port-Royal, t. 1, 1, 1, 2, 2-4, aur Phistoire de M. Arnaud et de sa fille, la célèbre Angélique.

<sup>2.</sup> Les urujuines, les carmities, les vidanadines, is pracurent presque en notine tempe en France is curmillites, chamient d'Expança pur Bertille; les urunilines, i introduites par medemoistre facerie, veuve d'un des Série (en appelais encore modesile insémneur mariées non collèces, is organisées par medemoistre de Sintenneur modesile insémneur mariées non collèces, is organisées par medemoistre de Sintenneur en mariées par collèces, is organisées par médemoistre de Sintenneur en comment de la comment de la commentation des Birds, avanties plas de trois ceute ouvervair en Princes. V. les détails très intérresanties (notes de la commentation des Birds, veuve de la commentation des Birds, veuve de la commentation de la commen

nité peur objet. Si longue qu'ait été sa carrière, on ne sait coument y faire tenir les prodigieux résultas qu'il obtint, Organiser le secours des pauvres malades à donieile; instruire et moraliser le peuple des campagnes; soulager, convertir, rendre à Dieu. et à la société les condamnés, les galériens', plongés dans un enfer antiepie par le dur régime pénal du moyen age; rallumer dans le corps sacerdoal les lumières et les vertus chrétiennes; save les enfants que la misère ou le vice abandonnait et que la société aissait périr- avec une criminelle indifférence, telle fut l'œuvre immense, qu'entreprit un pauvre prêtre sans nom, sans ressources, sans titre dans l'Église, dépourvu de ces dons écalatais qui mattrisent les hommes. Le charité lui titt lieu de génie.

On ne saurait indiquer lei que les principales périodes de son œuvre. Il comprit, dès l'origine, que c'était le sexe le plus aimant et le plus patient qui lui fonrnirait son armée évangélique, et il débuta par organiser des confréries laïques parmi les femmes pour le soulagement des malades (1617); puis il fonda la congrégation des prêtres de la Mission (Lazaristes), destiné à propager l'instruction religieuse et morale dans les eampagnes et à enseigner les prisonniers (1625) : les hommes qui s'enrôlèrent sous cette bannière nouvelle étaient en général « de basse, ou tout au plus de médiocre condition, et n'éclatoient pas beaucoup en seience », dit le biographe de saint Vincent; le zèle suppléait à tout. En 1629, une pieuse veuve, mademoiselle Legras s'associe à Vincent de Paul pour la direction des confréries de charité. Ce fut aussi une sorte d'alliance spirituelle, mais bien différente de celle de saint François de Sales et de madame de Chantal ; iei, il n'y eut ni combats ni orages. Les confréries de charité, d'abord destinées aux villages et aux petites villes sans hopitaux, gagnent les grandes cités, et de ces confréries latques, sort peu à peu, sous l'impulsion de mademoiselle Legras, la communauté religieuse des Filles de Charité (sœurs grises), qui, fondée à Paris de 1600

<sup>1.</sup> Il avalt, dil-co, préludé à sea bienfaits govers ces malhemeux par un trait de devousment inqui. Ayant, dans as gennese, rencortre à Mirsellie un fôrçat dont la espitité réduisait la femme et les enfants à une profonde mière, il trouvs nopre de propurer la libertà de chi homme en premant as place. Il porta quelque temps la châne des gallefensal IV de sette l'invent de Paul, par Abelli, t. Il, p. 294. Le fait a été riveque en doute, mais nous ignorous d'Apress quels motific.

à 1633, se répand dans toute la France, afin de servir les malades et d'instruire gratuitement les ieunes filles.

Vincent de Paul ne travaille pas moins activement à réformer le clergé qu'à soulager le peuple. Aidé par le cardinal de Richelieu, il nousse les évêques à instituer les « exercices des ordijands », pour préparer les jeunes ecclésiastiques à la prêtrise ; il provoque l'établissement de conférences entre les prêtres sur leurs fonctions et leurs devoirs; en même temps il offre dans les maisons de sa congrégation et fait offrir ailleurs des retraites spirituelles aux laïques qui veulent parfois se recueillir quelques jours et se reconnaître au milieu du tumulte de la vie. Dans ces sévères aganes de saint Lazare règne l'égalité absolue; l'on ouvre à qui frappe et l'on fait asseoir à la même table le grand seigneur, le bourgeois, l'artisan et le laquais. Mademoiselle Legras donne également pour les femmes un exemple que suivent d'autres congrégations 1.

· Les fondations charitables continuent : ce sont des hôpitaux pour les galériens, puis un hospice pour les vieillards, fondation qui amène celle de l'hônital général de la Salpétrière (1657); ce sont les Filles de la Croix, instituées spécialement pour l'éducation des filles dans les petites villes et les villages; c'est la confrérie des dames de charité, qui, d'abord établie dans le but d'aider les religieuses de l'Hôtel-Dieu de Paris, commence, d'après l'instigation de Vincent de Paul, à reçueillir les enfants trouvés (1638). En 1648, cette association bienfaisante, trop faiblement assistée par le gouvernement, plovait sous le faix : les dames de charité étaient sur le point de renoncer à l'œuvre. Vincent les réunit en assemblée générale : « Or sus , Mesdames , la compassion et la charité vous ont fait adopter ces petites créa-« tures pour vos enfants : yous avez été leurs mères selon la grâce depuis que leurs mères selon la nature les ont abandonnées; « voyez maintenant si vous voulez aussi les abandonner. Cessez « d'être leurs mères pour devenir leurs juges ; leur vie et leur « mort sont entre vos mains; je m'en vais prendre les voix et les « suffrages 2 ».

<sup>1.</sup> Vie de saint Vincent de Paul, t. I. p. 122. 2. Id., p. 146,

Toutes les mains se levèrent pour le maintien de l'œuvre. L'Institution des enfaints trouvés fut généralisée et associée à celle des Sœnrs de Charité: on l'a complétée par la création des fours, que certains économistes ont voult détraire de nos jours, en attendant apparemment la suppression des hôpitales.

Partont où l'humanité souffre, on est sir de retrouver Vincent de value : ce sont des missions aux armées pour tacher d'adoueir, par la religion, les mœurs des soldats et de les rendre moins cruels au pauvre peuple; ce sont les aumônes sans cesse envoyées aux provinces frontières ravagées par la gourre, aumônes qui se comptent par millions! L'obseur enfant des Landes avait fin par faire reconnaltre sa mission aux pulsasants de ce mondle et par derenir le ministre de la charité natiopale. Quand il fut sur le point d'achever ses jours si bien remplis (27 septembre 1600), moins humble, il ett pu se rendre le témogiange que pas un homme n'existait alors sur la terre qui ett été le bienfaiteur d'un aussi grand noubre de ses semblables.

Ses bienfaits lui ont survéeu; l'esprit de charité, par lui raviré, a continué d'aider le monde à attendre l'avénement, hélas! bien loitain, d'une société moins imparfaite. Le flambeau de la doctrine théologique, après une brillante renaissance, a pu palir de nouveau; lestraditions gallicance ont pu s'ecrouler; la flamme de l'amour s'est toujours rallumée en quelque endroit; doujours, de Vincent de Paul à Cheverus, il a subsisté dans la France religieuse quelque chose du Christ.

Voir le Christ, type de l'humanité, dans tout homme et dans toute condition liumaine', aimer tout homme ainis qu'on aime le Christ lui-même, felle est la maxime fondamentale de Vincent de Paul et de ses disciples. Aimer et agir est pour eix run escule et même chose, « Aimons Dieu, mais aux dépens de nos bras, à la sueur de nos visages. — C'est l'armour effectif qu'il faut à Dieu. « Ailleurs, Vincent attaque les mystiques absorbés dans la contemplation, « qu'in en travaillent pas pour Dieu ni pour les jauvires ».

Parmi les « travaux pour Dieu », il plaçait la mortification, la souffrance volonitre, l'oppression et non pas sculement la subordination des sens et de l'imagination; il fut aussi violent contre sa chair que les plus exaltés des ascètes; mais, si loin que soit l'espirit moderne de telles applications du principe du « travail », le principalui-ménie ne relie pas moins Vincent à l'ère noivelle. « L'action bonne et parfaite », disait Vincent, « est le véritable caractère de l'amour de Dicu: Totum opus nostrum in operatione consisti. Il n'y a que nos œuvres qui nous accompagnent dans l'autre vie».

C'est pour avoir pratiqué ce principe avec tant d'efficacité que saint Vincent de Paul tient une des premières places dans la tradition de la France!

Tandis que le sentiment religieux manifestait sa régénération par des effets si puissants, les lettres et l'érudition prenaient dans le clergé un essor inconnu. Un homme qu'on a vu figurer dans l'histoire politique sous un jour peu avantageux, mais qui avait d'éminentes qualités à d'autres égards, Bérulle, mélange de prétentions politiques mal justifiées, d'intolérance et de dévotion élevée et intelligente, institue, en 1611, sous le titre de l'Oratoire de Jésus, une association libre de prêtres, « à laquelle le fondateur », dit Bossuet, « n'a voulu donner d'autre esprit que l'esprit même de l'Église, d'autres règles que les saints canons, d'autres vœux que ceux du baptême et du saccrdoce, d'autres liens que ceux de la charité 2 ». Le but de l'institution était de relever les études et de former des docteurs et des prédicateurs. Ce but fut glorieusement atteint. Un certain nombre de séminaires et de colléges furent bientôt confiés aux oratoriens. Partout où passèrent les prêtres de l'Oratoire, les mœurs du clergé s'épurèrent, ses idées s'élevèrent 3; une saine érudition, de fortes études classiques,

<sup>1.</sup> I'. as the par Louis Anbelli, d'véqué de Rodera, 2 vol. in-9. Cetté biographi de nomme si aimple dans lo bien a le girlei de la misplicité l'anteur a compril, avec bons sont, que - le style dopt on se sert en écrivant quelque livre dott toujours avoir un entierra proper tavec le sujet qu'il tent en . - Une chose qui marque bien la prédicaisment du sentiment et de la spontaniel de la majoritaniel de la sentiment de la sentiment et de la spontaniel de la majoritaniel de la reconstruit de la sentiment de la consequence de la cons

<sup>2.</sup> Bossuet; Oraison funèbre du père Bourgoin, troisième général de l'Oratoire,

<sup>3.</sup> Il y eut bien quelques ombres au tableau, sous le généralat de Gondren, succes-

remplacèrent, éette antiquité bâtarde qu'avaient travestie les jésuites et obligèrent eeux-ci à se piquer d'émulation. Les oratoriens méritèrent leur nôm en fondant véritablemént l'art oratoire dans l'église gallicane: par eux surtout disparaissent des sermons l'abus des ormenents parasites et de la science indigeste, les facéties puériles, les disparates choquantes d'images et d'idées; par eux arrivent dans le daire l'ordre, la convenance, la sobriété, par eux arrivent dans le daire l'ordre, la convenance, la sobriété, la dignité soutenne, vers le même temps qu'pun avocat, profoid litératour, excellent écrivain, Olivier Patru, opère une révolution analogue dans le barreau. Les plus renommés des oratoriens de cette première époque sont le père Senault, fils du fameux ligueur de ce nom, et le père Lejeune. Ces hommes de goût et de vertu rerénorent les rands génies de l'éloquence, qui vont parattre '.

C'est une croisade générale contre l'ignorance et le faux savoir. On s'y partage les rôles. Les oratoriens àvaient pris l'érudition classique, les humanités, la rhétorique : la congrégation de Saint-Maur s'empare des études historiques2. Cette réforme de la règle de saint Benoît, amenée d'abord par la nécessité de restaurer la discipline et les mœurs anéanties dans cet ordre antique des bénédictins, d'où était sorti tout le monachisme occidental; produit rapidement une pépinière d'érudits aussi infatigables à défrieher les champs de l'histoire et de l'archéologie, que leurs devanciers, les moines laboureurs des premiers temps, l'avaient été à essarter les landes et les forêts. Richelieu, par une noble émulation avec Bérulle, entoure la congrégation de Saint-Maur d'un ardent patronage et l'introduit dans les grands monastères des bénédictins primitifs, à Saint-Denis, à Saint-Germain-des-Prés, à Marmoûtier, à Saint-Pierre-de-Corbie, à Fleuri-sur-Loire, etc.; il lui eut soumis Cluni et toutes les autres branches de l'ordre de, saint Benoft, sans l'opposition du pape. Dom Luc d'Acheri ouvre,

seur de Bérulle (V. le Port-Royal de M., Sainte-Beuve, t. I, p. 498); mais l'Oratoire, contre l'ordinaire, alla s'améliorant.

La fondation du séminaire de Saint-Sulpice, par M. Olier, en 1642, est encore un fait qu'on ue doit pas orbiter dans l'histoire religieuse. Un assez grand nombre d'autres séminaires farent organisés sur le même plan.

<sup>2.</sup> Un des plus grands recueils historiques que nous possédions, les Annales ecchesistiques de la France, 8 vol. ên-fe, en latin, appartient cependant à l'Oratoire; mais caste ouvrage du pêre Lecointe est étrangér à la période que nous examinons ét ne commença de paraître qu'arrès 1660.

à la tête des nouveaux bénédictins, cette série de noms glorieux qui vont remplir les annales de la science durant un siècle et demi et préparer d'inépuisables matériaux aux futurs historiens.

Le mouvement scientifique est partout, dans les rangs les plus opposés: bénédictins, oratoriens, jésuites, sorbonnistes, ministres protestants, savants laïques, rivalisent dans des luttes qui éclairent l'humanité sans lui coûter de sang ni de larmes! Dès les premières aunées du siècle, la Compagnie de Jésus, voyant les esprits revenir à la science après les guerres civiles et voulant, selon sa coutume, faire face partout, avait poussé de ce côté, avec un brillant succès, bon nombre de ses membres les plus distingués. Le père Sirmond a laissé un souvenir aussi honorable par la bienveillance de son caractère et l'urbanité de sa polémique, vertu nouvelle parmi les savants, que par l'étendue et la variété de ses travaux d'éditeur et de commentateur sur l'histoire eeelésiastique, sur l'histoire du droit, sur l'histoire de France. Le nom du père Pétau est resté proverbial, sinon en fait de politesse, du moins en fait d'érudition, bien que son grand traité de ehronologie (Doctrina Temporum, 1627-1630) soit loin de témoigner une vigueur de génie égale à celle de son prédécesseur Joseph Scaliger, dont il attaque si aprement le livre de Emendatione Temporum, Le jésuite rouennais Viger publie, en 1632, un très-bon ouvrage sur les Principaux idiotismes de la langue grecque. Le père Labbe, avec peu de critique, mais un vaste savoir et une courageuse persévérance, entreprend et avance aux deux tiers la collection générale des conciles, qu'achévera son collègue Cossart (17 vol. in-f'). On ne peut indiquer les principaux ouvrages de ce temps sans mentionner l'œuvre immense, quoique incomplète, des jésuites d'Anvers, le recueil des Actes des Saints, dit des Botlandistes, du nom de Bolland, qui le commença. Si la critique a largement à reprendre dans cet amas de légendes populaires, l'histoire doit être indulgente envers les patients collecteurs qui lui ont ouvert une mine si riche de traditions et qui l'aident à combler tant de lacunes. Les deux premiers volumes de Bolland sont de 1643.

Le premier volume de l'importante collection de documents originaux sur l'histoire du moyen age, publice par donn Luc d'Acheri sons le titre de Spiciliepum, est de 1855;

En face de ces robustes constructeurs de compilations, se pose d'une facon bien originale le démolisseur de Launoi, ce docte et belliqueux docteur de Sorbonne, qui défait la légende à mesure que les autres la coordonnent avec un respect un peu crédule; chacun servant la science à un point de vue opposé. Il n'est pas d'iconoclaste qui ait jeté plus de saints à bas de leurs niches avec . le marteau que de Launoi avec sa plume : seulement ce très-orthodoxe sorbanniste ne s'attaque qu'aux saints de contrebande et aux récits apocryphes. Malheur aux populations qui ont vécu. depuis des siècles, sur les pieux romans inventés au moyen âge et consacrés par les arts et par les rites locaux : que de cités vont perdre ces petites religions du clocher, qui avaient remplacé les cultes topiques des anciens! Denis l'aréopagite est renvoyé à Athènes; la Magdeleine et le Lazare sont exilés de la Sainte-Baume; les onze mille vicrges ne vivront plus désormais que grâce au pinceau de Hemling; Notre-Dame n'a plus été corporellement enlevée au ciel. Les priviléges des abbaycs forgés dans les temps d'ignorance, les prétentions superbes de la cour de Rome, sont accablés sous des montagnes d'érudition : l'infaillibilité du pape, sa domination absolue sur l'Église, toute la théorie de Bellarmin croule, non point devant la dialectique, mais devant la tradition elle-même, puisée à ses sources premières par . une critique formidable. Un des plus beanx titres de de Launoi est le livre où il établit que les biens de l'Église ne sont que les biens des pauvres, les biens de la communauté chrétienne .

SI la science catholique grandit, l'érudition protestante se maintient honorablement; l'église réformée de France produit encordes hommes qui ne sont pas indignes de succéder aux. Scaliger et aux (Sasubon: l'orgueil et les travers de Claude. Syumaise ne, odivent pas faire obulier ses feminentes facultés de commentateur, de critique, de polygraphe universel. L'antiquité juive devient, hez les protestants, l'objet d'études très-bien dirigées et trèsfructueuses, comme l'attestent la Géographie sacrée (1646) et l'Hierozoicon (zoologie de la Bible) de Sannel Bechart, ministre à Con, et les ouvrages de Cappel, professeur à Saumur (1624.

Sur de Launol, V. la Bibliothèque des auteurs ecclésiastiques du xVII\* siècle, part. III,
 P. 1-184. — Ses principaux ouvrages sont de 1640 à 1660.

1650), sur les points-ougliés et sur les autres questions, fondamentales de la linguistique hébraique. La philologie fait des progrès: on commence à comparer avec fruit les langues sémitiques entre elles; la Bible polyglotte, publiée à Paris, en 1612, par Sionita, fait époque dans l'orientalisme;

Les importants travaux exécutés, durant cette période, sur l'histoire nationale, dans un but à la fois littéraire et patriotique, touchent par tant de points aux publications sur l'histoire ecclésiastique, que c'est ici le lieu d'indiquer les principaux titres de leurs auteurs à notre reconnaissance, tout en rappelant quelle grande part revient à Richelieu dans l'impulsion donnée à l'étude des souvenirs nationaux. On a déjà cité ailleurs ( V. t. XI, p. 513) Pier Dupui, ce vigoureux auxiliaire de Richelieu contre les cabinets étrangers et contre la cour de Rome, ainsi qu'André Duchesne et Théodore Godefroi. Outre le grand traité des Libertés gallicanes et le traité des Droits du Roi, on doit à Dunui l'Histoire du Différend de Philippe le Bel et de Boniface VIII, et celle du Procés des Templiers. Les services d'André Duchesne-sont inappréciables : il couronna ses travaux sur nos antiquités provinciales, sur les généalogies féodales, sur ses fastes civils et religieux, par une entreprise vraiment héroïque, la collection des auteurs qui ont écrit sur l'histoire de France depuis l'origine. Le gigantesque recueil des bénédictins (Historiens des Gaules et de la France) n'a été que le développement de l'œuvre ébauchée par . Duchesne '. Tandis que Duchesne rassemblait et coordonnait les monuments de notre histoire. Adrien de Valois projetait de fondre ces monuments dans une immense narration latine et de faire, pour l'ensemble de nos annales, ce que J.-A. de Thou avait fait pour un laps de soixante années. Il succomba à la peine et s'arrêta à la chute des rois fainéants, au bout de trois volumes in-folio, laissant à la postérité un ample témoignage des progrès qu'avaient faits l'intelligence des textes et la connaissance des faits (Gesta veterum Francorum, 1646-1658). Les noms des Jérôme Bi-

Nous ne parlerons point lei des controversistes protestants: il nous paraît plus séant de réserver paur la période suivante ce qui tient aux controverses entre protestants et catholines.

Duchesne public son plan en 1633 et les deux premiers de sès cinq volumes in-folio en 1636.

gnon, des Bergier, des de Marca, ne doivent point être oubliés parmi eeux des savants qui ont contribué au développement de l'bistoire de France '.

Ce n'est pas seulement par sa force et son étendue que le mou-. vement religieux et scientifique, si fécond et si varié, est pour nous du plus haut intérêt; c'est par sa profonde nationalité. Tout sort spontanément de notre sol. Dans ce réveil de l'église de France, il n'est guere plus question de Rome que si Rome n'existait pas. Les jésuites ont une notable part au mouvement : ils agissent pour Rome (encore, avec mainte execption, comme on l'a vu sons Riebelieu): mais ce n'est plus elle qui agit par eux. Au plus fort de la guerre de Trente Ans; pendant que l'Europe se déchire pour sa cause, on voit Rome hésiter, faiblir, s'affaisser, peu à peu. La vigoureuse résistance pontificale du xvr siècle semble épuisée : l'esprit des Paul IV et des Sixte V expire, et le Vatican, presque identifié avec l'aristocratie énervée des états romains, s'absorbe de plus en plus dans les intérêts fiscaux de son triste gouvernement temporel, ne s'emouvant guère que lorsqu'il s'agit de défendre le point spécial des immunités ecclésiastiques. Le saint-siège approuve ou blame, mais ne provoqueplus ce qui se fait au dehors 2.

El, écpendant, jamais plus solemels débats ne s'étaient élevis dans l'Église. Cette vaste élaboration de matériaux scientifiques que nous venons d'exposer, quel dogme servirá-leule? — Ce sentiment religieux si puissamment réveillé, quelle loi morale le règlera? — La répouse semblé facile. — Le dogme chrétien; la morale chrétienne, apparemment! — Mási qu'est-ce que le dogme

<sup>1.</sup> Bignon et de Marca, restaé célèbres à d'autres titres, out publis, le premier, les facilités (1931); le second, l'ilustior de Barres et la Marca Historia (description historique de la Catalogne et du Boussillon). Bergier es l'autres de Marca d'Arien de Visioni se aprinci en caute l'autres de princi en l'autre de Marca d'Arien de Valois tentait une grande historie lutine de France, d'après les documents originates, l'acte de Marca de une present de marca de l'acte de Marca de Legale de Méterar destrepreniat aussi son lurre, beaucoup moins scientifique, et dont l'arte à la plane description et à l'acqu'it indépendant de son anneur l'abreçà, ful put l'arte à la plane description et à l'acqu'it indépendant de son anneur l'abreçà, ful put de l'arte à la plane description et à l'acqu'it indépendant de son anneur l'abreçà, full put grande de l'arter à la fraire de l'acqu'it indépendant de son anneur l'abreçà, full put grande de l'arter à l'acqu'it indépendant de la grande Historie et l'acqu'it de l'acqu'it d'arter de l'acqu'it d'arter de la grande Historie et l'acqu'it d'acqu'it d'arter de la grande Historie et l'acqu'it d'acqu'it de l'acqu'it d'acqu'it d'acq

<sup>2.</sup> V. L. Ranke, Histoire de la Popoulé, t. IV, l. vii, c. 4, § 5-6; - l. viii, c. 1-10.

chrétien et que la morale chrétienne? — La question avait èté posée, au xy siècle, dans la chrétienté encore entière; le monde chrétien avait répondu en se partageant en deux moitiés ennemics. Elle se pose de nouveau, au xvir siècle, dans la catholicité : quelle sera la réponse?

Le corps le plus fortement organisé de l'Église, le plus jeune et le plus vivace des ordres religieux, qui avait presque toujours mené le reste depuis sa fondation, la Compagnie de Jésus, prétendait donner la solution du problème.

On a essayé plus haut (t. VIII, p. 313-320) de montrer l'organisation des jésuites : on a vu depuis à l'œuvre teur politique; qui a produit la guerre de Trente Ans. Il est nécessaire maintenant de revenir sur le jésuitisme au point de vue du dogme et de la morale. Il faut ici remonter aux raciues ménse des choses.

Dès l'origine du christianisme apparaissent deux tendances. deux directions opposées dans l'Église : l'esprit de crainte et l'esprit d'amour; la voje étroite et la voie large; le Christ aux bras étroits et le christianisme universel. Si l'on suit jusqu'au bout la voie étroite, voici où l'on arrive. - La chute d'Adam a radicalement corromou la nature primitive de l'homme et lui a ôté toute vertu d'en haut, toute antitude au salut : la rédemption par le Christ a été absolument nécessaire pour rendre à l'homme cette aptitude; mais elle ne la lui a rendue que d'une façon passive, o'est-à-dire que l'esprit est redevenu susceptible de recevoir la grace divine, mais non de la seconder librement et d'aider à son propre salut; quant à la chair, à l'élément physique et fatal del'humanité, elle est restée corrompue et livrée à la concupiscence, suite du néché originel. L'homme étant incapable de mériter, la grace est purcment gratuite : Dieu la donne à quelques-uns, la refuse aux autres, selon sa volonté impénétrable; on n'a pas même le mérite de consentir à la grace, car elle est efficace par, elle-même et s'impose à l'élu prédestiné au ciel. Les vertus naturelies sont inutiles : les vertus des païens sont des péchés comme . leurs vices; tous les païens, sans exception, et tous ceux des chrétiens qui n'ont pas la grace, sont prédestinés à la damnation, puisque Dieu les a créés, sachant qu'ils seraient damnés.

Soit que l'on considère plus particulièrement le dozme de la

corruption de la nature et de la condamnation de la chair, soit que l'ou s'attache davantage à l'idée de la prédestination et du salut gratuit, cette doctrine conduit logiquement, ou à une guerre implacable et continuelle contre tous les sentiments et les instincts naturels, afin de turer nos il e vieil homme, l'Adam déclu, ou à l'indifférence des œuvres, dénuées de mérite, et à l'attente inerte de la grâce, qui yous rend assuré du salut dès que vous la sentez en votre âme.

La maxime suprême qui ouvre la voie opposée, c'est que Jésus-Christ, comme le dit l'Écriture, est mort pour tous les hommes. La grace est universelle : Dieu l'offre à tous ; chacun l'accepte ou la repousse librement. La nature humaine n'a pas perdu l'aptitude au hien et ne diffère pas fondamentalement de son type primitif. Dieu a toujours continué de se laisser entrevoir dans l'homme et dans la nature : la promesse de rédemption n'a pas été confiée exclusivement au peuple juif; les sages païens ont participé à la lumière divine; il est permis d'espérer leur salut. La tendance extrême de la voie large mêne à réduire de plus en plus les conséquences du péché originel et la réversibilité du crime d'Adam sur sa postérité, à changer enfin la chute générale de l'humanité dans Adam tout à la fois en un symbole psychologique individuel et en une palingénésie où l'idée de chute et celle de progrès se combinent au lieu de se nier, à transformer la rédemption nécessaire du mal absolu en initiation d'une vie inférieure à une vie supérieure et à remplacer l'enfer par le purgatoire. Dieu ne prédestine qu'au bien ; tous sont prédestinés finalement; le libre arbitre imparfait, cause des peines et des récompenses, s'exerce dans l'espace indéfini qui s'étend entre le premier épanouissement de la conscience et l'arrivée de l'âme à un état de ... lumière supérieure qui la maintient pour toujours dans le bien, non par nécessité, mais par la liberté pleinement éclairée.

Nous avons parlé ailleurs 'de la double tentative d'Origène et de Pelage pour entraîner l'Église hors de la voie étroite. Origène, cet illustre héritier de Zorpastre et de Platon, avait voulu associer les idées les plus hardies de la voie large à un des principes

V. notre t. I, p. 323, note 2, et p. 317.

de la doctrine contraire, à la condamnation de la chair. Il échona, et par ses erreurs et par les vérités mêmes qu'il proclamait. La réaction de l'esprit romain contre le néo-platonisme et le mystigisme oriental repoussa tout ce qui venait d'Alexandrie.

Origène écarté, Pélage s'était levé : Origène universalisait la prédestination et, à la suite de Platon et des antiques traditions d'Orient et d'Occident, faisait du péché originel une chute individuelle dans une vie antérieure : Pélage nie à la fois la prédestination et le péché originel. Pour lui, l'âme hûmaine est une table rase'à l'heure de la naissance; le libre arbitre est absolu; ni Dieu ni les choses naturelles ne déterminent la volonté de l'homme, Dieu donne à l'homme l'aptitude au bien en le créant, puis l'abandonne à sa force et à sa liberté. Il n'y a point d'autre grâce que cet acte initial de notre être. Saint Augustin se leva contré Pélage : l'Eglise prononça en faveur d'Augustin, sans adopter. intégralement toutes les maximes du grand évêque d'Hippone, qui systématisa la théologie catholique dans le sens rigourcux. emporté aux plus dures conclusions, non par la négation directe du libre arbitre, car il ne l'a pas expressément nie ', mais par l'association du dorme des peines éternelles à célui de la prédestination.

Le parti de la grâce et de la prédestination, le parti qui condamnait la nature, triompha donc plus ou moins complétement dans la theorie. Cette victoire cut dans la pratique un résultat inévitable : lorsque l'espèce de fièrre sublime qui entralnait les populations entières au désert ou au martyre se fut calmée, que l'humanité fut rentrée dans des conditions d'existence ordinaires, on vit, durant tout le moyen âge, une profonde démarcation morale crueise entre les diverses classes de chrêtiens : quelques àmes fortes poursuivant l'idéal ascétique et faisant de leur vie un long martyre; la multitude confessant de bouche la même doctrier que les forts et agissant, de fait, selon la nature déréglée,

<sup>1.</sup> Le désir même de croire est opéré dans l'homme par Dieu; car, en tout-s choses, sa miséricorde hous prévient : consentir à cette invitation de Dien on la repoisser, voils le propre du libre arbitre: « Dain Angustin, Truit de l'Espri de de la Lette. Il reconnaît nominalement le libre arbitre, mais le détruit en fait par l'ememble de sa doctrine.

si ce n'est dans-quelques moments de fugitive exalution; enfin, quelques autres àmes fortes luttant contre leurs pareilles, essayant, comme fit notre Abélard, de relever la doctrine de la voie largé, ou s'ablinant soit dans l'incrédulité, soit dans les sciences occultes.

Cependant, la doctrine rigoureuse fléchit insensiblement dans l'Église, quant à la grâce, tout en se maintenant quant aux meurs. L'Église, tout en proclamiant la grâce, n'avait jamais proscrit le libre arbitre; le saint-siège de Rome tendit à rétablir l'équilibre à cet égard dans la pratique. Rome, habile aux ménagements politiques, avait de l'éloignement pour les doctrines extrémes et passionnées, et sentait que la prédestination absolue pouvait mener au moins aussi logiquement les âmes à l'indépendance qu'à la soumission. La doctrine du mérite des œuvres, qui avait fait le fonds de la philosophie morale des anciens et que les premiers chrétiens avaient refoutée et comprimée, reparut sous les auspices et au profit de Rome, qui s'attribua la dispensation souveraine de ce mérite et de ses effets.

Les adversaires du saint-siège ne s'y trompèrent pas: lorsque, au xvi ciècle, le pord de l'Europe secoua la domination religieuse de Rome, la Réforme arbora la bannière de saint Atigustin, attaqua le mérite des œuvres au nom de la prédestination et, par une combination toute nouvelle qui est son véritable cachet, reprit la voie droite quant à la grâce, la voie large quant à la chair, en établissant le supériorité du martiage sur le célinage sur le célinage.

Alors parurent les jésuites.

Ge grand ordre, en naissant, jeta un long et profond regard sur le monde et sur lui-même. Suscité pour cambattre le protustantisme, devait-il se poser en touté chose comme l'antithèse de son ememil'. C'était la l'idée la plus simple et la plus spécieuse, l'idée première des fondateurs, peut-être. Ge fut sur une donnée plus complexe et plus savante que se dirigea la Société de Jésus. — Les protestants détruisent le pape; on se prosternera advant son infailibilité. — Les protestants donnent tout à la grâce, par laquelle le chrétien communique directement avec Dicu: on dépouillera la grâce, autant qu'on le pourra, au profit du libre arbitre et des œuvres méritoires et satisfactoires, qui

rolevent du prêtre et du pape, le prêtre des prêtres. - Les protestants exaltent l'essor de la pensée individuelle ; on la rabattra contre terre par une doctrine de soumission absolue. - Les protestants, du moins les calvinistes, resserrent la voie du salut dans une foi étroite et inflexible : on élargira le christianisme; on · cherchera; avant lui, autour de lui, les ressemblances, non les différences. - Jusqu'ici l'antithèse est complète. Elle s'arrête sur une dernière question. Les protestants ont réhabilité la nature et la vie : s'enchaînera-t-on à l'ascétisme? - Non! - Les jésuites reconnaissent que la grande tentative du eliristianisme primitif pour changer la nature humaine et détruire un de ses éléments a échoué sans retour; que l'expérience du moyen âge est achevée ; que le monde moderne, par les sciences autant que par la vie pratique, s'attache de plus en plus à la nature. Les iésuites, avec une sagacité et une précision de mouvement extraordinaires, exécutent une vaste évolution. Le monde ne vient pas; on ira au monde. On n'a pu enfermer le monde dans l'Église; on transportera l'Église dans le monde. On atténuera, le plus possible, l'antique et redoutable opposition de Jésus-Christ et du siècle. cette dualité du parfait et de l'imparfait, dont les premiers chrétiens avaient fait la dualité du ciel et de l'enser; on gagnera le siècle en donnant la consécration religieuse à ses pompes et à ses œuvres, naguère maudites. Bref. on transformera le fond nour garder ta forme!

Qu'a-til manque à ce plan de géniet — La droiture, la franchise, Pesprit vraiment religieux, qui pouvait seul rendre à la nature ses droits sans attenter aux. Iois éternelles du hien et du vrail — On veut changer sans avouer qu'on change. Certes, la difficulté était jimmense! Avouer qu'on changeait sur des points aussi importants, c'etit été renoncer à l'infaillibilité et entrer hérolquement dans l'indomonu! Mais aussi, ne pas faire cet aven, c'était se condamnér à une perpétuelle équivoque et ôter toute mesure appréciable au changement. Quelles sont les concessions légitimes à fair à la nature, aux inférêts, aux instincts, aux sertiments de la terre, et quelles sont les barrières qu'on ne doit pas franchir? Où établir la distinction entre les varis perchains naturrelés étres vices artificiels erées par la société? En quoi le chrisrelés étres vices artificiels erées par la société? En quoi le christianisme se rapproche-t-il des autres religions? en quoi s'en separe-t-il?...

Dans aucune de ces graves questions, la règle ne fut trouvée ni la limite gardée, Si, par exemple, on jette les yeux sur ces lointaines missions, où d'ailleurs furent déployés de grands talents, de grandes vertus, des dévouements dignes de respect, on v voit un spectaele nouveau et singulier. Pour les missionnaires, le christianisme, à l'exemple des Grecs et des Romains, qui voulaient retrouver partout leurs dieux, transige avec les rites des religions étrangères et recherche les analogies des dogmes, les traces des antiques parentés. Ce n'est pas sans doute la philosophie de l'histoire qui en fera un crime aux jésuites! Par malheur, ils vont plus loin : ils transigent avec l'esprit inviolable de l'Evangile: pour se rendre acceptables aux chefs des nations, ils laissent ' entrer la religion des castes dans 'les temples de la religion de fraternité; ils imposent au crueissé la couronne d'or au lieu de la couronne d'épines, et en font le frère des puissants et non plus le frère des petits et des pauvres. Ce n'était pas la peine de porter l'Évangile sur le Gange, pour caeher la croix et offrir à l'Indemoins que Bouddha ne lui avait offert vingt-deux siècles aunaravant!

Les jésuites, renonçant à la morale ascétique, sans avoir trouvé la loi d'une morale plus humaine, arrivèrent à un vrai scopticiante. Leur fameuse doctrine du probabilime, d'après laquelle on pouvait suivre, en streté de conscience, touto opinion probable dans la pratique de la vie, partait de cette idée raisonnable, mais glissante et périlleuse dans l'applieation, que les actions humaines, que tant d'élements divers contribuent à déterminer, ne peuvent être toujours jugées sur des lois générales et absolues. Mais oft furent-lis induits par la îl... A permettre de suivre, comme pro-bable, l'Opinion du premier docteur venu contre la voix de la conscience et contre tous principes; c'est-à d'îrie, à ruiner toute, espèce de principes, à détruire l'autorité même, après avoir dérruit l'individualité.

Et Dieu sait quelles étaient les « opinions probables » avancées par leurs docteurs! N'osant supprimer l'enfer, ils suppriment pour ainsi dire le péché. L'enfer n'est plus fait que pour les hérétiques; quant aux catholiques, pourvu qu'ils croient au dogme, la dévotion leur est rendue si aisée, qu'ils ne sauraient vraiment refuser de sc laisser sauver; quelques pratiques extérieures et quasi-mécaniques, devenues aussi peu génantes que possible, sont tout ce qu'on leur demande. Du reste, toute latitude. Les décisions des casuistes sont à donner le vertige. Il faut remonter jusqu'aux sophistes d'avant Socrate pour retrouver une pareille perturbation de la conscience humaine. Nécessités de la nature, faiblesses excusables, dépravation et crime, tout est confondu dans la tolérance, comme jadis dans la réprobation. On permet ce que défendent l'honneur mondain et même les lois civiles. La probité, la sincérité, la dignité de l'homme, le sentiment du devoir, disparaissent dans les réseaux subtils et inextricables d'une scolastique pervertie, L'amour de Dieu et les vertus morales s'abiment. ensemble. L'esprit intérieur, l'esprit de vie, où doivent se retremper éternellement la raison et la foi, est étouffé sous une religion toute d'apparence et de politique, qui s'assure l'appui des grands de la terre en capitulant avec leurs vices. Étonnante logique d'une situation fausse et d'un point de départ équivoqué! On s'abuserait si l'on voyait là le complot d'une association d'hommes pervers pour dépraver sciemment l'humanité : la plupart de ces étranges docteurs étajent des gens de mœurs assez régulières, qui crovaient agir pour le mleux, dans l'intérêt de la cause catholique, en s'accommodant à la faiblesse humaine.

Il était impossible qu'une pareille révolution s'opérât dans le catholisiens sans résistance et comme par suprise. La guerre civile éclata dans la théologie sur le problème de la grâce, avant que le casuisme eût reçu tous ses seandaleux développements. Le concile de Trente, en partie par l'influence des jésuites, avait accordé au libre arbitre plus que n'eussent soubaité les dominicains, fidèles disciples de leur saint Thomas d'Aquin, qui ne s'était, pas fort éloigné, dans sa Somme théologique, de la doctrine augustinienne. La savante université de Louvain était dans les mêmes sentiments que l'ordre de Saint-Dominique, et Balus, un de ses principaux docteurs, fut censuré par la Sorbonne, puis condamné à Rome (1500-1567), pour des maximes qu'on jugée trop rigides sur la grâcé et la prédestination. Louvain, à son tour,

censure les opinions des jésultes; mais la censure ne fut ratifiée ni par la Sorbonne ni par le Vatican (1587). La compagnie de Jisus s'enhardit : en 1588, le jésuite espagnol Molina lança son fauneut traité de la Concorde du libre Arbitre avec le Ordec. Sa doctrine se rapprochait de celle de l'antique école de Lérins ; c'était le semi-pélagianisme, condamné au vr siècle par le second concile d'Orange. Molina rejedit entièrement la précisitation, pour n'admettre que la presience d'inie; il accordait au libre dribitre de l'homme l'initiative dans la voie du bien, et, sans nier le concours général de Dieu dans l'ordre naturel où se déploie la liberté humaine, il ne réclamait la grâce surnaturelle que poir aider le libre arbitre à consommer son œuvre et pour la consacrer.

Les dominicains, zélés conservateurs de la tradition, poussèrent un cri de colève et d'effroi à l'aspect de la c'ino it aspect de la c'ino it aspect de la c'inovalei herésie a : ils soulevèrent contre Molina l'inquisition d'Espagne; les jésuites appelèrent à Rome. Le saint-siège réunit autour de lui les plus renommés des théologiens caloliques : le débat consuma oirze années et quatre-vingt deux assemblées (1596-1607). I Jamais la papaulé n'avait été mise à une plus difficile épreuve : absouder Molina, c'était rompre avec la tradition et abandonner sans retour aux protestants le formidable noin de saint Augustin; condamner les jésuites, c'était licencier l'étile de son armée et présence de l'ennemi. Rome ne se prononce pas; la décision fut indéfiniment ajournée (29 août 1607) : fait grave et nouveau, que cette abdication devant une question aussi fondamentale 1<sup>1</sup>.

Saint François de Sales, consulté, s'était abstenu : l'homme du sentiment ne voulut point descendre de sa région d'amour et de quiétude abystique pour se mêler aux querelles des docteurs.

C'était pour les jésuites une immense victoire que de n'avoir pas été battud dans une tentative aussi audacieuse : îls ne comnurent plus désormais ni frein ni bornes, et le casuisme et le probabilisme s'épanouirent toujours plus largement durant toute la première moité du xyur séclet.

<sup>1.</sup> V. Ranke, Hist, de la Papauté, t. 111, 1, v1, & 9.

Les dominicains, ordre vicilii et fatigué, ne rentrèrent pas dans l'arène, où ils étaient descendus moins par un vrai zèle religieux que par point d'homteur scolastique. D'autres reprirent la lutte qu'abandonnaient les enfants de Dominique et y apportèrent un ciprit bien plus radical et plus profond.

Au moment même où Rome renonçait à décider sur la grace, deux étudiants en théologie, l'un Flamand, l'autre Basque, concevaient la pensée de faire ce que Rôme n'avait pas fait : ils se nommaient Corneille Jansenius (Janssen) et Jean Duvergier de Hauranne, Ces deux jeunes gens à l'âme énergique; à l'humeur sévère, s'étaient d'abord rencontrés dans les doctes écoles de Louvain, où se perpétuaient les tendances augustiniennes de Baïus; puis ils se rejoignirent'à Paris, où ils trouvèrent les études théologiques dans un état d'infériorité, la scolastique toujours dominante, les sources sacrées et les Pères fort négligés : on cherchait bien, dans l'Écriture et dans les Pères, des arguments polémiques, mais non pas la nourriture ni la règle de la vie. Les deux amis sortirent en silence de cette route. Après plusieurs années d'études opiniatres et d'austères méditations, ils se séparèrent en 1617, Jansénius, pour être promu beaucoup plus tard à l'évêché d'Ypres, Duvergier, pour devenir abbé de l'obscur monastère de Saint-Cyran, qu'il ne voulut jamais échanger contre la crosse épiscopale, Duvergier était pourtant animé; comme son ami, d'une haute ambition, mals'toute spirituelle : c'étaient des âmes, non des honneurs et du pouvoir matériel, qu'ils prétendaient conquérir. Sé-. parés de eorps, ils ne cessèrent jamais d'être unis d'esprit et de vivre dans une même pensée et dans une même œuvre. - Le christianisme s'en va, pensaient-ils : l'esprit de Jésus-Christ s'éteint; la tradition est ruinée par ceux-la mêmes qui en ont reen le dénôt; Rome a corrompu la discipline et laisse corrompre le dogme. Il n'y a plus d'Église depuis einq ou six siècles! Saint Bernard a été le derrtier des Pères : saint Thomas a tué la théologie en la transformant en philosophie scolastique et en y introduisant la méthode d'Aristote, qui mène au pélagianisme. Le concile de Trente n'a rien restauré ; il n'a été qu'une assemblée nolitique. Point d'autre chance de salut que de retourner sans réserve à saint Augustin, qui 4 en lui toute vérité théologique,

qui est le Père des Pères, le sixième évangéliste, si saint-Paul est le cinquième !!

Comme Calvin, ils embrassent la double prédestination sous son aspect le plus sombre. Ils approuvent les décisions du farouche synode gouariste de Dordrecht'; ils croient aux sorciers; ils attendent l'Antechrist; ils dépassent Calvin l'ils admettent, d'après saint Augustin, que les enfants morts sans haptème sonf condamnés au feu éternel 'l C'est là ce qu'ils appellent restaurer l'esprit de l'Évangile!

De indine qu'on ne saurait, sans injustice, appliquer aux mœurs personnelles des jésuites en général les maximes les plus immorales des casitistes, on serait bien injuste envers Jansenius et Saint-Cyran, si l'on ne les jugeait que d'après ces lugubres doctiries. La logique les emportait : l'eur croyance était inhumaine; leurs cœurs étaient humains. Saint-Cyran surtout, sous ses delors rigides, avait toute la tendresse de son maître saint Augustin : il damne les enfants morts sans baptème, tians il . élève, avec un amour de père, les enfants qu'il espère destinés au . ciel : nulle part la charité envers les pauvres ne fut plus largement pratiquée que chez lui et ses disciples; ils donnaient non pas seulement leur superful, mais leur nécessaire.

Les deux amis marirent longtemps leur pensée avant de la manifester au monde ; Saint-Cyran essaya de se faire le centre du mouvement religieux qui s'opérait en France sous des formes et dans des directions variées; mais sa hardiesse radicale effraya Bérullé et les autres chefs de l'Oratoire, et ni le large mysticisme de saint François de Sales; ni la charité universelle et toute pratique de saint Vincent de Paul, ne pouvaient se renfermer dans la coie étroite. Les avances de Saint-Cyran ne furent point d'abord accueillies par le mondo religieux, et lui, de son côté, n'accueillit pas les avances es dualnt pas atre emporté dans l'orbite bienfaits de Richelieu, le voulant pas étre emporté dans l'orbite bienfaits de Richelieu, le voulant pas étre emporté dans l'orbite

Sainte-Beuve, Port-Royal, t. I, p. 301-329; t. II, p. 121-127. — M. Sainte-Beuve a extrait les passages les plus caractéristiques des ouvrages et de la correspondance de Saint-Cyran et de Jansénius.

<sup>2.</sup> V. notre t. XI, p. 149.

<sup>3.</sup> Port-Royal, t. 1, p. 309-312. — On conteste maintenant que le traité où il est question de la danmation des enfants soit réellement de sain. Augustin,

de cet astre impérieux. En 1626, il commença de s'engager contre les jésuites par sa réfutation anonyme de la Somme théologique du père Garasse, ouvrage scandaleux, qui rappelait à la fois les bouffonneries des prédicateurs macaroniques et les furcurs ic la Ligue : le goût littéraire des jésuites était encore, à cette énome. aussi mauvais que la morale de leurs docteurs probabilistes, et Saint-Eyran débutait par essayer de rendre aux débats théologiques la gravité et la dignité qui leur conviennent. Sept ans après (1633), parut le Petrus Aurelius, également anonyme, lourd et robuste factum destiné à gagner les évêques, dont l'auteur préconisait les droits contre les moines et indirectement contre le pape, Saint-Cyran y établissait que l'Église doit être une aristocratie épiscopale, non une monarchie absolue; mais, en même temps, il tendait à diminuer la distance entre les évêques et les simples prêtres et même les laïques, entre l'aristocratie et la démocratie de l'Église : il tendait à la fois, dans le fond de sa pensée, à relever la discipline et à élever l'esprit intérieur au-dessus de la discipline. Suivant lui, l'éveque qui peche mortellement perd son pouvoir spirituel. Tout vrai chrétien peut être juge de l'hérésie. On sent que l'importance qu'il attache au caractère surnaturel du sacrement de l'ordre l'empéche seule d'arriver à dire, comme Luther : « Tout vrai chrétien est prêtre ». La crovance inébranlable aux trois sacrements de l'ordre, de la pénitence et de l'eucharistie devait rester l'infranchissable barrière entre les jansénistes et les calvinistes, si rapprochés à d'autres égards,

Les évêques gallicans ne virent d'abord dans ce livre que la rerendication de leurs droits, et trois assemblées du clergé de France l'approuvèrent avec éclat, de 1635 à 1645: plus tard, il y eut réaction, et une quatrième assemblée condamna, en 1656, le Petrus Jurvélus.

Des deux alliés, Jansénius était surfout le théoricien, Saint-Gyran, l'homme d'action, le moraliste pratique. Une doctrine de, réforme morale ne vaut que pat, l'application et ne compte dans le monde que du jour où clie se réalise dans un groupe qui croit et pratique. Saint-Cyran trouve anfin un terrain propiec. Il s'était' rencontré avec une femme qui, en dehors des querelles degenatiques, avait tente de réaliser, depuis vingt-ting ans, au fond de son cloître, cette transformation des âmes qu'il révait. C'était la réformatrice de Port-Royal ', la mère Angélique, nature-d'un héroïsme antique, espèce de Cornélie chrétienne; la plus forte peut-être de toute eette forte race des Arnauds, sui a marqué d'une empreinte si profonde la société française du xvii\* siècle : comme autrefois saint Bernard. Angélique Arnaud entratna après elle, dans la vie d'ascétisme, mère, frères, sœurs, neveux, tous les siens, Saint François de Sales, qui, malgré son silence dans la guerre des dominicains et des jésuites, était très-opposé d'instinct à la double prédestination et à la réprobation de la chair et de la vie, saint François, qui aimait tant à chereher Dieu à travers la nature et les arts, avait autrefois essayé de modérer cette fièvre de mortification et d'immolation de soi-même, qui consumait la o grande Angélique » et son troupeau 2; mais l'austère Saint-Cyran répondait micux que le doux saint François aux sentiments de l'abbesse de Port-Royal. De 1635 à 1636, la mère Angélique passa, avec ses bénédictines, sous la direction spirituelle de Saint-Cyran. Dès lors celui-ci cut une base d'opérations,

Ce qui se fit dans ce couvent, destiné à tant de renommée, prend une importance véritablement typique. Ce prêtre derenant le directeur de quelques religieuses, ce n'est rien moirs qu'une des grandes phases de l'histoire religieuse dans l'ère moderne, C'est, comme on l'a dit, une suprême tentaire pour réformer l'eglise romaine sans en rompre l'unité, pour accomplir à l'intérieure er que le protestantisme avait essayé violemment au dehors, pour opposer, enfin, à l'imminente invasion de la philosophie et de la nature, la barrière du dogme étroit reconstitué dans toute sa rigueur.

Une entière sincérité dans l'action de l'homme sur l'homme, un mépris absolu de tout ménagement, de toute politique dans

<sup>1.</sup> On sait que l'abbaye de Port-Royal était située à six lieues onest de Paris, près de Chevreuse. En 1828, la commanté fut transférée à Paris, fauboorg Saint-Jacques, rue de la Bourbe, od essa aujourd'hui l'hospiece de la Maternité; la communauté se partagea plus tard entre Port-Royal de Paris et Port-Royal-des-

<sup>2.</sup> M. Sainte-Beove cite des détails très-intéressants sur les relations de saint François de Salet et de la mère Angélique : saint François s'y exprime, sur les désordres de la cour de Rome et sur la suprématie des conciles au-dessus des papes, dans des termes tout à fait inatéendus. — Port-Rojaj, t. I. p. 223.

les choses de Dieu, caractérise ee qu'on peut nommer la méthode de Saint-Cyran. Ce qu'il veut, c'est régénérer individuellement les ames; ce n'est pas surprendre à la légère l'adhésion superticielle du grand nombre; bien moins encore demander à la bouche une adhésion que le cœur ne ratifie pas! Ce n'est pas lui qui voudrait contraindre les populations hérétiques à se faire eatholiques en apparence. Que lui importe l'apparence? que lui importent les faits? Mieux vant conquérir une âme au Christ intérieur, qu'un empire à l'Église extérieure. C'est par là que Saint-Cyran touche à Descartes, tout en lui tournant le dos, et communie, pour ainsi dire, avec lui dans la grande ame du xyne siècle : Descartes a régénéré l'esprit; Saint-Cyran s'efforce de régénére r le cœur; tous deux partant de l'homme pour arriver à l'humanité. C'est par là que le jansénisme mérite, encore à présent, notre séricuse étude, trop enelins que nous sommes aujourd'hui à placer nos espérances dans des réformes sociales et collectives, qui demeureront irréalisables tant que leur base ne sera pas fondée dans la réforme de l'âme humaine.

Ouel contraste avec les iésuites! Chez les casuistes, tout est pour le dehors : les œuvres, et quelles œuvres! dispensent de l'amour de Dieu : un mécanisme universel remplace l'inspiration et la vie; le prêtre remplace Dieu; Jésus se voile; plus de communication directe avec le Sauveur; on exalte le libre arbitre, mais c'est pour l'immoler; l'homme n'est affranchi de Dieu que pour redevenir l'esclave de l'homme; on affranchit les sens, on met l'esprit aux fors. Dans le jansénisme, le Christ, toujours vivant, toujours présent, est et fait tout dans les ames. Le prêtre prépare: mais Dieu seul agit. Le casuisme tue l'ame; le jansenisme tue le corps. Ce sont là deux erreurs qu'on ne peut juger à la même mesure : il faut être bien fort pour se tromper comme les iansénistes. SI loin qu'on soit de leurs doctrines, on doit reconnaître qu'ils ont relevé la grandeur morale de l'homine : ce sont les stoleiens du christianisme moderne; les jésuites en ont été à la fois les épicuriens et les académiques. Les jansénistes, à l'exemple de Luther, relevaient aussi la liberté en fait ; en faisant l'homme esclave de Dieu, ils l'affranchissaient de l'homme. L'instinct du pouvoir absolu ne s'y est pas trompé :

les rois, comme les papes, leur ont toujours été hostiles !.
L'influence de Saint-Gran se propageait : Richelieu en prit
ombrage; ces puissants organisateurs n'aiment pas ce qui se
produit à côté d'eux et sans eux. D'ailleurs, les griefs s'accumstlaient; la froide reserve de Saint-Gyran vis-Avie du pouvoir, son refus rétiéré d'accepter l'épiscopat, ses divergences, sur certains
points de doctrine, avec les opinions professées par le ministre
théologien, sa liaison avec un ennemi de l'état ?, et surtouit son
opposition à la cassation du mariage de Monsieur, avaient fort
aigril cardinal. Saint-Gyran fut envoyé au dopin de Vincennes
(14 mai 1638), Richelieu, cependant, sembla ressentir quelque
hoate de cet abus de la force : il et vloontiers, transigé. Saint-Cyran lui refusa toute concession, non pas seulement d'opinion,
mais de civilité. « Cet homme », disait le cardinal, est plus dangereux que six armées. »

La persécution servit, comme toujours, la cause des idées persécutées. L'opinion publique s'interessa à l'austère captil. Le groupe pieux que Saint-Oyran continuait à diriger du fond de sa prison attirait de plus en plus les regards et exerçait sur les gens du monde une influence croissante. A obt des religieuses de Port-Royal commençaient à se réunir les fameux solitaires, ces hommes qui, au milieu de la société moderne, la la veille de Voltaire, renouvelerent la Thébadé aux portes de Paris et dans Paris même! Un avocat célèbre, Antoine Lemaistre, neveu de la mère Angélique, fut le premier et le plus grand de ces nouveaux pénifents, le successeur des saint Antoine et des saint Paul Krmite. Bientôt après, le plus jeune des frères de l'Illustre abbesse, Intoine Arnaud, met sous la conduite de Saint-Oyran prisonnier cette verve intrépide et cette prodigieuse activité que soixante ans de combats théologiques doivent à peine épiser. C'est à lui que

Les foodsteurs du jansénisme s'exprimaient fort rudement sur les paissants de ce monde. - Les rois -, disait la mère Angélique, - sout des néants devant Dien: Ils naissent doublement-enfants de sa colère. - Les grands et les paissants arroit tourments paissamment. - Saint-Cyran ne leur était pas plus doux. F. Sainte-Beuve, Port, Rayat, 1, Il., p. 205-293.

Jansénius, après avoir, en 1633, encouragé les Belges à se soulever contre l'Espague, s'était rallé au gouverneent, espague) et avait publié, en 1635, un violent pamphlet contre la France, le Mars Gallieus.

sa mère, la mère et l'aleule de toute cette religionse et militante tribu des Arnauds et des Lemaistres, enjoignait en mourant « qu'il : ne se relâchât jamais dans la défense de la vérité, quand it iroit de la perte de mille vies » 1

Pendant que Saint-Cyran appliquait la doctrine, Jansénius avait passé sa vie à en construire la théorie. Il expiralt au moment où son ami entrait à Vincennes; son œuvre parut deux ans après sa mort, L'Augustinus, ce code du jansénisme, est la coordination et le commentaire de tous les textes de saint Augustin sur les matières alors débattues, commentaire qui paraît dépasser en rigueur le texte même et qui flétrit, comme concupiscence et fruit du péché, non pas seulement tous les plaisirs sensuels, mais les plaisirs de l'intelligence, les curiosités de la science, la recherche du beau; le goût et l'art. Il est intéressant de comparer cette doctrine, sur le libre arbitre, avec celle de Descartes, Jansénius et Descartes sont d'accord sur la candition des bienheureux, impeccables et toujours déterminés au bien, parce que, suivant Descartes, ils saisissent le vrai intuitivement et sans effort. Le théologien et le philosophe cessent de s'entendre en descendant du ciel sur la terre. L'homme de Descartes est déterminé au bien. quand il voit clairement le vrai; mais, pour arriver à voir le vrai, il faut un effort d'attention et cet effort est volontaire; donc l'homme est libre. - L'homme n'est pas libre, répond Jansénius: quiconque a la grace est déterminé au blen : quiconque ne l'a pas est déterminé au mal! Avant la chute, Adam était dans une parfaite indifférence au bien et au mal, et entièrement libre, Avant la chute, entière liberté; après la chute, plus aucune liberté, - L'indifférence, réplique-t-on en appliquant les principes de Descartes, est, dans la créature, le plus bas degré de la liberte. La parfaite indifférence, c'est l'absence de toute connaissance, de toute conscience, de toute liberté, L'Adam de Jansénius, à la fois compréhensif, libre ct indifférent, est un être impossible. L'édifice de Jansénius est ainsi ruiné par la base.

Ainsi, dans quelque direction que l'on parcoure le royaume des idées, toujours on revoit s'élever à l'horizon ce colosse cartésien qui domine toutes les routes de l'intelligence. Descartes effleure à peine la théologie et la morate; il lui suffit d'y



toucher pour abattre, en passant, d'illustres maîtres de la science. Outre cette objection métaphysique, on pouvait opposer à Jansénius et à Saint-Gyran une autre objection pratique, non moins fondamentale. A quoi bon tant d'efforts et de si terribles pénitences, si la grâce est irresistible et si nous ne poavons rion, soit nour la provoquer, soit pour 'lader en nous-mêmes?'

La mort de Richelieu rendit enfin la liberté à Saint-Cyran (1643), et Port-Royal célébra dignement la délivrance de son chef par la publication d'un livre qui fit époque dans l'histoire religieuse (août 1643). Ce fut le traité de la Fréquente Communion, d'Antoine Arnaud, ouvrage clairement écrit, savamment ordonné, qui introduisit dans la théologie le sévère esprit de la méthode cartésienne et qui, sans entrer dans les sombres profondeurs métaphysiques de l'Augustinus, peu accessibles à la foule, exposa au public la réforme morale à laquelle on aspirait, en la concentrant autour d'une question essentielle, de la participation au sacrement de l'Eucharistie. Les casuistes accordaient la communion à toute espèce de gens, repentants ou non repentants, et réduisaient le sacrement à une espèce de formule magique et matérielle, efficace par elle-même à peu près indépendamment de la disposition du pénitent. C'est contre cette superstition et le sacrilége des communions indignes qu'Arnaud dirigea ses coups. Le rapide succès du livre constorna les jésuites : Arnaud avait si bien mesuré ses paroles, qu'on ne put le faile condamner à Rome, Saint-Cyran eut la consolation de mourir dans le prémier fen d'une victoire : il travailla et dicta jusqu'à sa dernière heure; ses dernières paroles furent; Il faut mourir debout! (11 octobre 1643).

Il finit-à temps pour échapper à la nécessité d'une éciatante rupture avec le pape : la condamnation portée jadis contre Batus venait d'être renouvelée à Rome, à l'occasion de l'Augustinus (juin 1643). Saint-Gyran eût ouvertement soutenu le choe : ses disciples ne se trouvent ni cette autorité, ni cette audace, lis gagnèrent du temps, éludèrent la bulle ; dont les termes étaient assez vagues, tâchèrent de ramener le saint-père à une interprétation favorable et continuèrent les hostilités contre la société de Jesus. Port-Royal leur avait assuré un point d'appui parmi les

femmes : ils commencèrent à disputer les enfants aux jésuites; ce fut là le but de la fondation de ces petites écoles où fut étevé Racine, et de ces travaux d'enseignement qui surpassèrent tout ce qu'on avait vu et qu'on n'a pu que continuer dignement, tels que les méthodes pour les langues grecque, latine, italienne, espagnolo, mais surtout la Grammaire, et, quelques années plus tard. la Logique, ces deux chefs-d'œuvre d'Arnaud et de Nicolc, Port-Royal se fit aînsi, le suppléant de l'Académie française, qui ne sortit pas de son dictionnaire. Il semble surprenant que ces puissants instruments aient été fournis à l'enseignement littéraire par unc institution dont les fondateurs avaient réprouvé le principe même de l'art et de la littérature; mais, d'abord, le caractère de ces œuvres classiques est éminemment moral et opposé au principe de l'art pour l'art; dans la Rhétorique de Port-Royal, la parole n'est plus son but à elle-même comme dans la rhétorique des anciens; la parole sert à trouver le vrai, non plus le vraisemblable, la réalité, non l'apparence; « l'emploi de cette méthode », comme on l'a dit avec beaucoup de sens, « est le commencement de la vertu ». De même, la logique n'est plus l'art de raisonner. c'est l'art de penser, et non pas seulement de penser juste, mais de penser honnétement; le cœur s'y fortifie en même temps que l'esprit .

Cette explication ne serait pas suffisante, si l'on n'ajoutait qu'un clément étranger avait pénêtré à Port-Royal. Au milieu et en dehors de leurs combats, j'esuités et jansénistes avaient vu native et grandir une force immense qui remplissait le monde intellectuel. Les j'ésuites hésitaient enorce en face de Descaires. Port-Royal fot envahi: Ariand, honoré de l'amitié du grand homme et penêtré de ce qu'il y avait de vraiment religieux dans la métaphysique nouvelle, essaya de concilier ses deux. mattres, Saint-Cyran et Descartes, et introduisit l'esprit du Discour de la Méthode dians l'ensègnement de Port-Royal. Quant à la méthode, aidé par l'antipathie du jansénisme pour la vieille scolastique, Arnaud n'eprouva point d'obstacle. Il n'en fut pas de même pour le reste. Les vrais jansénistes, sans savoir encore bien nettement à quel

V. à ce sujet, les observations judicituses de M. Nisard, dans un très-boq chapitre sur Pascal; Hist. de la Litterature française, t. II, p. 171, et p. 287-288.

point Dekartes était incompatible avec Jansénius, sentalent que, si le philosophe était religieux, ce n'était point à leur façon : ils entrevoyaient, derrière la raison pure, la libre volonté, leur ennemie. Ils condamnaient, au fond, la philosophie comme l'art. «M. Descartes », disait Lemaistre de Saci, le jeune frère d'Antoine Lemaistre ", « M. Descartes est, à l'égard d'Aristote, comme no voleur qui en vient tuer unautre et lui enlever ses déponiiles ». Le mot est caractéristique. Tout chef de secte philosophique était reputé étranger et ennemi. Port-Royal resta en majorité dans ces settiments, et Arnaud et Nicole eurent grand-peine, plus tard, à empècher une coalition ouverte avec les jésuites contre le cartésianisme.

Ces divergences intérieures n'empéchaient pas l'union contre les périls du dehors. L'orage grondait de toutes paris. Les jésuites travaillaient à se venger du livre de la Fréquente Communion et, jugeant avec sagacité où était le côté vulnérable de leurs adversières, soulvarient les évêques et la Sorbonne contre les éxagérations de Jansénius et préparaient un grand coup à Rome. Ce fut ur ces entrélaites que survini à Port-Royal un formidable auxiliaire; dès que parait ce nouveau venu, tout s'efface; on ne peut louposé à celui où s'est levé Descartes. On sent que Pascal est le complément nécessaire de l'apôtre de la raison pure; que ces holmmes représentent à cux deux le génie entire de la Prance!

Quel douloureux contraste cependant entre leurs deux existences! Comme l'un des deux a eu la pleine possession de luimême! comme il a usé, avec une liberté souveraine, de tout ce que Dicu lui avait donné, et que l'autre, hélas! ballotté par une éternelle tempête, a été loin d'atteindre ess temples sereins des soges, où siégeait son rival dans une tranquille majesté!

Dès sa naissance, Blaise Pascal est environné d'étranges mystères : ce ne sont pas, comme aux beaux jours de la Grèce, les

<sup>1.</sup> Pendant qu'Arnaud, Nicole et Lancolot travallidents aix livres dasseignes, Sociomneçais, as traduction de la Blabe, ouvre ol Fonction tes supplés apse compléte ment à une science insufficiante. Arnaud d'Andilli, l'alué de tous les Arnauds, tradait les Confessions de asint Angueuit, rassembait les Vice des Péres a débert, etc. On l'a surromané le Rollin de Pert-Royal, à cause de la douceur et de l'éloqueute simplicité de son strip.

Muses qui envoient les abeilles déposer leur miel sur les lèvres de l'enfant consacré au dieu de l'éloquence : c'est un démon malfaisant qui couvre de ses noires ailes le berceau de la vietlime prédestinée. L'enfant languissait d'un mal inconnu : on soupçonne une vieille femme de l'avoir ensocélé; on la foccé de transporter le sort sur un animal; la bête meurt, l'enfant guérit. Il dut rester de cette sombre aventure des impressions ineffaçables dans l'esprit du ieune Pascal', .

L'enfant cependant crût et développe, a vec une précocité fnoute, une des plus riches natures qui eussent jamais paru parni les hommes. Vivacité et profondeur d'esprit, exquise sensibilité, réflexion et spontanélle, raisonnément et observation, aptitude à saisir tout à la fois l'idée en métaphysicien et l'image en artiste, il avait tout, excepté ce sage tempérament qui nous apprend à maintenir l'équilibre en nous-mèmes.

Blaise Pascal n'eut d'autre maître que son père, magistrat et mathématicien distingué, qui appartenait, comme les Arnauds, à la haute bourgeoisie d'Auvergne : le mâle génie des montagnes avait enfanté ces races puissantes parmi les laves des volcans éteints. Descartes n'avait été précoce que pour lui-même et à l'insu du monde : Pascal se révéla dès l'enfance; « il vouloit savoir la raison de toutes choses », rapporte sa sœur, madame Périer : « la vérité a toujours été le seul objet de son esprit... jamais rien ne l'a pu satisfaire que sa connoissance ». Dès l'age de douze ans, il avait écrit, d'après ses propres expériences, un petit traité des sons (en 1635 ; il était né à Clermont le 19 juin 1623). Il ne tarda pas à faire quelque chose de bien plus extraordinaire. Son père, esprit vigoureux et systématique, l'élevait d'après une sorte de méthode à priori et s'était imposé de maintenir toujours l'enfant « au-dèssus de son ouvrage », c'est-à-dire qu'il lui . enseignait les principes des choses avant les choses elles -mêmes; ainsi, il lui montra les bases des langues et de la grammaire générale, avant de l'appliquer au latin et au grec : il lui interdit ensuite l'étude des mathématiques, jusqu'à ce qu'il sût les langues anciennes; mais l'esprit de l'enfant s'élançait avec une force irré-

 Mémoires sur la cie de M. Pascal, par mademoiselle Marguerite Périer, sa nièce, fragment publié par M. Cousin dans sou beau livre des Pensées de Pascal; 1842, p. 390. statible vers les hautes sciences. Sur cette simple définition de la géométrie, « que c'étoit le moyen de faire des figures justes et de trouver les proportions qu'elles avoient entre cles », il découvrit tout seul, à ses heures de récréation, les premiers éléments de cette science et en commença l'application. Son père, un jour, le surprit occupé à se démontrer la trente-deuxième proposition du premier livre d'Euclide, sans qu'il se doutat qu'Euclide eut jamais existé.

Ce fut ainsi qu'il conquit le droit d'étudier les mathématiques . comme « délassement », avec la logique, la physique et la mécanique; mais rien n'était « délassement », tout était passion chez lui! La soif du savoir allumait dans son sein une fièvre ardente : l'idée était en lui non pas seulement une lumière qui éclaire. mais un feu qui dévore. Les sciences exactes eurent la possession à peu près exclusive de son esprit, pendant toute cette adolescence qui fut pour le grand homme naissant comme une première et déjà si féconde maturité. En 1639, il compose son traîté des sections coniques, que Descartes ne voulut jamais croire l'œuvre d'un enfant de seize ans. En 1642, il invente la fameuse machine arithmétique, qui réduit toute espèce de calcul- à une opération mécanique, exécutable par la personne la plus étrangère à l'étude des nombres. C'est une des plus belles applications de la haute idéé qui pousse l'homme à rejeter sur des instruments mécaniques la plus grande partie possible de son travail, afin de réserver ses efforts et son temps pour la partie vraiment intellectuelle de la science.

Fruits précieux, mais trop bătifs d'une jeune plante que consume une seve surabondante! Déjà l'esprit infatigable et sans pitié épuise ce corps frèle, qui réclame en vain sa, part légitime dans le développement de l'existence. La prudence d'un père, cenivré, « épouvanté » du génie de son fils, s'est laisés pêtelement surprendre. Déjà l'organisme de l'enfant est profondément chranlé : depuis l'âge de dix-luit ans, sedon son propre témpignage, Pascal ne passa « pas un seul jour sans douleur! »

Pas un seul jour non plus, la douleur n'abattit cette âme héroique. La douleur fut comme un aiguillon qui l'excita à sonder les mystères de la destinée humaine. Les abstractions mathéma· tiques et les phénomènes physiques ne furent pas longtemps pour Pascal une nourriture suffisante. Tout en poursuivant ardemment ses calculs et ses expériences, il aborda la philosophie par Épietète et par Montaigne, par la morale stoïque et par le doute universel. L'impression de Montaigne fut terrible sur lui. Pour se mettre en harmonie avec la philosophie des Essats, il faut un eœur sans orages, une âme que n'assiége pas la recherche anxicuse des causes et de la fin, un corps sain et indulgent à luimême, une bienveillance un peu quiétiste, qui plaigne les misères humaines et s'y résigne. Quel contraste avec eet esprit qui veut atteindre à tont prix la solution de tout problème, dont les communications avec le monde physique sont déjà troublées par la souffrance, qui ressent en soi, comme le Christ, toutes les douleurs de ses frères, que le spectacle de l'injustice et de l'oppression transporte! Le doute profond de Montaigne pénétra Pascal comme un trait empoisonné... Il ne put jamais l'arracher entièrement de son scin.

Cétait pourfant le moment où Desenries, faisant sortir du doute même un dognatisme si magnifique, croyait en avoir fui pour jamais avec le sceptieisme. Pourquoi Pascal ne se réfugia-t-il pas sous l'aille protectire de cet auge de vérité?... — Geux qui lui ont reproché de ne s'étre pas sôumis à Descartes, n'ont pas compris que là était précisément sa grandeur. C'est qu'il représentait, lui; l'éthemnt qu'avait méconun Descartes; c'est qu'il sentait l'insufissance de la raison pure et la nécessité de rendre austintent sa part dans la construction de l'édifice universel, Quelle est ecte part? quelle ést la limite, ou plutôt le point de jonction du sentiment et de la raison? C'est la e qu'il n'a malheureussement pas su déterminer : il est mort à la peine! mais sa résistance au cartésianisme, si exagérée, si erronée qu'elle ait pu devenir, n'en a pas môns été légitime en principe.

La tempête grondait dans son âme; sa pensée flottait comme une barque sans gouvernail. Il avait vingt-trois ans, l'âge auquel Descartes avait trouve la Méthode et règle souverainement sa vi-, lorsqu'on lui mit entre les mains les livres de Saint-Ciran et le discours de Jansénius sur la Réfermation de Thomme intérieur. Cest là que le dur réformateur condâmne tour à tour la volupté des sens et la curiosité de l'esprit, « le vain désir de savoir, la recherche des secrets de la naturo qui ne nous regardent point ». Les stoiques, par ce fond de tristesse austère qui caractérise leur doctrine, éclose dans la décadence de la société hellenique, et aussi par les devoirs excessis et l'esprit de détachement qu'ils imposent à l'homme, avaient préparé Pascal à ces sombres croyances; frappé d'une commotion soudaine, irrésistible, il se précipite dans les bras de Jansénius pour échapper à Montaigne (16/66); il se jette dans la dévotion ascétique avec tout l'emportement de sa nature, il y entraîne sa familie; il pousse sa jeune sour Jacqueline, cette noble et charmante créature, si brillante d'esprit, de grâce et d'énergie, à renoncer au mariage; il répète, après l'évêque d'Ypres, que « les sciences abstraites ne sont pas propres à l'homme: — Je m'égarois plus de ma condition en y pénétrant, que les autres en les ignorant ». L.

Le génie scientifique que Dieu avait mis dans son sein ne pouvait se laisser étouffer sans résistance et réagit après la première surprise. Ce fut alors une lutte déplorable et contre nature entre la soif du vrai et l'amour du bien, ces deux pusssances dont la divine harmonie est le principe même de la vie véritable. La science reprit le cours de ses conquêtes, disputées pied à pied par la dévotion. A cos années douloureuses appartiennent les célèbres expériences sur le vide barométrique, qui confirmèrent l'expérience de Torricelli sur la pesanteur de l'air, pesanteur enseignée à priori par Descartes, qui expliquèrent par ce principe une foule de phénomènes importants, donnèrent le moyen de mesurer, avec le paromètre, la hauteur des montagnes, et amenèrent Pascal à compléter la découverte des lois de l'équilibre des fluides (1646-1648). L'extrême tension de l'esprit, jointe aux combats incessants de l'âme, épuisa enfin, non pas son courage, mais ses organes. Sa tête se brisait, des spasmes contractaient sa gorge, ses membres inférieurs furent frappés d'une sorte de paralysie.

Il se rétablit : il revint, non point à un état de santé normal, qu'il ne devait jamais connaître, mais à un état supportable. Durant sa longue convalescence, une modification remarquable s'opéra en tui. Sans changer, au fond, de sentiments religieux, il s'eloignait peu à peu de l'ascétisme pratique. Il rentrait dans la vie générale et se partageait entre le monde et la science. Il semble qu'on respire avec lui en entrant dans cette nouvelle et brillante phase de sa vie. On le voit signaler tour à tour son génie en ouvrant des voies nouvelles à la théorie des nombres, et son amour de l'humanité en appliquant la mécanique à des inventions éminemment utlles et populaires. Tantôt il invente le haquet (la petite charrette à bascule), destiné à épargner tant de fatigues aux classes laborieuses 1: tantôt il pose à Fermat, sous le nom derègle des partis ou des chances, les premiers problèmes du calcul des probabilités. Les anciens n'avaient qu'accidentellement songé à calculer sur des possibles 2. Il venait de résumer ses expériences et ses opinions sur la physique dans un Traité du vide, dont on n'a conservé que l'abrégé publié sous un autre titre, duclques fragments et la préface; cette préface est un monument philosophique de la plus haute importance, C'est, là qu'il établit, après Bacon et Descartes, la distinction entre le domaine de l'autorité et celuí de la raison : Descartes n'avait laissé à l'autorité que la théologie révéléc; Pascal lui donne, avec la théologie entière, considérée exclusivement au point de vue traditionnel, tout ce qui appartient à la mémoire, à l'histoire : il accorde à la raison tout ce qui tombe sous le raisonnement ou sous les sens, les mathématiques et la physique. Il ne nomme même pas la métaphysique, signe qu'il retourne sur le terrain de Bacon, ce dont on est plus assuré encore quand on le voit, après avoir assigné l'expérience pour seul principe à la physique, méconnaître les idécs générales et s'unir à Gassendi contre Descartes en faveur du vide, sans distinguer le vide relatif du vide absolu.

Mais là n'est pas le cachet de ce morceau si justement fameux. Là où éclate la vraie grandeur de Pascal, c'est dans sa conception

<sup>1.</sup> Cest probablement à tort qu'on lai a stribaé, de nos jours, l'inceallon des volutres démètes, qui devaient nettre à la portée du peuple, faus l'intérêur et autour des grandes villes, jes moyens de transport rapides et anné faigne qui étaient le taux des frètes. Les -a carresses à long aus , innaginée du temps de Passa, le purent réusir sidors et durent attendre, pour reparaître, une époque plus démorratique. Le savant M. de Monamequé a publis, aur ce aujet, une criseas brochare en 1828.

Les travaux (éconds de Pascul sur la exclute ou routette, ce problème dont les génétres du Xvir siècle Livèreut tant de résultats importants, appartienneut à une époque postérieure.

du développement des sciences qui constituent, suivant lui, le domaine de la raison et de l'expérience. L'antiquité orientale, abimée dans l'infini, n'avait pas cherché; la Grèce, dans sa trop rapide existence, n'avait pu trouver la véritable loi du développement de la vie, ce qu'il est permis aujourd'hui de nommer le dogme du progrès et de la perfectibilité. Depuis le moyen age, l'esprit vivifiant du christianisme, le grand spectacle de la formation gradtrelle des dogmes dans l'Église, avait aidé à éclore les premiers germes de cette idée, qui devait remplir le monde et régner sur les temps nouveaux. C'est d'abord comme une aurore qui luit cà et là dans de généreux esprits. La perfectibilité du genre hamain devait se révéler premièrement dans le développement des sciences exactes et naturelles, où la loi du progrès se manifeste avec le plus d'évidence et de simplicité : aussi est-ce dans cette sphère que l'ancien Bacon (Roger) profère, dès le xaue siècle, des paroles prophétiques que répète l'autre Bacon, bien des générations après, avec un retentissement immense. Pascal s'empare du sentiment des deux Bacons, le définit, en jette en bronze l'impérissable formule : la postérité n'y pourra rien ajouter! Il faudrait citer tout ce magnifique passage, où l'on voit latour de la science monter indéfiniment d'étage en étage et de siècle en siècle, et qui se termine par cette image prodigieuse du genre liumain « considéré comme un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement! » Toute tentative d'immobiliser la science et de fonder sur le passé un nouveau despotisme, un nouvel aristotélisme, est désormais impossible, grâce à Pascal '.

Fourquoi l'a-t-il enfermée dans la sphère des nombres et de l'étendue, cette révélation nouvelle que Dieu commençait de laisser entrevoir à l'homme! Lui qui sait si bien que « les choses corporelles ne sont qu'une image des spirituelles, que Dieu a reputsenté les choses invisibles dans les visibles », il ne conçoit pas que la loi qui régit lé genre humain dens ses rapports avec le monde physique 2 doit le rérier aussi dans l'ordre métanbysique

2. Il aperçoit le progrès non pas sculement dans la science humaine, mais dans

C'est dans ce passage qu'il montre, avec profondeur, dans la perfectibilité, la principale différence entre la raison humaine et l'instinct des animaux.

et dans l'ordre social : que, dans eette mystérieuse loi, se concilient ces étonnantes contradictions, ces mélanges effrayants de grapideur et de misère qui faisaient sourire et rêver Montaigne, et qui le font, lui, se tordre dans les angoisses ?... C'est le dogme etroit qui l'arrête, non pas sculement en opposant au progrès la déchéance absolue , mais en mettant la perfectibilité aux prises avec elle-meme, en l'outrant jusqu'à la confondre avec la perfection, son but éternel. Si l'homme doit poursuivre -une pureté et une perfection sans limites, et qu'il n'ait d'autre temps, d'épreuve que cette vie d'un jour pour devenir parfait comme son père céleste est parfait, el pour décider par là de son sort entre deux éternités bienbeureuse ou malheureuse, tout péché peut enlever à jamais l'héritage du elel; tont ce qui est inutile est péché; tout ee qui ne tend pas droit à l'absolu et à l'éternel est inutile ' et, partant, eriminel. Il faut être parfait sur-le-champ; il faut défruire le fini en soi pour ne garder que l'infini, le corps pour ne garder que l'esprit! Point de différence entre ce qui est inférieur et ce qui est mauvais;

Ainsi, lo ferrible idéed de Janeénius ne cessa jūmāis de planer sur sa tête. Pascal put quelquefois allonger sa eboīne, Il no la brisa jūmais.... rien- qu'une sede fois; ef pour un "moment, commo on le verra tout à l'heure. A la mêmé période-de sa vie appartiennent vraiscimbablement les traités inachevés de l'Esprit géométrique et de l'Art de perinader. Le premier n'est tpu'ni trèsbeau développement de la inéthodo cartelenne, si ce n'est que Páscal y aborde plus hardiment que Descartes le double infini de la grandeur et de la petitesse dans l'étendue et dans le nombre. Bons, le second traité, l'a es sépare de Descartes sur uine question essendelle. Suivant Descartes, on arrive au bieri par le vrai; "Pascal, lui, pense que les vérités divines entrent du cœur dans le vérité par la charité, dans le cœur; que l'on entre dans la vérité par la charité, dans le virai par le bien. En fait, n'ont-lis pas raison tous deux, et la nature humaine ne perend-elle pas tour.

fobjet de la scionce, dans la nature. « La nature agis par progrès : itus et reditus. Elle passe et revient, puis va plui loin, puis deux fois moins, pais bus que jamais, » Prastes de Poscal, édit. Faugère, t. I, p. 202. Ajnai la formule est pour lui : sction, réaction, progression.

[1031,-1634]

théologie, qui, dans le développement de la ' procéder l'aniour de la connaissance.

Sur ces entefaites, Pascal vit mourir son jère (octobre 1651, On ceit dit qu'un conp de trompette du jugement dernier avait relenti à son oreille. Ce du sous cette impression qu'il écrivit à sa sour aluée, madame Périer, la lettre hagnifique et lugdure ôn il expose sa théorie de la mort, « contraire à le nature premier peine du pécié, nécessaire pour nous déliver de la concupiseençe des membres. — La vie des chrétiens est un sacrifice continuer oir achère la morte ».

Cette impression ne fut pourtant pas décisive. La fature, la journesse, et la vie soulevaient sa poitrine. Le plus puissant de tous, les sertiments que Dieu a mis dans le cœur de Phomme-dispunit cette âme tendre à l'impitoyable locique du jansénisme. Piechier, dans ses Mémaies sur les Grands Jouré d'Airecque, mous apprend que Puscal avait eu um premier attachement à Glermont (1619). Pascal conçut bientot, à Paris, une passion plius profonde pour uire jeune personne d'une laute naissante, fille de ce-finc de Roannez qu'on à vu, sous Richelieu, partager les coimplois et l'exil du due d'Orfons. Tout porte à droire qu'il fut aimé, ;

L'amour, dans la vie de Descartes, a eu si peu de conséquences, que l'histoire a pai se dispenser de rappeler que le philosophe aima et qu'il fui père. Dans la vie de Pascal, l'amour esi uto péripété essentielle, un nœiud du drame, et nots lui dévons un des moiuments les plus précieux du génie de ce grand homme. Persidant quelques linstants, Pascal secoua le joug; le doux rayon du Sunium éclaira son front assonabri par les mortes pensées du Portique et de l'Augustinus, et il blassa tomber de sa plume, ou plutôt de son cœur, ce D scours sur les passions de l'amour, qui, échappe, par miracle, à la séverité janséniste, à été récennment révêle à la France.

Penice, de Parcal, edit. Faugère, t. IV, p. 17 et suiv. - Saint Augustin nous apprend qu'ily a, derchaceur de nous, un serpett, une Eve et un Adam. Le serpent, ez sont les sens et notre nature; l'Éve, l'appétit concupiscible; l'Adam, la raison. -Bid., p. 34.

Commient analyser cette parole, ce chant, qui semble dicté à un métablysicien-poète par les ombres harmonieuses de Pétrarque; et de Rapfael! « L'hommie est né pour penser; mais la pensée ne lui suffit pas pour étre heureux ; ll lui faut le myrement et l'action; il lui faut les passions. Les déur passions principales-sont l'amour et l'ambition..... Plus our a d'esprit, plus les passions sont grandes Dans une grande aune, tout est grand, »

Puis viennent quelques lignes sublimes sur l'amour inné. Vollàle pendant des idées innées / Comme ces deux génies se complètent l'un l'autre!

« Nous ne sommes au monde que pour aimer », poursuit-il , et . il expose, dans une langue digne de Platon, ce qui porte l'honnue à inner hors de lui, l'idéal de beaude qu'il porte en lui et qu'à la fois il réalisé en lui-mêtne et . cherche au dehors. L'homme seul est quelque chose d'imparfait : il faut qu'il trouve un second pour être l'ieureux. Il aime donc ce qui lui ressemble le plus entre les-êtres, la femme... L'homme est-ne pour le platsir: il le seur l'pas besoin d'autte proave. Il suit done sa raison en se donnant au plaisir... L'amour et la raison, loin d'être opposés, ne sont qu'une même chose, et l'on ne doit pas souhaiter qu'il en soit autrement.

Quel contraste avec la Lettre sur la mort? On peut dire qu'avant de posséder cet étonnant morceau ', nous ne connaissions Pascal

M. Cousin l'a publié pour la première fois dans la Rayue des Deux Mondés, en novembre 1843. — M. Faiugéré l'a reproduit dans son édition des Peases, Frogments et Lettre, édition qui, la première, a donné le vrait texté des Pensées (1844):

tout au plus qu'à demi. La soinbre doctrine de renoncement et de négation est bien lain : la vie épanche ses libres flots, que ne cesse pas d'éclairer l'idéal; le sentiment chevaleresque du môyen age s'unit dans l'amour avec le haut et clair esprit du xvir siècle, c'est Duniet el Pétrarque interprétés à l'aïté de Descártes. A l'idéal, de l'amour se rattache implicitément, dans l'amour de Pascal, le cutte du beau, l'art, la poésie, tout et qui charme et anoblit la vie. En ce moment trop rapide, le rayon plâtónicien 'qui l'illumine lui montre, au lieu de l'implacable Dièu de Jansénius, un Dieu pour qui la vie n'est placu or c'ine l'...

Debordant de sentiments nouveaux, il veut réagir sur ce quil'entoure; il s'efforce d'arrèler, sa jeune seur sur la petate où il l'à poussée. C'était trop tard l'Acqueline Pascal était ploingée dans l'ascétisme le plus violent, se refusant la nourriture et le sommell, se détribant la force de macérations; elle entre à Port-Royal, et c'est elle qui, bientot, Join de revenir au monde avec son frère, doit entraîtner son frère au desert:

Le rayon remente au ciel : l'amertume et le deuil resserrent déjà ce cœur un moment épanoui. On ne sait rien du drame latime qui amena la catastrophe. Sans deuite, le prèque du ranig sépara ceux qué la nature avait unis, et les rèves de bonheur turient étoulières au dedans, sans bruit, sans plainte, sans que le monde en soit rien. Il y eoit là, pour Pascal, une époque de fransition pleine de douleurs et deténèbres, après læquelle on retrouve sen âque encore une fois et pour la-dernière fois transformée. Il revient à la dévotion ascétique, non par la logique, mais par le ceur : c'est comme un port qui s'oftre à san ch. Inisée. Après quelques mois de fluctuations, un soir, il est pris d'une extase qui décide du reste de sa vie'. C'etait dans l'extase que Descarles s'était voité à la recherche de la vérité; mais le-dien qui apparut à Descartes étuit le dieu de la raison : le dieu qui répondit à Pascal fut celui de la tradition et du sentiment.

Après sa mort, on trouva sur sa poitrine un papier qui ne le

1. L'ancedote de l'abtes que Pascal royañ; dit-on, sans cesse à ses côtés, n'exi qu'un de ces symboles comme il s'en fait toujours sur les grands hommes. L'éccident du port de Neully est real; mais on en a exagér l'importance : lors mêmer que Pascal n'exit pas failli se noyer. à Neully, il n'en cêt pas moins été entraine à Port-Royal; cet évenement pat seulement accéderer as risolution.

quittait jamais : ce papier portait là date du 23 novembre 1654 et quelques mots entrecounés..:

e Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants...

« Gertitude, Certitude, Sentiment, Joic, Palxl

« Oubli du monde et de tout, hormis Dieu,; « Joie, joie, pleurs de joie!

a Jésus-Christ! Jésus-Christ!.

Par quelque route que l'on arrive à Dieu, fût-ce par celle de la plus dure theologie, des qu'on l'atteint et qu'on se sent enveloppé dans sa grace, on y doit en effet trouver la joie et la paix, au moins tant qu'on ne retombe pas sur la terre!

. Vers le même age où Descartes s'était retiré du monde pour se consacrer tout entier à la science, Paseal dit adieu à la science pour s'ensevelir dans la vie pénitente des solitaires de Port-Róval'. Il fit desormais deux pants de sa vie; l'une pour la pratique d'un ascétisme pousse logiquement aux dernières rigueurs, mais associé à une admirable charité envers les pauvres : l'autre. pour la polémique au profit de sa foi, Grace à ce partage qu'il fit de lui-même; le monde ne fut pas entlèrement privé des fruits de son genie, qui ne fit que changer d'emploi, et la haute litterature théologique gagna ce que perdirent les sciences.

Au moment où Pascal s'associa aux disciples de Saint-Cyran, Port-Royal était en extrême péril. La bulle d'Urbain VIII (1613) n'avait rien spécifié, en renouvelant contre l'Augustinus les auciennes condamnations portées contre Baius. On avait pu discuter, prétendre que le pape avait été surpris, défendre saint Augustin dans Jansénius. Le parti opposé sentit qu'il fallait préciser l'attaque. Les jésuites firent si bien, que quatre-vingt-cinq évêques français signerent, les uns après les autres, une lettre où l'on dénonçait au pape Innocent X, qui avait succèdé en 1644 à

<sup>1.</sup> Il ne put toutefois se dégager des affections du mende jusqu'au point de souffrir que celle qui u avait pu être à lui appartint à un autre qu'à Dieu : il attira dans le cloftre mademoiselle de Roannez; on a conservé une partie de leur correspondance, toate religieuse, mais sous l'austérité de laquelle on sent la tendresse. On remarque, dans une des lettres de Pasç II, cette phrase tristement significative : « La paix ne sera parfuite que quand le corps sera détruit! . Penséss'de Poscal, édit. Faugere, t. I, p. 43.

Urbain VIII, cinq propositions extraites, disait-on, du livre de Jansénius et résumant toute sa doctrine.

Le sens de ces propositions, qui devinrent si fameuses, était : Que les commandements de Dieu ne sont pas toujours possibles aux justes, la grace, sans laquelle on ne peut rien, leur manquant parfois ;

. Que la grace est irrésistible : — Que l'homme n'a pas le choix entre lui résister et lui obéir ;

Que l'hotume n'a pas la liberté opposée à la nécessité (la nécessité étant distinguée de la contrainte);

Que Jesus-Christ n'est pas mort pour tous les hommes, mais seulement pour les prédestinés.

Une quinzaine d'évêques écrisirent à Roine en sens inverse de leurs confrères et atlaquièrent, de l'eur côte, le motinisme. Bes deputés furent euroyés de part et d'autre. Après d'assez longs éclais, Innocent X condamma les cinip propositions (27 mai 1653). Le gouverriement français n'ainnait pas les jansémistes : la reine Aune d'Autriche et le cardinal Màzarin reprochaient à Port-Royal si liaison avéc quelques ches, de la Fronde et avaient des motifs de ménager le pape. La cour aidant, les évêques et la Surbonne requient la bulle.

Les iésuites, transportés d'allégresse, fétèrent la victoire dans leurs colléges par des farces où ils représentaient Jansénius emporté par les diables. Les jausénistes étaient fort abattus. Per+, sonne d'entre eux n'osa défendre les propositions condamnées : ils ne s'avouaient pas nettement à eux-mêmes ces consequences dernières de la vaje étroire. Antolne Arnaud, qui représentait enquelque sorte Port-Royal au déhors; comme Singlin, Saci et la mère Angélique le gouvernaient au dedans, Antoine Arnaud soutint, non pas que les propositions étaient orthodoxes, mais qu'elles n'étaient pas dans le livre de Jansénius. Dès lors, le débat, réduit à un point de fait, perdit toute sa grandeur, et le jansénisme, qui avait débuté ayec tant de majesté, s'engagea, à son tour, dans un labyrinthe d'équivoques et de subtilités où il devait finalement perir. Ce n'était qu'à force de franchise et d'audace que ceux qui voulaient rélever, comme ils le disaient, la folié de la croix, pouvaient maintenir leur entreprise. Or, les cinq propositions, si elles

ne sont pas en propres termes dans le livre de Jansénius, y sont en esprit : « elles sont l'ame du livre », suivant un témoignage décisif en cette matière, celui de Bossuet :

Arnaud fut cité desant la Sorbonne, comme e téméraire ; pour avoir nie que l'es propositions fussent dans Jamenius, comme hérétique, pour avoir renouvéle, en d'autrès termes, la première-des cinq propositions (les termes qu'il avait employés étaient de saint Jean-Cirysostome et de saint Augustin). Jes jacobins, les thomètes, quil avaient autrefois si viveinent combattu fes jésuites et dont les opiulions, an fond, n'ément pas fort cloines de celle la suite de séances oragemes qui ametirent la disforation de la suite de séances oragemes qui ametirent la faculté de Sorbonne Plus de soixante-dix docteurs quitterent la Faculté de théologie putoit que de souscrire une condamiant on entachée déviolence et de nullifié Jans la forine, de quedque côté que fût le bon droit pour le fond l'ir févire 1656.

Dendant ce temps, l'assemblée du clergé adoptait un formulaire snivant l'equel tous les prêtres, moines et religieuses du royaume dewient «condammer de cour et de boucles la doctrine des cling propositions de Cornélius Jansénius, laquelle doctrine n'est point cello de saint questin « Order etait déjà obleint de fermer les petites écots dirigées par les solitaires à Port-Royal-des-Champs et d'oter aux roligieuses les jeunes illes qu'elles élevvaignt. La cause de Port-Royal-semblait desespèrée.

Mais Port-Royal avait reçu un renfort dont-personne au debors ne soutponnoist l'importance. Un seul binnine, inte seule pluine, cliangen tout. Au moment où les jésuites s'elanquient à l'assaut, les Pro-sinciates d'éclairemt sur eux commo une effroyable bordée do mitraille.

1. Lettre au maréchal de Beliefonds,

2. Jes. jéquies aumient voite dysnapage; ils prétendant qu'Ariand fit décardificique par aprice évoqué en doute l'assertion di page sur l'existe e de décardificique par apric évoqué en doute l'assertion di page sur l'existe e des ligripopolitions chez dansériais; é'est-à dire qu'ils pricendant le puis findifilés du projet et en fit, listant lete loui derrêre en les plus entres éturnés de l'étarimontation du môjen fige, e ceta juined la papauté s'était voir revitere à désavoure se finames décretais par l'organe de l'attention étate, et la troibe et financie de de l'attention de la listant de projetique de faintement de l'attention de la listant de de faintée.
3. On prétét le Letter à an précentif.

. Od pratot les Lettres a un protuctit

Arnaud, épuisé, aceablé, avait réclamé le secours de Pascal; celui-ci ieta sur le chame de bataille le coup d'wil du grand capitaine et jugea que tout était perdu si l'on restait sur la défensive et si l'on s'en tenait aux formes accoutumées du débat théologique. Il improvisa sur-le-champ une tactique nouvelle, impossible à prévenir et à déjouer : il transporta le combat des sombres cloîtres de l'Université sur la place publique, en plein soleil, et appela la foule comme juge et comme auxiliaire. Après avoir, dans ses premières lettres, fancé en passant à la Sorbonne de ces traits qui font d'incurables blessures, après quelque discussion sur la grace, où il a plus clairement la supériorité du talent que celle du bon droit, il charge à fond sur les wais ennemis, saisit corps à corps la morale et la théologie des jésuites, et les traine au grand jour, dépouillées des obscurités scolastiques dont elles s'enveloppaient. Alors se déroule cette terrible liste de propositions jésuitiques qu'il oppose aux cinq propositions de Jansénius. - On peut suivre l'opinlon la moins probable, quois qu'elle soit la moins sure, pourvu qu'un seul docteur grave l'ait professée. - Un docteur peut donner un conseil absolument eontraire à son opinion, si d'autres ont jugé qu'il y avait probabilité dans ce sens. - Un juge peut juger de cette même façon. - Puis viennent des maximes qui dispensent les riches du devoir de l'aumône. Par compensation, les pauvres peuvent dérober en cas de nécessité. La simonie, le métier d'entremetteur, sont excusés, pourvu qu'on dirige son intention sur le bénéfice qu'on en retire et non sur le péché que l'on commet. - Les juges peuvent recevoir des présents des parties. - L'usure est excusée, + L'instigateur d'un crime n'est point obligé à le réparer. On n'est point obligé de restituer les biens acquis par des voies criminelles. -Paraît ensuite la doctrine des équivoques et des restrictions mensales, par laquelle on peut mentir et se parjurér en sûreté de conscience, toujours movement la direction d'intention. Les promesses n'obligent point, quand en n'a point intention de s'obliger en les faisant. - On n'est pas obligé de quitter les occasions habituelles de pecher, si l'on ne le peut faire sans se nuire ou s'incommoder. - L'attrition, avec la crainte de l'enfer, suffit pour le salut, sans amour de Dieu. - Ce n'est qu'un péché venlel de calomnier ceux qui parient mal de nous. — L'homicide est permis, non-sculement en duel, mais en trahison, dans certains cas. Il est permis à un religieux de tuer quiconque calomnie sa société ou sa personne.

Sans doute, ces maximes in étaient point universelles parmi les écrivalms de la comipagnie; on ne les edt certes-pas rencontruces chez les fondateurs ni chez leurs premiers disciplies; mais elles se multifiaisent dans des proportions toujours plus effrayantes chez les causites, à niescure qu'ils s'éolognaient de la première génération; on voit acenmules, dans les citations de Pascal, les noms les plus éminents, Suarez, dont le traité De Leyibus na pas été jugé indigne d'être mis en parallèle avec l'œure de Grottus, Viaquez, Sanchez, Emmanuel Sa, Busenbaum, Molina, qui a donné son nom à la dortine de la Société pur la graée, et, spécialement, les confesseurs des princes de la maison d'autriche, de l'empereur et des archidues, ces moines impitoyables qui ont été les instigateurs de la guierre de l'rente Ans. Secolar, devenu pour la joastrité la personnification de çette morale, n'est que le compilateur d'une multitude de ses conférres.

Les choses, ici, étaient assez éloquentes d'elles-mêmes : qu'en juge de ce qu'y dut ajouter l'éloquence inouie des Lettres Provinciales; cette longue et sanglante ironie éclatant à la fin en indignation foudrovante; cette dialectique railleuse enlacant, étouffant l'adversaire dans des lacs inconnus au vieil art de l'école! La plume de Pascal est tour à tour un stylet et une massue. Sa langue, forte, souple et brillante comme l'acier, est créée exprès pour les Provinciales, comme la langue de Descartes l'avait été pour le Discours de la Méthode : la phrase de Descartes , dans son tour simple et majestueux, est encore un peu longue et chargée d'incidences à la manière latine; la phrase, de Pascal est aussi rapide que l'éclair du glaive; le progrès est manifeste sons le rapport de l'art; l'homme du sentiment devait être plus artiste que l'homme de la raison pure. Il n'y a plus, dans Pascal, ni pour les tours ni pour les mots, rien à ajouter, rien à retrancher ; le français est fixé, autant qu'une langue peut l'être; c'està-dire qu'il a atteint la plus haute perfection dont il soit susceptible.

Il serait impossible de décrire l'effet de ce coup de foudre, Tout l'empire d'opinion compuis par les jésnites en un-sécle fut perdu en ûn jour. La partie la plus estimable de la noblesse et toute cette bourgeoisje éclairée et lettree, qui prenait alors un-is pissant essor intellectuel, deuirrent à jamais hostiles à la Sociétée as efirent, non pas jansémistes, mais alliés des janséristes contre l'ennemi commun : les parloinentaires ne desnient jamais rompre l'aldiance. Les noms de jésutitisme et d'erobarderie devinrent, dans la langue usuelle, synonymes de fraude et de mensonge : ce sont là de ces most qui tuent les choses !

Les jésuites, à la fois abasourdis et furieux de la clameur immense qui s'éleva contre eux, perdirent la tête et, au lieu de laisser passer l'orage, essayèrent de lui faire face et de soutenir leurs docteurs. C'était combler les vœux de leurs adversaires, L'Apidogie des casuistes, dénoncée par les curés de Paris et de Rouen, fut censurée par la Sorbonne, tout épurée qu'eût été cette Faculté par la retraite de tant de docteurs antijésuites. Ce fut une terrible regarche de la condamnation d'Arnaud. Un grand nombre d'évêques suivirent cet exemple, et Rome elle-même, quoi qu'il lui en coutat, n'osa rester neutre comme elle avait fait jadis entre Molina et les thomistes. L'inquisition romaine condamna l'Apologie des casuistes, puis quarante-cinq de leurs propositions furent frappées d'anathème par le pape Alexandre VII, qui venait de succeder, en 1656; à Innocent X. Plusieurs autres condamnations analogues furent prononcées dans l'espace de quelques années!,

La defalte fut décisice et irréparable, Les jéstites durent abardonner la théorie, soit qu'ils se réservaissent ou non la pratique. Ayant échoid dans la créatifion d'un système nouveau, lis rétorabérent dans le fait pur, dons la vie au jour le jour, cherchant le pouvoir pour le pouvoir même, non plus pour le triomphe d'unicidée, pouvant bierr être ençore une faction, une coalition d'intérêts et d'ambitions, mais non plus une grande secte réligieuse. Leur disciplie même se rélacia au dernier point cleur unifé disparut, au moins pour un temps; un grand nombre se jetérent

<sup>1.</sup> J. Racine, Abrégé de l'histoire de Port-Royal; édit. Diabit, 1805, t. IV, p. 157-

daba la vie de lucre et de jonissances matérielles, et ne songérent plus qu'à argmenter les richesses de la Séciété, en faisant de leuris inonastères des maisons de commerce, de banque et d'industrie; d'autres se maintainent auprès des princes et des grands à litre de confesceurs complisants; les plus violents continuerent une guerre fainceuse et implacable contre ces jansénistes qu'ils vou-laient au moins entraîtere dans leur chute; les plus déclients se vouèrent à la littérature àvec un succès qui raienit la décadeuce de la Compagnie; les plus sérieux et les plus moraux firent sincèrement de la théologie, chacun pour leur compte, quelquès-uns mêms dans le seus le plus sevire; tandis qu'à Rome le général Olive et son chourage viviaire dans intenses épicurienne, Bouirdaloue, à Paris, parlait et agissait presque comme les jamenistes s'

La déroute des jésultes ne rachetat pas le jausénistne de sa condimination, mais lui viant au moits nequipue répti. Mesandre VII avait renouvelé la bulle d'Innocent X, et le jeune roi Louis XIV était allé en personne enjoindre au parlement d'entes gistre la constitution papale, accompagné d'une déclaration royale qui obligeant tout ecclesiastique à jurir le formulaire divesse centre les « Eting propositions de Jansénius», le premier ministre Mazarin, après avoir donné cette satisfaction à la cour de Rome, ne poussa pais plus loin les choess et ferma longemps les veus sur la non-exécution de la déclaration d'ur oit. Un incident extraordinaire, la guérison réputée surnaturelle d'une nièce de Pascal, pensionnaire à Port-Royal, était epcor venn en aide aux jansénistes et avait fascine l'imagination populaire; le ciel mème avait seuiblé confirmée, par ce qu'on nomma le « hirracté de la sainte épine, » la victoire des Prochicales?

Cet evenement produisit sur Pascal une impression profonde et contribua sams doute à faire mattre dans son caprit un nouveau dessein bien plus vaste que cetui des Provinciates, Tandis qu'Arnaud et Nicole préparaient, contre le calvinisme, Je livre de la

<sup>1.</sup> V. L. Ranke, Hist. de la Popaulé, t. IV, 1. vm, §.11-12-13.

Racine, Hist. de Port-Royal, p. 177. Mademoiselle Périer fut guérie subitement d'un mal d'yeux fort grave, après avoir touché une épine qu'on prétendait provenue de la couronné de Jésus-Christ.

· Perpétuité de la Foi dans l'Eucharistie, Pascal, après avoir terrassé les jesuites, songeait à se tourner contre d'autres adversaires. Une grave dissidence le séparait d'Arnaud et de Nicole : ceux-ci, avec plus de bon sens pratique que de logique, voulaient être à la fois jansénistes et cartésiens; Pascal, pénêtré de l'esprit de Jansénius et de Saint-Cyran, sentait l'impossibilité de cette alliance; les autres acceptaient la métaphysique de Descartes; lui, n'acceptait que la méthode. C'est que, d'une part, il n'admettait pas la légitimité des preuves de Dieu données par la raison pure, et qué, de l'autre, il vovait poindre, sous la doctrine de la raison pure, une morale, une notion de la vie, absolument opposées à la doctrine de la voie étroite, une théologie naturelle opposée à la théologie révélée telle qu'il la concevait. Arnaud et Nicole cussent voulu opposer la métaphysique rationnelle à l'athéisme et au matérialisme; lui, veut combattre à la fois le matérialisme et le rationalisme, l'athéisme et le déisme, qui se résolvent également à ses yeux dans le naturalisme opposé à la grace. Si l'on accepte les preuves de Dieu par les lumières de la raison et par l'ordre et la beauté de la nature, que devient la déchéance absolue de l'homme et du monde? Il faut donc fonder tout l'édifiee religieux et moral sculement sur deux bases, la révélation historique transmise traditionnellement, et le sentiment, récipient et instrument de la grace, qui est une autre révélation renouvelée et immédiate,

. Ce n'est pas néanmoins que la raison, suivant Pascal, doive sanéantir dans une soumission aveugle ou dans un mystiesime dérègle : la raison est appècé à éxaminer des fondements de -la verité réligieuse, c'est-à-dire la fradition et le sentiment; effeexamine les preuves : elle ne les donne point; subalternisée sans être détruite; elle introduit dans le sanetuaire et n'y entre pas.

Il est indispensable, pour apprecier l'importance du role qu'a rempli Pascal, de distinguer la question de principe de la question d'application, en ce qui concerne le sentiment considéré comme criterium de vérité. Quoi 'qu'on pense de l'application qu'il en a fuite, on doit recomaître qu'en revendiquant; même avec l'exageration inévitable dans tout eraction', les fords de cette grande

<sup>1.</sup> L'exagération de certaines maximes de Descartes excuse l'exagération contraire de Pascal. Descartes dit quelque part qu'on ne doit s'occaper que de ce dont on peut

faculté de l'âme humaine, il est resté philosophe, alors mème, qu'il attaquait une philosophie sublime, 'mais-incomplète. Cest par la que les Paritées, est fragments à la fois ai lumineux et si soudres, demeurent dans la tradition intellectuelle de la France en face des Métitation. Il y a là parfois des axiomes aussi profondsque eux de Deseartes lui-ment.

L'inpuissance de prouver est invincible au dogmatisme :
 l'idée de la vérité est invincible au pyrrhonisme. — La nature confond les pyrrhoniens : la raison confond les dogmatistes. ».

On a vu qu'en effet on a pu contester au dogmatisme de la raison pure de rien prouver hors du moi; tout au moins, si l'on admet qu'il prouve Dieu, il ne prouve pas le monde extérieur.

« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Le cœur aime l'être universel naturellement, et soi-même naturellement. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison.

Pascal joute que c'est par le cœur, non par la raison, que nous connaissons les premiers principes sur lesquels rejocent les sciences: Cette parole semble, su premier abord; étrange et paradoxale. C'est que Pascal atribue au cœur, au sentiment, tout ce qui no se démontre pas, et les premiers principes sont indémontrables. Ce qu'on doit tout au moins lui accorder, c'est que l'existence du monde extérieur, objet des sciences, ne nous est assurée que par le sentiment.

Sa théorie abousti à établir, d'après saint-Augustin et saint Thomas, trois principes de comnaissune, les seies, la raison et la fai (qui n'est que le sentiment appliqué à un objet spécial), ayant clacun leurs objets séparés et leur cortitode dans leurs limitos respectives'; puls à fonder, sur les trois éléments correspondant, à ces, principes de comnaissance, ume sorte de hiérarchie, dans laquélle la vie charnelle forme le plus bas éégre; la vie de l'esprit, le-degré intermédiaire; la vie, du œur, autrement de charrié tou de sagesse, le-degré le plus élevé, Le mai a aussis ainérié tou de sagesse, le-degré le plus élevé, Le mai a aussis ainé-

nequérir une connaissance adéquate, maxime fatale, qui conduit à faire crouter la raison pure par l'excès même de ses prétentions; à renverser avec elle le sentiment, et qui même à tous les excès du cryincisme. Il faut dire toutefois que Descartes ne pacle pas les des sciences morales.

<sup>. 1.</sup> XVIII. Lettre au Provincial

rarchie correlative; la concupieence, la curiosité; Porguel 1. Cutte théorie toutefois, plutôt indiquée que formulée, n'était pas le Jut direct de la grande œuvre que Pascal étiliait dans sa pensée: Ce qu'il médiait, ce n'était point une métaphysique contradictoire avec celle de bescarres, mias une apologie de la reiligion chrétienne. On n'en possède que le plan et de nombreuses neues visitées sans ordre sur le maire à mesure qu'elles se pré-

sentaient à son esprit.

Pascal part du doute, comme Descartes et mprès Descartes, pour arriver, non pas à la certitude rationnelle, ainsi que son tival, mais à la couviction religieuse, et prétend, par une manœurer lardie jusqué à temérité, tourner le scepticisme de son premier maftre Montaigne contre la métaphysique rationnelle au profit de la foi. « Toute la foi consiste en Jesus Christ et Adam: toute la morale, en la concupiscènce et al grâce ».

Il suppose donc un homme qui soit dans un état d'ignorance et d'indifférence générale, et tire cei homme de cet état en l'obligéant à réfléchir sur lui-mème et à so reconnaître dans un tableau fiétle de la condition humaine, avec toutes ses grandeurs' et ses misters.

Cet homme, sachant ce qu'il est, veut savoir d'où il vient et où. Il va. L'auteur l'adresse aux philosophes. Leurs défauts, leurs contradictions, leurs erreurs lui montrent que oe n'est pas là où il s'en doit terit.

Il parcoirt ensuite cette infinité de geligions qui ont rempil tout l'univers et tous les âges, et, reconnaissant que toutes ces religions ne sont remplies que de vanité, de folies, d'égarements et d'extravagances, il n'y rencontre rien encore qui le puisse satisfaire.

L'anteur l'amène enfin au peuple juif et lui met en main de livre saint des Hébreux. LA se trouve le seul flambeau qui puisse dissiper toutes ces ténèbres. LA esf l'explicațion de la grandeur et de la misère de l'homme, e créé parfait » et tombé, par sa faute, de

Les mystiques modernes ont reproduit cette idée : les trots degres sont la base de la doctrine de Swedenborg.

<sup>2.</sup> Si Thomme ne connaît que sa grandeur, il s'enfie d'orguefi comme Épictète; e'll ne connaît que sa misère, il se ravale comme Montaigne. C'est là une idée; sur laquelle-Lascal revient souveit.

sa pérfection première dans une dégradation d'où il ne peut plus sortir que par une rédemption surnaturelle. L'auteur fait voir à son disciple l'aumonce de cette rédemption dans l'Écriture, discute les preuves historiques de la mission de Jesus-Christ et conclut par la d'ivinité du christianisme.

La grande et simple ordonnance de ce plan saisit fortement l'esprit. Les chrétiens rigides regardent encore aujourd'hui avec douleur cêtte enceinte à demi tracée d'un temple de géants, ces pierres éparses, ces colonnes à demi taillées et gisantes sur le sol; ils deplorent toujours que cette puissante citadelle de leur foi n'ait pu être élevée jusqu'au faite. Qui ne regretterait, avec eux. un monument qui eût figuré parent les chefs-d'œuvre imperissables du génie humain! Ouel maiestueux ensemble n'eussent bas-enfanté cette profonde pénétration du cœur de l'homme. cette science des contrastes, qui est aux antithèses ilttéraires ce que l'idee est aux mots, cette originalité créatrice dans la pensée et dans l'imagé, et cette vigueur, cette souplesse, cette magnificence incomparable d'un style qui a tout à la fois la pureté du dessin le plus parfait et l'éclat de la plus splendide couleur, d'ur. style qui renferine tous les styles, et dont les grands écrivains des temps posterieurs n'ont guère fait que se partager et que développer les qualités diverses !...

N's a-t-il point toutefois quelque illusion dans l'opinion que beaucoui de personnes es onn fait des resultats qu'aurait ous ce llvre? L'admiration de la forme eut-elle entraîne l'adhésion au fond? Le somptieux édifice eut-il reposé sur des bases incontestées?.

En écartant les preuves de l'existence de Dieu par la raison et par la nature, Pascal s'était, conime en l'a vu, réduit à la tradition historique et au sentiment, or, sa base historique se dérobe sous lui.

Qu'est-ce que la tradition historique, entendue à la manière de Pascal, sinon une collection de faits? Quelle est la valeur d'une collection de faits sur un objet qui intéresse tout le genre-lumain, si cette collection ne repose sur « l'entier dénombro-

<sup>1;</sup> V. le plan de Paseal done l'edit, Faugère, t. I, p. 372.

ment « exigé par la Méthode, óu, tout au moins, sur un dénombrement très-approximatif, c'est-d-ûre si elle ne renferme tous les faits essentiels qui se rapportent à l'objet en question? Or, cette, condition manque absolument à Pascal. Il, ne fait pas assez l'histoire des piliosphies; il ne sait pas da tout l'histoire des ricitions de la terre que suit pas di nott l'histoire des l'religions, et c'est d'après quelques notions du pagnaisme hellénique et du mahométisme qu'il s'imagine être en droit de traiter Aoutes les religions de la terre comme un anna d'erreurs et d'actrava-gances. Ce n'était pas sa faute. Les monuments des religions orientales étaient encore incomma à l'Europe, mais cela profeque son plan était inexécutable; jusispu'il n'avait, pas les promières pierres de sa construction et ue pouvait établir ses prémisers avec les connaissances actuelles, on l'arreterajt à chaque pas, on contesterait la plupart des assertions de fait sur lesquelles it s'appoie.

Ce n'est pas tout : côtél mône la tradition au compile, la tradition, en ce qui touche aux faits, ne saurait donner la certitude absolue, mais sculement la probabilité, plus ou moins approchante de la certitude; e'est la ce que sait quiconque a étudié la manière dont as transmet la tradition, et l'on reconinal, à des indices assurés, que Pascal lo comprend et sent que cette base fui cebappe.

Auth-til recours au sertiment?... Mais le sentiment ne peut servir de preuze que sur les points généraux où s'accorde la consciencé du genre l'umain, conime sur l'existence de l'Étré suprême et du monde catérieur, sur certains dogmes natures qui les ertouvent partout; et la conscience du genre humain n'est pas d'accord sur les points spéciaux eù s'attache Pascal. Oue d'objections! Avec qu'elle facilité or peut opposer une autre explication à son explication des mystères de la vié humaîne! Son/point de départ même, l'alternative où il place le secptique mourant de forbar même, l'alternative où il place le secptique mourant de tomber, dans le néant ou dans les mains d'un Dieu jurile, est-il philosophiquement justifié? Si Pascal in admet pas esc objections, il admet au moins l'insuffissance du sentiment individuel "."

- · Où arrive-t-il donc? A soutenir que, l'homme ne pouvant,
- 1. « Tout notre raisonnement se réduit à céder au sentiment; mais l'un dit que non sentiment est fantaisie; l'autre, que sa fantaisie est sentiment. Il faudroit avoir

par les lumières naturelles, connaître ni ce qu'est Dieu, ni s'il est, puisqu'il n'a nul rapport'à nous ', il faut se décider pour la foi, parce qu'il y a plus de risque à ne pas croire qu'à croire. H en vient à demander àu calcul des probabilités, à l'artifunctique, ce qu'il a refusé à la raison et à la nature; à jouer l'âme humaine sur une carte d'après la régle des partis. « La religion n'est pas certaine »; mais elle est moins incertaine qu'autre chose; pariez pour la religion 3.

Un autre aven, non moins effrayant, qui lui chappe, atteste encore dàsantage le trouble qui bouleverse toutes les notions de son esprit. e îlien ne choque davantage notre raison a di-tl, e rien riest plus contraire aux règles de notre mistrable justice que de dammer teternellement un enfant incapable de volonic, pour un péché... commis six mille ans avant qu'il fut en tret... »

Notre « misérable justice »! Il y a done deux justices! La justice de l'homme diffère donc de la justice de Dieu autrement que comme le fini diffère de l'infini? Ou'est-ce donc que la justice humaine, si elle n'a pas son idéal en Dieu? et qu'est-ce que la justice humaine si en est l'archétype de la justice humainet Aussi est-il conséquent avec lui-même en niant que le droit soit autre chose que la coutume, el en arrivant jusqu'à ne plus reconnaltre, dans ce monde déchu, d'autre droit que la force! Pascal se rencontrant face à face avec Hobbes, n'est-ce pas quelque chose de terrible? — Mais Hobbes juge le règne de la force tout simple et sc fait le pontife de cette sinistre religion. Pascal, lui, a beau nier la justice: il y groit; il la porte dans son cœur, et sa negation du droit prend le caractère d'une amère ironie contre les bases sur

nne règle : la raison s'offre; mais elle est ployable à tous sens, et ainsi il n'y en a ' point. = Pensées de Pascal, édit. Faugère, t. I, p. 224.

<sup>1.</sup> Cest là nos étrange auscrison, anuel contraires à la Bible qu'à la philosophie. Il cit à remarquer que Pascal, ici, se méconnait pas seutement les droits de la raison, más ceux du sestiment qui révèle naturellement l'Etre suprême à la conscience du genre humain. Le dopme étroit, en fermant les jeux à Bascal sur la révélation universelle, le met violement aux prises avec son propre géale.

<sup>2.</sup> C'est iel que se trouve le faméux passage où Pascal conseille k celui qui vou-drait croirre et qui ne le peat, de faire comme s'il croyati, de, « s'abétir » par les pratiques. Où en a abusé contre lui : ce p'est guére autre chose an fopd qu'un conseil basé sur l'idée juste de la puissance de l'habitude.

lesquelles repose la société. En sentiment sourd et violent fermente dans son sein, sous ses doctrines de renoncement et d'indifférence. Il se trouve que eet homme qui s'épuise à forger des armes délensives contre la menaçante philosophie de l'avenir, devance et prophéties cette philosophie dans ce qu'elle aura de plus agressif et de plus radieal au point de vue social et politique.

Ainsi, il estime la royauté héréditaire ridicule et injuste, et ne la subit que par désespoir du bon sens des hommes et crainte de nire:

—  $\alpha$  La puissance des rois est fondée sur la raison et la folie des peuples, et bien plus sur la folie.

« Roi, tyran!... »

. Il va bien plus loin.

« Ce chien est à moi, disaient ces pauvres enfants; c'est là ma place au soleil! Voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre. »

Puis il affirmic que la transmission héréditaire de la propriété est fondée, non sur le droit naturel, mais sur la seule volonté des législateurs, qui auraient pu tout aussi bien rendre la propriété viagère. Seulement, une fois la loi établie, il est injuste de la violer.

« L'égalité des biens est juste; mais, ne pouvant faire qu'il soit force d'obéir à la justice, on a fait qu'il soit juste d'obéir à la force. »

Le diseiple de Port-Royal apparatt ici comme l'anneau intermédiaire de cette chalne de penseurs, qui, partie de la primitive communauté chrétienne, traverse le moyen âge catholique, de saint Jean Chrysostôme à saint Bonaventurc, puis la Renaissance de Morus à Campanella, et, se continue, écher les modernes, par Jean-Jacques, dans les emportements de son début, par les nuances les plus extrêmes et les plus exceptionnelles de la Révolution et par les sectaires du xix s'étele,

Mais, de ce fougueux élan, où l'on sent l'impulsion passionnée de sa sympathie pour le peuple et pour les pauvres, et non une utopie formulée, Pascal retombe aussitôt dans une morne résignation au fait régnant. « Dans une république, c'est un crime de travailler à mettre un rol; dans une monarchic, de s'opposer à la puissance royale.

Ceci ést logique, quand on regarde le monde comme fondamentalement perverti et incorrigible, et qu'on croit que le chrétien s'y doit mêler le moins qu'il peut.

Ainsi, l'arme qu'il a imprudemment empruntée à Montaigne, a tourné dans sa main et l'a crucllement blessé lui-même en détruisant tout autour de lui. Il a brisé dans son esprit les notions métaphysiques : il nie le droit de la société présente, sans croirc à la possibilité d'une société meilleure; il ne traite pas mieux les . sciences exactes ni les sciences naturelles. La géométrie, dit-il, est certaine, mais inutile ; la physique, objet de la géométrie, est incertaine. Le Système du monde de Descartes est incertain : « Quand cela serait vrai, toute la philosophie ne vaut pas une heure de pcine !... » Qu'importe le système de Copernic? Tout cela ne sert point au salut; et buis, à quoi bon étudier cc qu'on ne peut embrasser, ce dont on ne peut saisir ni le commencement ni la fin? . Tout le monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature.... Sphère infinie, dont le centre est partout, la circonférence, nulle part!... » On comprend, en lisant Pascal, que Descartes se soit volontiers arrêté à l'indéfini, sans s'engager trop avant dans l'idée de l'infini; car il est évident que c'est l'infini qui anéantit aux yeux de Pascal la science des choses finies. Pascal se trouve écrasé entre ces deux infinis de grandeur et de petitesse qui enveloppent l'homme, et qui lui ont inspiré une page qui durera autant que la langue française et que la philosophie elle-même. Chose douloureuse! il est accablé par ee qui doit, au contraire, relever l'homme; c'est parce qu'il n'v a pas de mesure devant ce qui n'a point de limites que notre petitesse nous doit être indifférente : quelles que soient leurs proportions respectives, tous les corps sont égaux devant l'immensité. et la prinsée d'un être imperceptible est supéricure à l'univers qui ne pense pas, comme Pascal le dit lui-même en termes si magnifiques. Qu'importe, d'ailleurs, que nous ne puissions connaltre la collection universelle des choses, si nous pouvons dé-

<sup>1.</sup> Lettre & Fermat · Œweres de Parcal, édit. de 1819, t. 1V, p. 392.

courrir en nous les lois nécessaires qui se reproduisent dans toutes les parties de cet univers! Or -Daseal n'en a aucunement prouvé l'impossibilité, et l'ontologie et la mathématique générale de Descartes restent debout après comme avant les Penates.

Il ne depend pas de Pascal qu'il reste rien de l'homme; car, après avoir frappé le moi humain dans toutes ses manifestations extérieures, il le frappe dans son essence : « Le moi est haissable... > On ne doit pas se faire ni se laisser aimer, car ce serait tromper ceux qui nous aimeraient. Nous sommes indignes d'amour: Dieu scul doit être aimé. Par réaction contre l'égoisme, fruit du péché originel, il arrive à la destruction de toutes les affections naturelles. On sait qu'il refoulait violemment dans son cœur la tendresse qu'il portait à sa sœur, madame Périer, et s'efforcait de lui paraître indifférent, afin qu'elle l'aimàt moins. L'ascétisme, dans les temps modernes, n'à point de monument plus frappant que la lettre qu'il éerivit à cette sœur, de concert avee MM. Singlin et de Saci, pour la détourner d'engager sa fille dans « la plus périlleuse et la plus basse des conditions du christianisme », e'est-à-dire dans le mariage, et lui conseiller de ne pas « faire perdre à cette enfant sa virginité, ce bien si souhaitable ». Il va jusqu'à parler d'une espèce d'homicide et de « déicide ».!

Il avait jourtant ailleurs laisé échapper cette profonde parole : c'homme n'est ni angen ib ête: 1 qui ménait au renverament de toute sa doctrine. Que d'éclairs sillonnent ainsi sa pensée, illuminant par moments des perspectives dout il détourne les yeux, pur obèissance pour son dogme inflexible! Quels choes continuels dans cette âme! Quelle injustice n'y aurait-il pas à traiter uni tel homme comme un rhéteur qui raisonne à froid cont el raison! Les paradoxes de Pascal sont ou des raillefies amères ou des cris de douleur; écat succ le sang de son cœur qu'il écrit! L'extase qui l'a jeté dans Port-Boyal et dont il porte sur sa poitrine la commémoration, ainsi qu'un tallisman protecteur, n'a pu ettre perpétuelle : le doute se relève souvent; il est toujours entre le ciel et l'ablime, entre le ravissement et l'angoisse, et ne trouve et n'offre aux autres de réluge que dans l'amour de Cétul qui a

Telle devait être, en effet, la conclusion de l'œuvre qui absorbait ses forces minées par des souffrances croissantes, qu'aggravaient ses rigueurs envers lui-même. Il ne put continuer en paix ses travairx au milieu de l'austère société qui était toute sa consolation terrestre. Dans les derniers jours de Mazarin, les puissants adyersaires du jansénisme parvintent à obtenir qu'on exécutât enfin la déclaration royale qui imposait à tous les gens d'église le formulaire contre les Cing Propositions, Mazarin mort (1061). Louis XIV persista dans la vole de rigueur, Beaucoup d'ecclésiastiques, encouragés par quelques évêques, résistaient et refusaient d'adhérer par serment au point de fait que l'on confondait avec le point de droit. Les solitaires de Port-Royal furent dispersés, les religieuses persécutées. La mère Angélique mourut, au plus fort de cet orage, en chrétienne stoïque, comme elle avait véçu, et fut suivie de près par Jacqueline Pascal, qui, déjà détruite physiquement par ses austérités, ne put supporter l'idée de signer la vérité de ce qu'elle croyait faux et fut véritablement martyre du formulaire.

Blaise Pascal, à son tour, s'inclinait rapidement vers la tombe, L'âme avait complétement usé ce corps deblue, si d'acrienne traité! Sur son lit de douleur, il se reprochait encore d'être entouré de trop de bien-être, en pensant à tant de malheureux qui meurient sans que l'aisance et les soins adoucissent leurs derniers moments. Il finit pair un trait de charité hérosque, en abandonnant sa maison à un pauvier malade atteint d'un mal conta-

En terminant l'examen des Prasses, il en faut encore citer à part quelques aues, à cause de l'eur importance.
 L'église est muité et multitude : les papietes excluent celle-ol; les huguenots,

celle-là. — L'infaillibilité n'est point dans un, mais dans la multitude. - Les langues sont des obiffres où les lettres ne sont pas changées en lettres, mais

les mots en mots; de sorte qu'une langue inconnue est déchiffrable.

« Dieu est en nous, et n'est pas nous, »

A la suite de Thomas Morus, il attaque la peine de mort et doune la seule objection scrieuse: « Faut-Il tuer pour empécher qu'il y ait des méchants? c'est eu faire deux au lleu d'un. La civilisation greeque avait répondu d'avance à l'ubjection; il u'y avait point à Athènes d'autre bourreus que la coupe de ciguë.

On doit enfin rappeler qu'il a donné les préceptes aussi blen que les exemples en fait d'éloquence et de style. V. les pénsées sur l'éloquence, dans l'éditlou Fangère, t. I, p. 247 et suiv.—Le texte pur de Pascal, que les premièrs éditeurs jansénistes avaient

gieux et en se faisant transporter mourant chez sa sœur. Il expira le 19 août 1662 et alla chercher ailleurs la paix et le bonheur qu'il n'avait pas trouvés ici-bas. Il avait à peine trente-neuf ans.

Les querelles religienses continuerent sur sa tombe; mais il detait évident que les jésuites étaient ruines moralement, que la direction religieuse de la France ne leur appartiendrait jamais, et que les jansénistes, quels que fussent le génie et la vertu de leurs chefs, ne s'emparcriaent pas non plus de la société française: le monde latque les favorisait par antipathie contre leurs rivaux et par inclination pour leurs personnes bien plus que pour leurs doctrines. Les deux partis s'évaient enferrés-mutuellement par les Provinciates et les Ginq Propositions. Une nouvelle tentièue devait avoir lieu. Le vieux gallicanisme, régénéré et dirigé par un grand homme, va s'interposer entre les combattains et chercher à son tour une formule. Bossuet se lève au moment où Pascal vient de descendre au cercueil.

altiré, sous l'empire de scrupules et de craintes de diverse nature, a reparu pour la première fois au complet dans l'édition l'augère et en a fait un véritable mossment; il mé fait pas toutefois négliger de la comparer avec l'autre excellenté édition des l'envire donnée en 1850 par M. Havet, et accompagnée d'un commentaire et d'une trés-remarquable étude litéraire.

## LIVRE LXXIV

## MOUVEMENT INTELLECTUEL ET MORAL, SUITE.

MOUVÉMENT DES LETTRES ET DES ARTS. — Belles-Lettres et Poésie; l'hôtel de Rambouillet; Balzac; Voituro; Racan. Le théâtre; les unités. Conseille. — Beaux-Arts, architecture; sculpture; peinture; l'ovessin et Lesceue.

.1610 - 1655

Pe la sphère de la raison et de celle de la foi, il est temps de passer à la sphère de l'art. Dans la première de ces sphères, celle de Descartes, le génie, en cherchant la verité, découvre le beau, sans le chercher, par la spiendeur du voit : dans la seconde, celle de Pascal, il le ssait et, l'étrein plus puissamment par l'ardeur de l'amour; dans la troisième, le beau devient le but direct du génie humain et jette, à son tour, son divin rellet sur les deux autres faces de cette trinité immertile, sur le bien et le vrai.

La France, qui, au moyen âge et, plus récenment, au xvi siècle, avait atteint le beau dans les arts plastiques, n'y arriva que tardivement dans la poésie. La naissance du dieu se fit longtemps attendre, mais ce fut le laborieux enfantement d'llereule!

Ce n'est point certes qu'il n'y ait dans notre littérature chevaleresque prodigieusement d'invention et de nombreuses beautés de senitiment, souvent même d'expression; mais l'art y demeure imparfait; l'originalité, plus profonde et plus essentiellement nationale, dans cette joune poèse qu'elle ne le sera dans les grands siecles littéraires, est collective plus qu'individuelle, et, d'une multitude d'œuvres très miéressantes, nes édetache aucune créatjon accomplie et qui porte le cachet du génie pleinement maître de sa pensée et des son instrument. La vaste poésie héroique et a moureusé des trouyères et des troubdepours, de ce grand et peuple de rapsodes franco-provençaux, ne reneontre son Homère et son Pindare qu'en Italie, chez Dante et Pétrarque. Les chefs-d'œuvre, en Italie, ont éclate presque dès la naissance de la littérature; l'unité nationale n'a suivi les chefs-d'œuvre ni dans la larigue populaire, restée divisée en dialectes, ni dans la politique. La France n'a pas procédé de la sorte : chez elle, le génie n'a point improvisé son verbe, œuvre du temps, œuvre de tous; chez elle, point de chefs-d'œuvre poétiques avant que l'unité nationale dit consommée et la parole nationale constituée; chez le peuple de l'unité, le grand poête devait parier à tous dans la langue de tous.

La poésie chevaleresque avait donné tous ses fruits dès le xur siècle (les xuv et xv\* siècles avaient été une décadence et une transition : le xvv siècle et le premier tiers du xvur né-sont encore qu'une ère d'essai et de préparation : Mariot ét Regnier sont d'excellents poêtes, sans doute, mais dans une réglon inférieure; Ronsard a échoué en voulant escalader les hautes cimes de l'art; Malherbe est l'actissin de la grande langue poétique; mais ce n'est pàs lui qui manifestera par, elle la peusée créatrice; le charbon de feu du prophète n'a pas touésé ses lèvres!

La dernière période de cette ère d'incubation, qui ne finit qu'en 1636, par le grand enfantement du Cid, mérite qu'on s'y arrête un peu. Il est nécessaire de Jeter un reoup d'œil sur les rapports de la société et de la littérature, qui toujours réagisent si puissamment l'une eur l'autre. On d'édjà indiqué, à projos du succès obtenu par l'Airtès de d'Urfé (t. X. p. 480), dans quelles conditions favorables au développement des gobts littéraires se trouvait la société frauçaise après les Guerres de Religion. Lasse des furteuses passions et des commotions effroyables du sièvée des furteuses passions et des commotions effroyables du sièvée des furteuses passions et des commotions effroyables du sièvée des furteuses passions et des les Guerres de Religion. Lasse des furteuses passions et des commotions effroyables du sièvée des la fet el aus ation de la socialitifie qui rous est naturelle, Au moyen áge, l'esprit de diseussion régnait dans les écoles, l'esprit de conversation n'était nulle part, la vie sièvée des châtetaux, l'existence à la fois médiorce et tournentée

<sup>1.</sup> Ou, du moins, du plus grand nombre, car on n'atteint pas l'absolu.

de la population urbaine, ne lui permettaient pas d'éclore. Le Midi tenta un premier essai de société polie, qui fut bientôt étouffé dans les torrents de sang de la guerre des Albigeols; puis la vie de cour, sur la fin du moyen age, commença de rassembler en permanence la noblesse des deux sexes; mais les idées étaient encore trop peu étendues, trop peu variées, trop peu réfléchies; il fallut l'immense ébranlement de la Ronaissance pour que la pensée française s'ouyrit dans toutes les directions. Lorsque les grandes guerres civiles du xvr siècle furent enfin apaisées, ce fut un besoin universel de se réunir, de se communiquer tout ce qu'on sentait, tout ce qu'on pensait, tout ce qu'on cherchait, de partager tous ces trésors d'imagination, de sentiments et d'idées qui se multiplient en se partageant. Dès que la France se connut, et l'on peut dire que, si elle avait eu de merveilleuses intuitions au moyen age, elle n'eut vraiment la notion réfléchje d'elle-même qu'au xvne siècle, dès qu'elle se connut, elle se jugea faite pour la vie commune. La vieille Gaule l'avait senti:

Les révolutions des mœurs se caractérisent d'ordinaire parquelque groupe actif et influent qui s'erige en modèle et qui-est surtout inféressant à étudier s'il se forme spontanément en dehors des pouvoirs officiels et des cours. Telle fut cette célèbre société de l'hôtel Rambouillet ', dont on a trop oublié les servious et trop exagére les trævers.

Le premier role appartient naturellement.aux femmes dans ces natimes transformations, que l'histoire se continte trop souvent de constater lorsqu'elles sont accomplies et qui valent hien qu'on en recherche les sources cachées sous la poussière tumultucuse des révolutions politiques. Le fond de la marquise de Rambouillet <sup>3</sup> revendique une belle place dans la tradition de la Françe. Ce ac fut pas sans doute l'œuvre d'une âme commune que de se faire le centre et de sisisir la direction d'un mouvement social aussí considérable, sans autre autorité que celle que donnent la beauté, l'essni et la vertu.

<sup>1.</sup> L'hôtel de Rambouillet était situé entre le Louvre et les Tulleries, près de l'hôtel de Longueville, anjourd'hui dispara à son tour.

Catherine de Vivonne, fille du marquis de Pisant, un des diplomates les plus éminents de la fin du xvi siècle, et femme de Charles d'Angennes, marquis de Rambouillet.

Dans les premières années du xvu siècle, tandis que la cour de Henri IV gardait les façons et les mœurs des camps, la société polie et lettrée s'organisait, chez madame de Rambouillet, sur un pied tout à fait nouveau. Jusqu'alors, les lettrés sans naissance n'avaient figuré à la cour et dans le monde qu'à titre de domestiques des rois et des grands : pour la première fois, ils furent admis, à titre de gens de lettres, auprès des femmes de qualité. sur le pied de l'égalité avec les hommes les plus distingués et les plus recommandables de la haute noblesse; pour la première fois, parmi nous, si l'on excepte la dernière période de la fugitive civilisation provencale, l'esprit donna rang dans le monde. On n'a pas fait suffisamment honneur à madame de Rambouillet de cette importante innovation. Si la dignité de la profession des lettres commença de se fonder sous le règne de Richelieu, qui déploya tant de grace et de courtoisie dans ses relations avec les écrivains et qui, en les honorant, leur apprit à s'honorer eux-mêmes par la dignité des mœurs, il est juste d'en partager le mérite entre le grand ministre et la noble femme qui avait pris l'initiative. Le Palais Cardinal ne fit que strivre l'exemple donné dans le Salon bleu d'Arténice 2.

. La concidence de la formation de cette société avec l'appartition de l'Astrè e neut rice de forituit : le rouan de d'Urfé devim l'idéal des beautés de l'hôtel Rambouillet et, si la galanterie fut, chose inévitable, le principe de la belte concernation, le respect exigé par les femmes en fut la loi, et, l'on imposa à la galanterie les manières et le langage d'une rigoureise décence. On tâcha de bannière et le langage d'une rigoureise décence. On tâcha de bannière et le langage d'une rigoureise décence. On tâcha de bannière de la vieux français ; on prétendit exclure des verse un vieux français; on prétendit exclure des vers, non-seulement l'expression brutale, mais l'expression délicate de la volupté sensuelle, cette source féconde et séductrice de la poèse secondaire. L'amour, ains sorituables. Cut discuté, défin.

Il convient de rappeler Loulefois que cette domesticité, dans les idées féodales conservées à cet égard jusqu'au xvir siècle, n'impliquait pas l'idée d'une condition servile, et qu'une foule de gentilishommes remplissaient des fonctions domestiques chez les grands.

Anagramme de Caterine, nom de madame de Rambouillet. (haque personna e de sa société avait ainsi son nom poétique.

analysé jusque dans ses nuances les plus insaisissables ; on vit renaître les cours d'amour de l'ancienne Proyence dans le cercle d'une société infiniment plus avancée en civilisation, infiniment plus érudite et plus métaphysicienne, et notablement plus régulière dans ses mœurs, mais qui semblait douée de moins d'élan et de spentanéité dans la passion '. L'on arriva insensiblement au raffinement et au faux gout, et la galanterie, de licencieuse, se fit , pédante, De la haine du mot cru, l'on en vint à la baine du mot simple : la recherche de la périphrase amena quelques tours heureux et originaux, mais au prix de nombreuses atteintes au naturel et à la franchise du style; on outra les maximes de Malberbe en appauvrissant le vocabulaire par la séparation des mots nobles et vulgaires poussée jusqu'à l'excès. Le goût précieux de l'hôtel de Rambouillet amena quelque chose d'un peu analogue à cet euphuisme de la cour d'Élisabeth, qui a laissé dans le style de Shakspeare de si fâcheuses traces. Mais l'abus n'alla pas si loin chez nous : il v avait ici beaucoup plus d'élévation morale, beaucoup plus de cette vraie délicatesse de manièrés, qui, dans les rapports des sexes, naît de la délicatesse des sentiments. Sous le faux goût de la cour d'Élisabeth, on sent les fausses vertus : à l'hôtel de Rambouillet, les vertus sont vraies; on n'y masque pas, sous le platonisme, la débauche bypocrite, « Ce sont les jansénistes de l'amour », disait des précieuses l'épicurienne Ninon, qui tenait, de son côté, au Marais, une cour d'amour d'une autre sorte.

Il ne faudrait pas croire qu'on ne s'ocupat, à l'hôtel de Ramboulliet, que de subtilités galantes et de petits vers : les belles lettres de Balzac à la marquise, et d'autres monuments encore, attesfent qu'on y traitait dignement les plus hautes matières de l'histoire et de la politique, et que la conversation y savait s'élever parfois du ton de d'Urfé au ton hérotque qui ultait être celui de Corneille! Le bon sens de madame de Rambouillet, de sa

<sup>1.</sup> Cult accidé ivait tellemen nobilé ses origines givelle s'anaginal devoir ses théories aux l'anaginal dévoir ses en cet principe ou grandes actions à « la gaint-terie su l'anaginal parties de la gaint-terie de l'anaginal de grandes actions à « la gaint-terie de l'anaginal de gaint de gaint de la gain

fille, la cétèbre Julie d'Angennes, et de ce Montausier, qui devint le mari de Julie et qui passa pour le type de l'honnète homme au xvir siècle, arrêta longtemps leur société sur la pente de l'exacération et de la préciosité.

L'influence de l'hôtel de Rambouillet, combattue par les habitudes de désordre et de violences si invétérées parmi les gentilshommes, alla néanmoins toujours en croissant et gagna la bourgeoisic après la noblesse. Le goût des lettres et de la politesse se répandait dans toutes les couches supérieures et moyennes de la société. Les anciens avaient créé la conversation entre hommes : la conversation entre les deux sexes, la vraic et complète conversation, est née en France; et ce n'est pas un de nos moindres titres, bien que nous nous en souvenions trop peu, aujourd'hui que l'élégance des mœurs à souffert de si profondes atteintes. Pour juger d'une société, il suffit presque de voir son costume, ce fidèle interprète des habitudes du corps, qui reflètent toujours celles de l'esprit. Élégant et voluptueux sous François I<sup>er</sup>, extravagant et monstrueux à la cour de l'impur Henri III; un peu lourdement militaire sous Henri IV, le costume des deux sexes prit, au temps de Richelieu et de l'hôtel Rambouillet, une noblesse, une ampleur sévère et pittoresque, une allure tout à la fois gracieuse et fière, que rien n'a jamais égalé dans l'Europe moderne 4.

Comment s'étonner de l'influence de l'hôtel Rambouillet sur tout ce qui fisiait et conversait en France, si l'on considére que passer en revue cette société, e'est passer en revue sinon toute la littérature du temps, au moins toute celle qui acceptali les caigences, de la bonne compagnie? Ce centre littéraire, bien antirieur à l'Académie française, subsista en face d'elle sans qu'il y et véritablement cancurrence, les éléments des deux compagnie étaient les mêmes, si ce n'est que l'Académie s'ouvrit à quelques écrivais étrangèrs au ceret de mêdame de Rambouillet.

· On a déjà nommé ailleurs les deux principaux prosafeurs de

<sup>1.</sup> La forme générale du costume était venue, à cette époque, non d'Espagne, comme on l'a souvent répété, mais de Flandre et de Hollande : le goût français l'avait perfectionnée en la dégageant de ce qu'elle avait d'un pen lourd dans le Nord. An xvis siolet, la forme du costume était yeune d'Italie.

cette période, Balzac et Voiture ". On ne rend pas généralement assez de justice au premier de ces deux écrivains, si estimé de Bescartes. « L'éloquence continue ennuie », a dit Pascal, et cela est vrai, quand l'éloquence n'est que, de la rhétorique à vide, . chose trop commune chez Balzac. Il faut cependant se rappeir que le-crvateur de cette « éloquence continue », c'est-d-dire du sity, noble, a été à Bossuet et à Pascal lui-même ce qu'a été Malheche à Corneille et à Racine. Il a manqué à Balzac de vivre de la vie réelle et de s'en inspirer, au lieu de s'suer à limes de su prises purises, au fond de son château sofitaire : quand, par lasard, il est supporté par son sujet, il est supérieur, admirable même; au contraire de ce que disait Boileau d'un autre écrivain de ce temps (de Sarrasin), c'est la matière, non la forme, qui a manqué à Balzac : l'ar pour l'art l'a tué.

L'aimable et spirituel Voiture, fin, dégant, facife en vers aussiben qu'en prose, n'atteint pas si huat que Balzac. L'affectation et la manière qui gâtent souvent ses agréables productions diminuèrent avec les aumées, ce qui est la marque d'un bon esprit. Il est du petit nombre d'écrivains de cette époque que le terrible Aristarque de la génération suivante n'a pas inscrits sur ses tables de proscription: Boileau l'a même loué avec excès.

L'histoire générale doit laisser à l'histoire spéciale de la literrature l'appréciation de tous ces talents inférieurs, qui, à literxiècles de distance, n'apparaissent déjà plus à la postérité que comme une masse confuse dominée par les quelques bantes tête des mattres de l'art. Entre cette foule de versificateurs, d'épissliers, de grammairiens, de polygraphes, qui se succédèrent dans le faméirs saden bleu, on a pretent le nom de Mainard, écho affai-

<sup>1.</sup> Balzac, pé en 1588, mourut en 1654 : Voiture, né en 1598, mouret en 1648.

<sup>2.</sup> Y. or Balane, le premier Éspajtre du LI de l'Hintère de la Littéristre françaire par M. D. March, M. Nisard nous parait seclement avoir period sur Dimune na pea trop, de Vestine que la liceple l'écritaire. — Fout tout ce qui regarde l'hitté de la calcit poir le Four, aus algoure tent à finit les qu'interiors au present de la calcit poir le Four, aus algoure tat à finit les qu'interiors au peut transfères et systématiques de l'anteur, qui n'avalapent être pas la main asser légrée pour un plus et délites et a mancé (éprin et albié). — M. Cousin a depois traité les mais de matter, dans ses Évoir ser les fournes d'absér. Au s'un évêtre, bust ce qui regarde la matter, dans ses Évoir ser les fournes de Louyeurité, d'anterior de vivie, d'acteur de l'anterior de l

bii de Malherbe, et ceux de Segrais, bel esprit et agréable poête, de l'Ingénieux Benserade, de l'inergique et dur Brébeuf, de l'évêque Godeau, qui mêla les vers galanis aux vers sacrés, et publia une première histoire ceclésiastique en français, ensevelie depuis sons la grande œurre de Fleuri Ménage, profond linguiste, a gardé un renom de science vaste et variée, quelque peu entachée de pédanterie; le ridicule qui l'a effleure à envelopée tout entier d'une facteuse immortalité Chapelain, son confrere en érudition, en grammaire, en critique, homme de mérite qui eut le malheur de se croire né pour doter la France de la poésie épique et qui en a été cruellement puni.

L'ambition de fonder l'épopée nationale agitait alors beaucoup d'esprits, et l'on vit s'aligner, près de la Pacelle de Chapelain, l'Atoric de Scudéri, le Clovit de Desmarets, et bien d'autres Durdes compositions, à jamais oubliées, parmi lesquelles le Saint Louis du père Lemônie vaut une mention particulière. Ce jésuite, bien qu'il ait mérité les railleries de Pascal, avait une forte imagination, et des jets sublimes illuminent de r1 là ses inventions confuses et gigantesques. Tout cela est néahmoins bien loin de notre vieille channo de Bolanda!

Parallèlement à l'épopée se déployait son frère hâtard, le grand roman en pros : Scudéri, as aœur, Gomberville, La Calprendète, continuaient l'école de l'Astrée, avec un succès beaucoup plusétendu qué durable. Les immenses narrations de mademolselle de Scudéri, inférieures à leur modète, à l'Astrée, qui est restée la première; par le talent comme par la date, dans le genre faux qu'elle a crée, son loin pourtant d'être démolses de mérite; mais Il faut acheter trop cher quelques moreaux remarquables pour que d'autres que les littérateurs de profession prennent le souci de les aller chercher à travers ces labyrinthes du bel esprit, ces étranges masseardes de l'histoire et ces échafaudâges d'allusjons piquantes pour les sontemporains, indifférentes à la postérité <sup>3</sup>.

Toute la littérature, ainsi qu'on l'a déjà indiqué, ne s'enfermait cependant point dans le cerele de l'hôtel Rambouillet : il existe

Indifference qui n'est, pas complétement légitime; V. les curieux articles de M. Cousin sur la Ctef inédite du grand. Cyrus; Journal des Sacants, avril-octobre-novémbre 1857.

toujours des esprits qui, par leurs qualités comme par leurs, défauts, ne sauraient se conteint dans de tels cadres. Il y avait donc, sur la lisière de l'empire d'Artinice, quelques vassaux sommis et peu fidèles, et, au delà, un camp, ou plutôt une hordé dennemis et de barbares. Entre les premiers figure Sarrasin, talent apte à tous les genres et distingué dans tous, bon critique, bon poète, savant judicleux, d'oquent listorier, tour à dour s'érieux et élevé comme les plus graves des hôtes du salon h'eu, sarcastique et cynique comme son ami, le barlesque Searron : il'a eu toutes les qualités de l'écrivain, moins le souffle createur qui fait le génie. A côté de Sarrasin apparaît le spirituel Saint-Evremont, avant-coureir du xuri s'écle au milieu du xuri, plus disposé à railler qu'à admiret les précieuses, plus sympathique à Ninon qu'à Julie.

Plus loin sont les emnemis déclarés de-la séclété polie et sévère, les champions de la fantaise effrénée et de la vie bohémienne; l'énergique Théophile, qui termina trop prématurément sa carrière tourmentée pour pouvoir se débarrasser de la gourme de son talent ; Saint-Amand, dont la verve hardie, puisée au fond des pois, finit par s'aller noyer dans l'épopée, comme son héros Pharaou dans la mer Rouige; le fantasque Cyrano de Bergerac, dont l'audace si souvent extravagante effleure quelquefois de si pres le génie et dans ses poises de thétare et dans ses romans astronomiques °; Scarron, enfin, l'empereur du burlesque, qui dépensa tant d'imagination et une veine si facile et si vigoureuse dans ses folles parodies, qui sont au vrai comique ce qu'est à la vraie passion le sentiment alambiqué des romans de co-temps <sup>1</sup>.

1. V. ci-dessus, p. 5.

Une heure après la mort, notre ame évanoule, Sera ce qu'elle étoit une heure avant la vie.

3, Scarron, outre ses poëmes burlesques, ses comédies et ses poésies familières, a

<sup>2.</sup> Audace plus philosophique encore que literaire : il appartenait, comuse son derranter Thophique, au groupe pieture en theréchiel I. ya, ainsi que he siquale son ; derraite éditere, M. Real Lacroix, nombre de traits à la Voltaire dans ses Histoire consusque du Esperier de la Luse et de Solni, ouverage d'un riche et pittoresque imagination; mais Voltaire n'ett pas été fusqu'à écrire' ces vers matérialistes de la tragglie d'apprince d'un finde et plus de la regule d'apprince de la Luse de la tragglie d'apprince de la Luse de la tragglie d'apprince de la company de

On vit donc alors en présence, au sein de la littérature, le parti de l'ordre et le parti de la licence, les uns érigeant en système le caprice sans frein dans les tides et dans le style comme dans les meurs,, les autres prenant pour principe la décence et la convenance, le choix et le goût. Si ces derniers n'atteignent pas toujours le goût qu'ils joursuivent, ce n'est pas leur faute. Il faut bien du temps, bien des réflexions, hien des comparaisons, pour fixer ee Protée si difficile à saisir. En érigeant la recherche du goût en principe, les littérateurs de cette époque et de cette école préparèrent à la génération suivante les mojens de le trouver.

Il faut avouer que les doctes et courtois champious de l'hôtel Ramboullet n'obtiennent pas toujours l'avantage dans la lice poétique contre leurs dévergondes autersaires, et que ceux-ci, dont la véine bachique ne respecte ni le ciel ni la terre, ont pariosi des jets d'une étonnante vigueur. Par bonheur, nu vrai poète, le seuf qui ait complétement survéeu de cette période, rend la suprématie à la cause d'Artainée, devenue sa muse et la dame de ses peusées. C'est Racan, le meilleur élève de Malherbe, dont il n'a pas tout a hait le nerf ni la sévère correction, mais qu'il surpasse de beaucoup par le sentiment et la grace. Le doux Racan est de nos poètes du xvir siécle, La Fontaine excepté, celui qui a le mieux senti la nature; trop aubliée depuis de notre poésie métaphysicienne; un souffle virgilien passe dans ses vers et son harmonie fait pressentir Racine !

La haute poésie, cependant, n'étuit pas encore fondée : la région du sublime était fernée encore. Ce n'est point à l'hôtel de Rambouillet qu'il faut en faire le reproche. Les écreles littéraires, pas plus que les académies, ne sauraient créer le génie : en établissant un certain niveau de goût, d'instruction, de lumières, de bon langage, ils fondent seulment le milieu le plus favorable au développement du génie et l'empéchent de s'égarer dans les

laissé un ouvrage original et bien écrit, le Roman Comique, qui rivalise avec les plus agréables romans picarsques de la littérature espagnole et qui est resté un des meilleurs entre les romans de second ordre.

Entre les écrivains de la première moitié du xvil\* siécle, il ne faut pas onblier matire Adon, le poète-menuisier de Novers, qui à l'exemple des poètes-artisans d'Allemagne, de cessa jamais de manier son outil d'une main et sa plumé de l'autre.

brouillards de la barbarie, comme aussi parfois, en l'enchainant à des conventions factices, ils peuvent entraver son essor vers de lointaines et plus éclatantes lumières.

Ce n'était ni dans la lente épopée, ni dans l'artificielle pastorale, ni dans l'enthousiasme extatique de l'ode, que le génie souverainement actif et rationnel de la France du xwi siècle devait' donner son expression poétique. L'age de la raison ne pouvait érre celui de l'iverses lyrique et, tandis que les écrivains médiocres, ne comprenant ni leur temps ni leur pays, allaient se perdre dans les longs détours des réclts épiques, les grands poètes sesentirent emportés ailleurs, vers cet art sxamment passionné des sociétés mures et conscientes d'elles-mêmes, qui ne raconte plus la vie lumaine, qui la recrée et l'évoque toute palpitante, vers cet art, le premier de tous, qui déroule le drame des destinées devant, la foule sympathique et frémissante, vers l'art du théatre!

On a parlé ailleurs (L. IX; Éclaircissements, J., et. S. N., 482) de l'état du thétire français aux vsiècle: la première tentative de la Renaissance pour fonder la tragédie en France avait complétement échoué; Jodelle, 'Garnier et leurs énules n'avaient su neus donner que de froids pastiches, calqués, pour le plan, sur le théatre d'athènes, pour les idées et le style, sur Serkque le Traqque. La condédie leur avait un peu mieux réussi; ils avaient imposé parfois assex heureusement à la verve railleuse de nos réultes farces nationale; les formes régulières de Menandre et de Terence. Larivel, Jean de La Taille et quelques autres curent encore plus de succès dans la comédie en prose, qu'ils importernt d'Italie en France. Larivel avait emprunte aux Italiens force traits d'un excellent comique, que Molière ne dédaignera pas de mettre à contribution '.

La comédie régulière, pas plus que la tragédie, ne parvenait cependant jusqu'au vrai publie; en rétaient encore que plasisis d'érudits; les collèges, quelque fois la cour, leur servaient d'asile; mais la masse des Parisiens ne connaissait que son vieil hôtel de

Sainta-Beuve, Tableau de la pointe française au xvv sicle, t. I, p. 280. — Léa six meilleures pièces de Larivel furent publices en 1579 : M. Sainte-Beuve a recommu depois qu'elles étaient presque complétement traduites de l'italien.

Bourgome, oh lès confèrres de la Passion, depuis la prohibition des mystères en 1548, continuaient de vivre sur le reste des genres du moyen âge, forese, moralités, bergerier, etc., et d'interdire, en vertu de leur monopolé, la formation de tout autre théâtre public.

La tragédie et la comédie régulières, en faveur à la cour lettrée des derniers Valois, disparurent dans la tempête de la Ligue. Lorsque la Paix de Religion rouvre la lice à l'art dramatique, une nouvelle école remplace à la fois la docte pléiade de la Renaissancè et la grossière confrérie du moyen âge. Les confrères de la Passion abandonnent définitivement l'hôtel de Bourgogne à des comédiens dont la Comédie-Française est la postérité directe, et qui débutent par substituer à l'imitation des Grecs et des Latins l'imitation des Espagnols. L'Espagne', en perdant l'influence politique qu'elle avait eue chez nous durant la Ligue, conserve l'influence littéraire introduite par les diplomates et les soldafs de Philippe II. Dans le contact de deux littératures, celle qui a trouvé sa forme et commencé à produire ses œuvres capitales. prend naturellement l'ascendant sur celle qui n'en est qu'aux essais. L'art dramatique d'outre-Pyrénées, si fécond, si facile, si varié, si brillant dans ses défauts mêmes, devait séduire surtout les gens qui vivent du théatre, acteurs et auteurs de profession. auxquels il promettait d'épargner les longues études et les méditations d'un art plus sévère. Paris et les provinces furent inondés d'ouvrages aussi rapidement produits qu'oubliés, et Alexandre Hardi, le grand fournisseur de l'hôtel de Bourgogne, se trut le Lope de Vega français, paree qu'il comptait, comme le dramaturge eastillan, ses pièces par eentaines. Malheureusement, il ne ressemblait à Lone due comme un torrent d'eau tiède ressemble à un torrent de lave. Hardi n'avait, dans son abondance stérile, ni originalité, ni passion. Eût-îl eu, au reste, les qualités de ses modèles, il n'ent pas vraisemblablement réussi à fonder chez nous quelque chose de durable sur l'importation 'du système espagnol, Les éclatantes improvisations que favorise l'espèce de redondance sonore des langues du Midi sont interdites à notre langue, dans laquelle la musique des mots ne saurait faire illusion sur le désordre des idées ou l'extravagance des images; et

les bizarres complications, les entassements d'incidents romanesques, l'étourdissement continuel des coups de théatre, ne conviennent guère plus à notre esprit raisonneur et méthodique, que l'improvisation lyridue à notre langue.

Pendant une trentaine d'années, l'imitation espagnole fut dominante, sans être toutefois exclusive. Les restes des genres de notre moven agé et quelques éléments classiques s'y mélaient, Hardi et ses contemporains emplovaient tout et ne tiraient parti de rien. Les moralités, les mystères mêmes, reparaissant sous le titre de Tragédies morales on allégoriques et de Martyres de saints. coudoyaient les Tragi-comèdies, les Pastorales, les Histoires tragiques sans distinction d'actes et de scènes : la tragédic proprement dite émerge cà et là de ce chaos; la tragédie de Hardi est devenue une sorte de compromis entre le système des anciens et le système espagnol; les chœurs ont disparu, les situations sont plus développées, les personnages plus nombreux que ehez les anciens : l'action se rapproche de l'unité de temps et de lieu sans s'y astreindre complètement. Il y a là comme un essai de transition vers une nouvelle forme dramatique : e'est peut-être aujourd'hui le seul mérite qu'on puisse reconnaître chez Hardi.

Ge faible monarque de la scène fut détroné; sur ses vieux jours, par ses élèves. Théophile et Racan ne firent que toucher au théâtre, qui fut envahl par Mairet, aujourd'hui oublié, par Scudéri, ee matamore de comédie, dont on a oublié les productions, mais dont on se rappelle volentiers le personnage, plus amusant que les œuvres, par Rotrou enfin, qui n'était alors qu'un poête facile et qui ne fut un grand poête que dans ses dernières années.

Un opinialre combat, cependant, s'était engagé autour de Hardi mourant, et par-dessus às tête. Au moment même où Richelleur restaurait dans les consoils la politique opposée à l'Espagne, l'esprit de la Renaissance, quelque temps déconcerté par l'invasión espagnole, s'était récondu et avait sais l'offeraive, au nom d'Aristote et d'Hornee, contre le système des piéces irrégulières, importé d'outre-Prieches sur notre seêne; tous les critiques, tous les doetes, tous les beaux esprits, Chapelain, Sarrasin, Desamarets, etc., prirent pari à cette levée de houcliers.

Les auteurs de théâtre commencèrent à se laisser ébranler : on vit se déclarer pour les règles Maircf et Scudéri, puis un autre auteur dont le suffrage fut plus décisif : c'était Armand du Plessis, cardinal duc de Richelieu, qui, dans les intervalles de ses travaux, distravait ses souffrances en composant des plans dramatiques, qu'il faisait rimer par des poètes à ses gages et qu'il estimait presque à l'égal de ses plans diplomatiques et militaires, Faiblesse d'un grand homme qui veut tout être et tout faire, mais faiblesse procédent encore d'une idée juste et profonde! Richelieu avait compris l'importance du théâtre comme instrument de la grandeur intellectuelle d'un peuple et, parmi toutes les belles et sages ordonnances que dicta le ministre-roi, il en est peu qui lui fassent plus d'honneur que celle par laquelle ce prêtre, ce prince de l'Église, foulant aux picds les préjugés, fait déclarer au timoré Louis XIII que, si les comédiens « règlent les actions du théatre de telle sorte qu'elles soient exemptes d'impureté et de lasciveté », leur exercice ne leur doit point « être imputé à blame ni préjudicier à leur réputation »'.

Quel motif porta Richelieu à imposer les unités, le principe du théâtre classique, aux comédiens du roi, titre qu'avait obtenu la troupe de l'hôtel de Bourgogne? Faut-il ne voir là qu'une querelle de pédants, tranchée par le caprice d'un despôte, et qu'un fanatisme aveugle pour cette autorité d'Aristote qu'on détrônait, en ce moment même, dans la philosophie? Cela est bien peu vraisemblable. On sait si Richelieu a été, dans sa vie, un homme de tradition et de routine! Dans ses écrits, il fait sans cesse appel à la raison, sur le ton de Descartes. La pensée d'abattre l'influence littéraire de l'Espagne dut avoir chez lui un côté politique, mais ce ne fut pas là probablement son seul motif pour pousser le théatre français à se rattacher aux anciens et, sans doute, il faut retrouver encore ici ce sentiment du génie de la France, qui avait inspiré la fondation de l'Académie. La forme ample, flottante et relachée de nos voisins, quels qu'en fussent les avantages pour le développement des conceptions et des caractères, ne pouvait nous convenir, surtout alors. C'est pour l'esprit français que.

<sup>1. 18</sup> avril 1641. - Recueil d'Isambert, Anciennes Lois françaises, t. XVI, p. 536.

semble-avoir-été trouvé le précepte d'Horace ; « Il se hate toujours vers l'événement(Semper ad eventum festinat) ». La France est faite pour penser et non pour rêver, et, pour elle, quand elle est ce qu'elle doit être, penser, c'est vouloir, et vouloir, c'est faire. Te devait ére son théatre ; peu ou point d'épisodes, point de diversion, point de suspension; une seule idée, une soule action, remplissent le drame et, en même temps, cette action unique rejette, le plus souvent, le mouvement matériel de ses péripéties hors de la vue du spéctaleur et denaeure ainsi, en quelque sorte, idéale. C'est la passion que l'auleur expose aux spectateurs, et noi scalastrophes extérieures produites par la passion. Chez les Espagnols et les Anglais, au contraire, le drame offre un mélange de libre réverie, de digressions romanesqués et d'effusions lyriques pour l'atme et l'imagination, de spectacles matériels pour les sens.

. Il est permis de regretter que l'esprit logicien du xvu siècle alt poussé le système classique à des conséquences si rigoureuses et l'ait emprisonné dans des liens plus étroits que ne le réclamait Aristote. En proscrivant presque complétement de la scène l'action matérielle, on s'est privé de ces puissants effets moraux qui jaillissent immédiatement de l'action et que le récit ne saurait conserver ni remplacer; on a aussi trop vu les unités par le petit côté de la vraisemblance physique, de l'illusion à produire : la vraie, l'unique raison de la supériorité du système régulier, ce n'est pas que l'imagination du spectateur ne se puisse prêter au changement des lieux et à la succession supposée du temps, c'est que l'intérêt devient plus puissant à mesure que l'action se concentre davantage, et que moins le spectateur a le loisir de se distraire par des changements à vue, des personnages accessoires et des incidents multipliés, plus il est, non pas illusionné, ce n'est pas là que l'art doit viser, mais entraîné, subjugué moralement. La tragédie régulière est, il en faut convenir, le chef-d'œuvre de l'art; mais ses limites, aussi rigoureusement tracées que celles de la cité antique où elle est éclose, laissent en dehors tout un ordre de conceptions dramatiques qui consiste à dérouler la vie et les caractères dans leurs phases successives, au lieu d'en montrer seulement un point culminant, et qui n'a d'autre loi que

l'unité d'intérèt, distincte de l'unité d'action, et sans laquelle l'art n'existe plus. Personne n'oscraît nier que la suppression du drame à forme libre ne dût laisser un vide immense et irréparable dans les fastes de la pensée humaine.

En somme, les unité garderont toujours une grande valeur comme coiseil, après avoir perdu leur autorité comme règle absolu. Le xur siècle éut-il agi plus sagement de ne les recevoir qu'au premier de ces deux titres? Eût-il pu maintenir côte à côte la fortne régulière et une forme fibre, appropriée à la France, qui ett été quelque chosé d'intermédiaire entre la rigueur classique et la licence absolue des Anglais et des Kapagnols? La question est obscure. L'esprit de ce temps était entier, absolu et point célectique; mieux waut, après tout, accepter ce qu'il aproduire, Les écoles poétiques, comme les potets, sont toujours assez justifiées quand elles ont pour arguments des chefs-d'euvre.

Les chefs-d'œuvre n'étaient pas loin.

Au milieu de la guerre des unités, un nom nouveau était apparu au théatre. Un jeune avocat de Rouen avait fait jouer à Paris une comédie en vers intitulée Mélie (1629). L'auteur avait vingt-trois ans et se nommait Piranz Convenue:

La pièce fut très-bien accueillie. L'hôtel de Rambouillet surtout vit avéc plaisir substituer, sur la scène, les mœurs et le langage des honnétes gens, bien qu'avec le ton un peu roide et tendu de la province, aux romans impossibles, aux personnages grotesques « de convention, importés d'Italie et d'Espagne, et au dévergondage accoutumé. Au point de vue de l'art, le progrès n'était pas bien éclatant. Cette comédie sans caractères et sans gaieté, si elle était beaucoup mieux écrite et plus raisonnable que les pièces de Hardi, ne valait pas les farces italiennes de Larivei, Cependant, le succès de Mélite alla croissant et fut soutenu par celui de plusieurs autres ouvrages du même genre, que l'auteur mit au jour dans l'espace de cinq ou six ans. Le cardinal de Richelieu, alors très-occupé d'organiser son théâtre modèle, appela le jeune Rouennais à l'honneur de collaborer à ses pièces, avec quatre autres écrivains en vogue, dont un seul, Rotrou, a conservé sa renommée devant la postérité. Corneille accepta, quoiqu'il ressentit alors une assez vive répugnance pour le joug des unités . Corneille, jusque-là, s'Ignorait lui-méne: il n'avait encore ni trouvé ni créé sa voie. La muse fragique murmura enfin un premier appel à son oreille. Le premier rayon, de l'aube théàtrale brilla dans fa Méde. imitée de Sénèrue (1935). Le fameux :

Que vous reste-t-il? - Mol.

fut le : Je pense, donc je suis! de la tragédie, et annonça ce théâtre héroïque qui allait se fonder, comme la philosophie, sur la puissance de la personnalité humaine.

Le 'jour se faisait dans l'âme du poête, qui se sentait devenir grand homme. Corneille sortit d'entre les eing auteurs et retourna à Rouen, comme pour se reconnatire. Là, un ami lui conseilla d'étadier la langue et la littérature espagnoise et lui mit en main Guilhen de Castro, celni peut-étre des dramaturges castillans qui s'était le plus franchement rejeté dans les temps chevaleresques du moyen age, join de l'Espagne de Philippe IT. De cochat eléctrique jaillit le Ctd. Après un an d'absence, Corneille revint ave le Cd à Paris (1630).

On peut à peine faire comprendre, au temps où nous sommes, qu'elles émotions inoutes durent saisir ce public si intelligent ; s'energique; et jusqu'alors si supérieur à ses poètes, quand îl vit tout à coup, sur la scène où s'agitiaint, la veille encore, les pales avortonis de Hardi, surgir-ces bêros qu'on dit xi pels de haut comme ceux d'Homére, quand îl entendit retentir ce dialogue à coups de foudre, tel que les échos d'aucun théatre n'en ut jamais répété de semblable, quand toutes les âmes frémirent à l'unisson sous le choc de ces passions si grandes et si vraies, dévant cer magnifiques combats de l'amour et de l'honneur, de la tendresse et du devoil ! Il y' eut comme un silence de stopeur, bientot interrompu par un immense eri de joie et d'orgueil. La france sentit à l'instant 'mene qu'elle avait plus que Lope de

<sup>1.</sup> V. la préface de Clitandre; 1632.

<sup>2.</sup> Corneille parait u'avoir coopéré qu'à une seule des pièces du théâtre de Riche lieu, la comédie des Tuileries, joure un 1835. V. un intéressant article de M. Eng. Maron sur le Théâtre du cardinal de Richelieu, dans la Reva indépendante du 25 décembre 1814. Voltaire a commis quelques erreurs à out égard.

Vega et que Galderon : si elle ett comnu Shakspeare, elle eat compris qu'elle avait autant quo Shakspeare! Un glorieux proverbe: Beau comme le Gd, attesta l'impression qu'avait faite sur elle cette première révélation du siblime dans sa poésie nationale.

On ne saurait entrer ici dans Yanalyse du Gid ni dans les discussions qu'il soulera '. La postérité, sans dédaigner le jugement de l'Acadienie sur le Cid, œuvre honorable pour Chapelain, qui en fut le rédacteur, n'a gardé d'échos que pour Corneille, colèbrant sa victoire en vers qui ressemblent au cri de l'aigle s'élançant vers le soleil. Il faut seulement observer que les envieux de Corneille, les Scudéri, les Mairet, out riaison quand ils lui reprohent d'être fort mal à l'aise dans les unités de jour et de lieu, et de n'y rester que très-incomplétement et à force d'invraisemblances. Il est évident que le Cid était né pour la forme libre du drame et n'a été emmaillotté que par contrainte dans les lieus classiqués, ce qui ne prouve que contre l'autorité absolue de règles propres tour à tour à aider où a entraver le ériné.

L'esprit du temps entraîna Corneille sous des lois contre lesquelles il cessa bientôt de protester : la gêne est beaucoup moinsapparente; quojque réelle encore, dans ses ouvrages postérieux; le système classique resta toujours un peu étroit pour les libres allures de ce géant. Toute(ois il 'ne faut pas trop s'exagérer la facheuse influence de ce qui, n'a empéché ni Cinna ni Polyacut.

On sait quels prodiçes se succédèrent sur cette scène française qui venait de s'élever en un jour an nievau de ce que l'antiquité avait vu de plus grand. A chaque pas Corneille s'empara d'un monde. Il avait conquis le moyen âge chevaleresque avec le Cute a Conna (1639), il prit possession de l'antiquité romaine; avec Pobjeuce (1660), de l'antiquité chrétienne. Le Cut avait eu, jissqu'a un certain point des modeljes au delà des Pyré-

<sup>1.</sup> In alposate d'auteur courtinus certalments beaucoup à faire méconalitre à mollimité du cât per Richelles, qui, du reste, est todopres up oft fort égiroque en littérature; mais pené-ter bien xuasi le choix du mijet, le resour du thétre verir. Plapages, encentiels part à la massire homeur du carbida, qui était alors au milteu des embarras de la périllese miner de écrète. La perecicité ne est point d'air destination de la périllese miner de écrète. La perecicité ne est point d'air destination de la production de la périllese miner de écrète. La perecicité ne de fapoint d'air destination de la production de la précision de la pr

nées; Horaze et Cinna n'en ont ein nulle part : quelques pages de Tite-Live et de Schrique le Philosophe, et peut-têre un on deux beaux morceaux de Balzac sur le caractère des anciens Romains, voilà tout es qui avait devant lui Cornellie, torsqu'il enfanta cette majestueuse crétoin de la tragedie politique. Quant à Polyacué, estimé par beaucoup de bons esprits le chef-d'œuvre entre les chefs-d'œuvre, c'est comme la d'ivine transliguration des myatères; c'est le bloc' informe devenant un dieu sous le ciseau du génie '.

Les dernières hauteurs du sublime étaient atteintes.

Après ces quatre incomparables ourrages, Corneille ne pouvait plus s'elever; mais il pouvait (enorce étendre son, essor et reculer les hornes de son empire. Après la Mort de Pompie (1611), création inspirée de Laccin, moins accomplie, mais non moins colossile que les précédeutes, il redescend un moment des sommets augustes de la tragédie et se repase en insignat de l'espagnol le Monteur (1612), dégante et agréable pièce, intermédiaire entre la comédie d'intrigue et la graude comédie de caractère, qui ne doit paraître qu'aves Molière. Il reprend bientot son vol et, après avoir créé, dans ses premières tragédies, un principe idéal du drame qui n'appartient qu'à lui et qui fera son immortelle gloire, il égale, dans fondoune (1616), les effets les plus formidables que les anciens et Shakspeare vient jamais tirés du principe de la terreur tragéque.

Gette grande Ϟvre s'éloignait un peu trôp, peut-être, de l'austère simplicité, de la claire ordonnance de Cinna et de Polysucie. Par Hiroachius (1647), qui n'est, à quelques égards, qu'une Rodoguns. Affalblie, quoique superbe encore, Corneille jousse bien plus avant dans cette voie et entre en plein dans le système qui demande l'intérêt d'ramatique aux situations plus qu'aux carac-

1. Folyanez suscita lo Sani-Genne de Rotrou, lo suid poète demantique de cette génération qu'il soi permis de nomme s'épris Corregille. Le Sani-Genne, avers elle parfaite, anà d'une forter originatif, ent peut-étre le soul drame français de la trienzi le préficier mâtung de nomique et de trappear. Il va sous difere de comique est de ratifique. Il va sous difere de comique est de ratifique. Il va sous difere de comique est de ratifique. Il va sous difere et comique est de familier et sou le boufon. Le l'Honoria de libroro est postérior su Saint Gener et en précisiq que d'une nais mort béroique du poite qu'e de l'orac, comme officié manur en précisiq que d'une dans mort béroique de poite qu'e de l'orac, comme officié manur de l'année de

tères et qui emploie toutes les ressources de l'art à compliquer les rèsorts de l'action et à enlacer la curiosité du spectateur dans des nœuds en apparence inextricables. Pour le grand Cornellet, c'était descendre. Den Samche d'Aragon (1651), œuvre originale, sans être indigne de lui, ne le relève pas an inveau de lui-même. Par cette comdite héroèque, ainsi qu'il la nomme, il essaie de transformer la tragi-comèdie espagnole et d'assurer à notre théâtre la possession d'un geure inférieur sans doute, mais acceptable au même titre que pourra l'être plus fard le drame bourgeois, indiqué et approude par Cornelle!

Don Sanche sert de transition au poête pour retourner vers de plus hautes cimes : l'aigle fatigué agtiait ses alies pour prendre un dernier et magnifique étan. Jamais Corneille n'a été plus gamplétement lui-upéme que dans Nicomdés (1652); jaunis il p'à poés, avec une telle hardiress, le principe dramatique qui le caractérise, dégagé de tout alliage, privé de tout secours, isok, dans sa fière nudité, de tous les autres éléments dont la combinaison viville le drame; Nicomède est une de ces apparition inoutes que l'art ne saurait évoquer qu'une seule fois; protes simmaire areata l'erdation unique, sans aéux et sins postérité!

Nicomade enfanté, Corneille eût, pu moutri : sou œuvre était achevé. Il survécut longtemps à cer radieuses années dont chacune avait enfanté un miracle. Longtemps après que les autres hommes illustres de son temps eurent disparu, on le vit, demeuré debout au milieu d'une génération nouvelle, tel qu'un vieux chêne dépouillé chez lequel un reste de sére projette encare, de temps à autre, quelques vigourenses pousses vertes <sup>3</sup>, mais qui ne saurait plus recouvrer l'ample couronne de ses jeunes ans.

, La biographie de ce grand homme n'est pas du sujet de ce

1. P. la Préface de Don Sanche d'Aragon; 1651. — La comédie héroïque place des personages illustres dans une action qui c'a rien de tragique; le drame bourgeois introduit des personages obseurs dans une action tragique; ce sont les deux periodants et les deux opposés. Ces deux genres, avec la tragedie et la comédie, complétent toutes les formes esseptielles de l'art d'amatièe.

 Sertorius (1662). — Othon (1665). — Attila même jette encore d'ébleuissants éclairs (1667). — D'admirables morceaux se rencontrent dans les poésies diverses, fraide de a vieillesse du grand homme. Cornellle ne mourut qu'en 1684, à soixants dix-luit ans. livre; mais il reste à apprécier le caractère et la portée de son œuvre.

Quel est donc ce principe auguel on a déjà fait allusion, ce principe qui marque le théatre de Corneille entre tous les théatires? Chaque époque capitale de l'art d'armatique, chaque génie créateur a le sien. Le principe du théatre gree, c'est la fabilité et la compassion qu'nspirent les victimes de la fatalité. Chez les Espagnols règne l'imagination soutenue et l'écondée par la passion. Shakspeare, en vrai compatriote et contemporain de Bacon, proclame, pour principe, l'imitation de la pardire: l'art est, selon proclame, pour principe, l'imitation de la pardire: l'art est, selon réel avec tous ses contrastes, toutes ses lumières et toutes ses ombres '.

Le principe de Corneille, c'est l'ideal de la grandeur morale et de la libre volonté, supérieure à la fortune. Son but n'est point d'attendrir l'âme, comme font les Grecs, mais de la fortifier; point de l'amuser et de l'étonner, comme les Espagnols, mais de l'enseigner; point de manifester, comme Sahskepaere, la vie à ellemenne telle qu'elle est, mais de la montrer telle qu'elle devrait étre. Son ressort dramatique, le plus noble, le plus difficile, de 'tous, r'essort qu'une main de géant peut seule manier, ce n'est ni la pité, nì la curiosité, ni la terreur, ni la saisissante reproduction de la réalité ?, c'est l'admiration, c'est l'embousissime du courage et de la vertu, Ou'on examine chacune de ses créations fondamentales l'ou'estec que Rodrigue, sinon j'ideal du chevalier? — Le vieil Horace, du citoven? — Auguste, du prince? — Polyeucte, du chrétien ?? — Chimène, de l'amante? — Corneille et Pauline, de l'épouse, de la femme? — Nicomède, que Corneille

<sup>1.</sup> I. V. dans Homist, la première belon du troideine acte, ob Shabapoire met on système dans la bonthe de Homist. — The propose of planying. ils à bold, afterer, bis mitrer up de nadure; ab shoe virtue her one feature, come her com insug, and the crypt age and body of the limit inform and presence. — Le but de Vartu., c'est de préventer, pour adant d'ure, la mietire à la nature; da montrer à la versi ses progress traits, an propose de la comme de la comme de la comme de la versi ses progress traits, an present de la comme de la comme de la comme de la versi ses progress traits, and present présent, la crypt forme et de comme de la versi ses progress la comme de la co

<sup>2.</sup> Il a employé tous ces ressorts divers avec une rare puissance, mais comme simples auxiliaires, au molus dans ses ouvrages vraiment typiques.

<sup>3.</sup> On reconnaît dans Polyeucte l'influence indirecte de Port-Royal, ainsi que dans les picces romaines l'influence de Richelies. Corneille peignait la grande politique comme il la voyait faire.

cherissiti d'une prédilection paternelle entre tous les enfants de sa muse, et qui est son dernier mot comune Hambet est le dernier mot de Shakspeare, n'est-ce pas lo héros élevé à sa conception la plus générale et la plus absolue, la force morale personnifiée. Il serait aussi impossible de dépasser la hauteur de ces idéalités, que de dépasser la profondeur et la vérité des passions incarnées par Shakspeare dans Othello et dans Macheth.

Si le yrai but de l'art n'est pas d'absorber l'âme dans cette contemplation du réel qui aboutit au doute inerte et d'essepré de Hamlet, mais de l'élever, par l'évocation des types supérieurs, vers l'Ideal qui viville et transforme le réel, vers la source divine de toute beauté comme de tout bien et de toute vérité, le système de Corneille est le premier de tous et le seul qui touche au but.

A cette grande question se rattache une aintre question grave et deticate qui a été fort agitée de notre temps; à savoir : le choix des sujets adoptés par Corneille et, en général, par la tragédic française. On a beaucoup regreité que nous n'ayons pas eu, au xyri sècle, un thétter national, comme les Anglais et les Espagnols, c'est-à-dire un thétare qui se soit inspiré des traditions du pays et consacré, au moins en parté, è en reproduire les faistes. Un thétter national, comme on l'entend, dans la France sérieuse et raisonineuse du xur siècle, eût été tout politique; sa fondation ett réclamé la liberté dont les derniers débris étaient précisément alors en voie de disparaltre. La monarchie absolue était incompatible avec un pareil thétire : le vrai drame historique n'était pas plus possible alors que la vériable histoire.

La tragédie a besoin, espendant, de prendre son support'dans l'histoire et de dégager du passé une certaine idéalité générale, comme celle qu'a fournie aux Indiens, l'ère dés inearnations divines, aux Grees l'ère des héros. La tragédie française ne s'arrétiant pas 4 free de la cheratire et passant outre, après s'en étre

<sup>1.</sup> Il est à remarquer que les perinomifications abstraites des passions, tant reprocheté à la trapidie française, se rétrouvent parfois dans les qurves les plus rédize de Shaksparre ; qu'est-ce donc que cette terrible création de lady Macbeth ? S -ui-te elle une seule premé étrangère à son unique passion ? Elle est, sous ce repport, assisimper-nonnelle qu'un mythe antique » elle un pas même de nom propre; l'auteur u'a pas songé à lui en donner un.

saisie par un chef-d'œuvre, où ira-t-elle, si ce n'est à l'antiquité? C'est là qu'elle trouvera cette terre d'asile et de franchise, où le génie pourra se déployer librement sans étre arrêté par les ombrages d'un pouvoir à la fois éclairé et jaloux, qui tolère les hardieses de la pensée; mais à condition qu'elles lui reviennent par les lointains échos de Rome et A'dhénes?

Ces considerations suffisent, à ce qu'il semble, pour montrer le lien qui, chec formielle, relie-le choix des sujets au principe fondamental : ce principe, personne n'osa en réclamer l'héritage après le vieux Pierre, et il ne se rencontra plus de hras assez fort pour manier les armes d'Achille mais on continua de puiser des sujets et de chercher des exemples et des préceptes chez les aciens, qui offraient, outre la matière de l'idealité cornélienne, les modèles de toutes les qualités de goût, d'ordre, de clarté, si chères à l'esorit fancais.

Cornelle, à côté du principe admiratif, qui est resté sa propriété exclusive, atait un autre principe que lui donnait l'esprit de son temps et qui, plus accessible aux successurs, est demeuré, pendant deux siècles; le cachet de l'art national : c'est la prédominance de la raison su l'imagination, de l'idee sur l'image, de la ligne sur la couleur <sup>3</sup>. Comme l'écueil de l'imagination est

J. Le thétre viulati pas ses la l'austiquité except la philosophie et les neineces autoriles, qui venaite de or émanière, tout y retornat à la fici pir toutes les reutes bonnes et mavariase. Cédit nue recurdoronce de la Renissance bien plus retorde pous et le récide que la précide du xer sédes les n et efficaces their la pais vertemique de moyer à ge. Une rôme impulsion entritaine nos poètes vere Rome et vere Athènia, rejette nos théologies datus jelo bais de Peres, en laur finaison faire aux pécia la sochatique, induit nos artistes à reproduire partoit, juis ou moins herrenceent, le content et les habitande des ancients, pous autre niouvariet vere la forpus et fierapit de l'Empire robais, en aitendant que notre discrete reis le forpus et fierapit de républiques aussières. Le tédés in se rouissant pour le temps qu'avent l'antiquite de la nu passi doixain qui est celui de la major de le temps de propriet de l'Empire notain qui est celui de no saint de la nu passi doixain qui est celui de ne santires, de nos dégreteurs et ou de ion aixur. Cette visicule de l'attiguite sant acte nos nos de grandes suite. L'attiguite de du thétre se toute de lois de situations à nous apprendre que celle des despotes impérieux mailresse de thétres et de sociétique, et le préparent à liferontiel de thétres et des collèges, elle préparent à liferontiel de thétres et des collèges, elle préparent à liferontiel ou de thétres et des collèges, elle préparent à liferontiel de de thêtres et des collèges, elle préparent à liferontiel.

<sup>2.</sup> On a arqué de ce caractère de notre art pour contester à la France du XIII s'écle le don de la poisée u le la socrodan césul de l'éclopence. On surs en craison, s'il est admis que l'imagination et le sentiment des harmonies de la nature constituent exclusivement la poisée imais n'y a-t-li pas assai, dans le cœur et dans l'intelligence de l'homme, même abstractivement séparé de la nature extérieure, une source profonde de poisée, et la posies n'est-el pes parstout où ét Ufidel?

l'extravagance, les deux écueils de la raison sont le prosaisme et la subtilité. Corneille a èvité le premier de ces deux périls en élevant la raison à l'héroïsme par l'alliance du devoir et de la volonté : il n'a pas échappé au second écueil; s'if avait le principe de Descartes, la raison, il n'en eut pas assez la forme; il est resté malheureusement engagé, à cet égard, dans la vieille dialectique, compliquéé parfois de la métaphysique amoureuse de l'Astrée et de l'hôtel Rambouillet. Ses raisonnements rappellent souvent les thèses de l'école et, d'une autre part, quelque chose de tendu et de forcé résulte parfois de l'application exagérée du système admiratif : la plupart de ses héros sont trop peu accessibles au doute, à l'hésitation, aux faiblesses humaines; c'est leur ôter une partie de leur mérite et surtout de l'intérêt qu'ils inspirent, que de leur ôter la lutte intérieure. On les admire quand lls s'élancent vers l'idéal, mais on scrait plus touché, sans admirer moins, s'il leur en coutait plus d'efforts. L'antithèse, par contre, est trop absolue dans les méchants, qui, eux aussi, sont tout d'une pièce et qui s'ayouent beaucoup trop franchement leur méchanceté à eux-mêmes. L'exécution, dans la plupart des œuvres de Corneille, est, en outre, fort inégale : Corneille ne sait point enlever les aspérités du marbre indestructible qu'il taille, ni en assouplir les contours; si prodigieusement divers dans ses créations, si savanument réfléchi dans ses plans, il semble souvent emporté, dans l'exécution, par une force instinctive et aveugle : il a peu de goût et peu de choix, et n'a pas le don de connaître ni de gouverner sa veine; quand l'inspiration vient à lui manquer, il tombe rudement, tombant de si haut!

Quelles qu'aient tét les imperfections du grand tragique, après lui, on ne saurait trop le répéter, si la forme extérieure de l'art peut se perfectionner beaucetip encore '; le ressort intime, l'ame de l'art, ne peut plus qué descendre. Pierre Corneille reste le type même de l'art dramatique, tel que doivent le conceçoir le philosophe, l'homme religieux et Thomme d'état, tel que per-

Nous entendons la science de la composition, l'harmonie des parties et du style, non la forme du vers; car le vers cornélies, avec sa liberté bien suffasante de coupe et de césure, sa force incomparable, son jet d'une coulée immense, est vrainseuf l'alexandrin par excellence.

[1610-1620]

sonne, avant ni après lui, dans aucun siècle ni dans aucun pays, ne l'a réalisé, tel que Platon en eut fait, s'il l'eut connu, l'une des colonnes de sa république.

Terminons par les arís plastiques cette revue générale des mouvements de l'esprit humain dans la France du vui siècle. Là encore, au moins dans la peinture, nous n'aurons pas à déchoir!

La France, au moyen âge, avait atteint et possédé le beau dans . l'architecture, et aussi, ce qu'on a trop longtemps méconnu, dans la sculoture monumentale; puis, au xvi siècle, elle l'avait touché de nouveau dans une statuaire moins dépendante de l'architecture. La peinture n'avait pas suivi le vol puissant de ses deux sœurs : l'art national du verrier, qui fut, jusqu'au xvr siècle, la principale branche de la peinture française; si merveilleux qu'aient été ses effets, ne fut, pour le moyen age qu'un art de décoration, qu'un art de second ordre : le beau ideal, dans la peinture, fut un moment effleuré par la forte main de Jean Cousin; mais, autour de Cousin et après cet artiste éminent en des arts divers, l'on ne voit rien paraître qui rivalise avec lui ou qui le continue en tant que peintre. À l'avénement de Richelieu , la grande peinture n'était pas encore née en France ; elle allait naître, pour un moment, mais un moment qui vaut des 'siècles.'

L'architecture religieuse, au contraire, lánguissait de plus en plus. Le vide lassé par la chuite de l'art ogivà se creusatt au lieu de se combler. Il ne faut pas moins qu'un système nouveau de civilisation pour enfanter une nouvelle architecture et, si grand que fut le xur sielec, il n'était pas dans les conditions ont éclosent une Sainte-Sophie de Constantinople; une mosquée de Corsent une Sainte-Sophie de Constantinople; une mosquée de Cordoue, anne Notre-Dame de Reims. L'architecte le plus célère du temps de Louis XIII, Jacques Debrosse, dépensa des facultes et à-disfinquées en essais malheureux pour marier les trois ordres grees superposés à un principe de construction incounşatible avec le système antique : le portail de Saint-Gervais (1616), plaqué contre une église ogivale, n'a pu être admiré qu'u une époque où l'on avait perdu la, notion de l'harmonie dans l'art. Debrosse récessit mieux dans l'architecture civile : le palsis du

Laxenbourg (1615-1620), sans arriver à la complète beauté ni à la pureté du goût, conserve du caractère et un effet imposant, malgre les altérations si graves 'qu'on lui a fait subir à d'eux reprises. La grande salle du Palais de Justice (1618), et surtout Taqueduc d'Arcueil, renouvelé des Romains, attestent aussi que Bebrosse eût pu être un grand architecte à une époque plus prospère pour son art. Un autre ouvrage considérable et renommé de bebrosse a disparu dans les persécutions religieuses de Louis XIV; le fameux temple protestant de Chaironton, où l'architecte avait inité la forme générale des basiliques antiques (1606).

Ce fut quelques années plus iard que l'on commença d'infroduire chez nous, dans les constructions religieuses, le système italièm des coupoles : on les employa, d'alord dans de petits édifiees, puis à la Sorthopne (1635 - 1653) et au Val-de-Gràce ! (1655 - 1665); le dome du Val-de-Grace a beaucoup de physionomie et d'originalité. L'introduction de la coupole ne suffil pas cependant à raviver notre architecture religieuse; cette forme mujesteuses état associée à un inétange biatra de plates-bands et d'arcades et à la suppression de nos belles vottes d'arétes remplacées par des vottes en berceaux continus, style aussi inferieur quant à la science que quant à l'effet.

L'architecture e'vile se sontenait beaucoup mieux : elle a produit deux beaux monuments publies, les lottels de ville de Roims et de Lyon; le premier surtout est digne du xvr sielet; le goût s'améliorait depuis Henri IV; sans changement radical dans le style; les chiteaux dans les campagnes, les blotels dans les rilles, présentent un aspect noble et régulier; de grands pavillons d'un style sôvère ont remplacé les tours et les tourelles du moyen âge; l'extérieur des édifices est loin du charme et de la grâce du xvr siète], mais la distribution est infiniment améliorée; Ja lumière entre à flots par les vastes baies des fenêtres et des portes dans ces intérieurs autrefois si clos et si sombres : la commodité des communications révête les progrès de la sociabilité, et les chroniqueurs du temps, les Tallemant et les Sauval, fout honneur de cette révolution architecturale aux inspirations de la femme

Le dôme de la Sorbonne est l'œuvre de Lemercier; celui du Val-de-Grace est de Gabr el Leduc.

[1628-1660]

illustre qui s'était faite le centre du monde littéraire, de madame de Rambouillet .

La sculpture, assez médiocre et lourde sous Henri IV et durant l'a première partie du règne de Louis XIII, se relève sous Richelieu, en nous donnant un artiste de haut mérite, Surrasin, qui, né à Noyon, alla passer sa jeunesse à Rome et rapporta à Paris, en 1628, un talent plein de force, d'ampleur et de dignité. On n'ett probablement pas trouvé, de ce temps, en l'alait, un seulpeur capable d'exéventer le tombeau du prince Henri II de Condé, ni ces majestucuses enriatides du pavillon de l'Horloge, qui se montrent dignes de figuerer, au front du Louvre, entre les puissantes eréations de Paul Ponce et les élégantes figures de Jean Goujon.

 Sarrasin allait cenendant être effacé par un génie plus éclatant, sinon plus pur que le sien. Pierre Puget était né à Marseille en 1622. Sculpteur, peintre, architecte, Puget devait égaler les artistes italiens des grands siècles sinon par la beauté du style, au moins par l'aptitude universelle, par l'étendue des connaissancès comme par l'esprit créateur et la hauteur du caractère. Il débuta, en vrai Marseillais, en vrai fils de la mer, par appliquer son génie à la construction et à la décoration des navites : c'est à lui que l'on dut ees belles formes de vaisseaux, ees poupes. colossales, ornées d'une double galerie saillante et de figures en bas-relief et en ronde-bosse, que nous admirons encore dans les tableaux de marine et dans les modèles du xvue siècle, et dont le magnifique aspeet nons fait souvent regretter que l'architecture navale n'ait pas continué d'associer le nittoresque à l'utile 2. Puget, ensuite, cultiva la peinture avec succès durant quelques années, et ec fut sculement à partir de 1655 qu'il se livra exclusivement à la sculpture, soit indépendante, soit associée à l'architecture. L'hôtel de ville de Toulon, construit et sculpté par lui,

<sup>1.</sup> V. ce qu'en dit M. le comte de Laborde dans son ouvrage initialé; Le Palois-Monarin et les grandes habitations de eille et de campogne en xuur étie; Paris; 1816; p. 33; livre rempli de rares et de curriex documents. — Nous citrores, comme spécimen des châteux du temps, la magnifique résidence que Richelleu y'était fait construire au lieu de annissance.

Le type de ces somptueux navires fut le vaisseau la Reine, construit par Puget, de 1643 à 1646, par ordre de l'amiral de Brézé, neveu de Richelleu.

révéla ce qu'il aurait pu faire aux jours de gloire de l'art monumental. Comme statuaire, il ne laisse rieu à désirer : il a rempli toute sa carrière; mais ses principales œuvres son postérieures à l'époque dont on retrace ici le tableau. On retrouvera plus tard ce Michel-Ange français, comme on l'a nommé, mais, il faut en convenir. Michel-Ange de décèdence.

L'époque de Richelieu et de Mazarin fut surtout chez nous l'ère de la peinture .

Fréminet, premier peintre du roi depuis Henri IV, était mort en 1619, sans avoir fondé d'école : son talent rude et un peu tourmenté a'était pas assez dans les conditions de l'esprit français. Sur ces entrefaites, le fougueux génie qui régnait alors sur l'ecole fianande, Rubens, fut apple à Paris par Marie de Mélicis pour peindre la galerie du Laxembourg \* (1620-1623). Le séjour de cet homme extraordinaire n'eut pas le résultat qu'on ett pu en attendre : Rubens força l'admiration plus qu'il n'oblitt la sympathie par l'espèce de brutalité sublime qui anime ses colossales, compositions; sans doute, la France n'etait pas destiné è être une terre de coloristes, puisque Rubens n'y fit point école et qu'on s'abeurta plus à l'exagération incorrecte de son dessin qu'on ne fut ébloui par sa flandoyante coluer.

Il y ut espendant des tentatives faises, en sens divers, par des artistes qui avaient un ênergique sentiment de la couleur, tels que Blanchard, initateur des Venitiens, Vălentin, disciple de la dangereuse école du Caravage, mais talent três-distingué, quoique dans une voie mauvaise. Ces peintres de mérite n'obtinrent point de succès décisif: la vogue alla, non point'à leurs qualités fortes et tranchées, mais aux qualités moyennes et quasi négatives de leur contemporan Simon Voner, espèce d'écletique entre les diverses écoles italiennes, facile, abondant, agréable, sans originalité, sans défauts saillants, doité de peu d'élévation et de beaucoup de savoir-laire et de métier. Vouet, était l'harmonie dans

Parmi les sculpteurs, François Anquier mérite encore une mention pour ses tombraux du due Henri de Montanorenci et du due de Longueville. Son frère et son feunle, Nichel Anguier, appartieur plutôt à la période suivante. On peut citer avais le Provençal Francie, artiste plus estimable que connu, auteur du beau buste de Petres dui est au Louvre.

<sup>2.</sup> Aujourd'hui transférée au Louvre.

le médiocre. A voir cette foule d'élèves se pressant dans l'atclier de Vouet, qui, nommé premier peintre du roi (1627), eut l'honneur de compter Louis XIII parmi ses écoliers, on put croîre que l'école française était enfin fondée.

Ce qui est certain, c'est que la peinture française courut le plus grand des périls, celui d'être enterrée dans la vulgarité et de mourir avant d'être nec.

L'homme qui devait tirer notre art de ces bas-fonds pour l'élever au plus haut point de la gloire, était alors à Rome, pauvre, obscur, méditant et travaillant en silence.

Vers les 'Andelis, les rives de la Seine, si riantes et si fleuries autour de Romi et de Mantes, si touraintes de végétation sur les pentes des fières toilines qui commandein Rouen, prennent un caractère plus seiveux et plus austère : de grands rochers mus et vigoureusement dessinés réfléchissent dans le fleuve leurs masses sévères et dominent ces lies où jadis les pirates seandinents es litent leurs nids 3'orfraires, ot tomba, plus tard, le boulevard de la puissance anglo-normande, le fameux Château-Gaillard, 'sous la inabré de Philippe-Auguste. C'est fla que naquit,' en 1351, kitocias Poussin, et qu'il reçtu ces preunières impressions dont la pensée de l'artiste garde toujours la trace.

Sa famille, originaire de Soissons, avait été ruinée par les Guerres de Religion: sa jeunesse fut pénille et durment éprouvée, et son génié eut longieungs à luiter contre l'indigence. Longtemps il fut dans l'impuissance d'arténudre l'Italie et Rome, cette teirre sainte des artistes, que tous veulent voir et que beaucoup ne peuvent plus quitter des qu'ils Tont vue. Lire fois à Rome (1623), il fit tout le contraire de ses confèrères : il évita les ateliers à la mode, dédaigna les vivants et vécut avec les morts!...

Uart italien recommenzit alors à descendre cette pente fatule sur laquelle il avait été arrêté par l'école de Bologne. Les Garreches n'étaient plus : la facilité relâchée du Lanframe et du Cortone et leur habileté aux grandes machines, le style de convention neadémique, la fausse majesté de théatre, que le vieux Josépin faisait passier pour de l'idéal, le style brutal et heurté, aux effets outrès et antilitériques, que les disciples du Garvage domnaient pour du naturel ', la manière suave, lumineuse, mais un peu mobile du Guide, ee Corrège affaibil, se partageaient la faveur du publie et la direction des artistes. Le moins en vogue des chefs de l'art était ee Dominiquin, qui demeurait le plus ûtâles et le plus profond représentant de la tradition des Carraches, et qui ful peut-être le dernier Italien digne du titre de grand pointre par la science de l'expression et la belle ordonnance. Il est resté le premier entre les mattres du second ordre.

Ce fut le seul contemporain pour lequel Poussin fit exception et qu'il associa, dans ses immenses études, aux maîtres suprêmes, à Raphaël, à Léonard de Vinci, aux anciens, à la nature. Les études de Poussin embrassèrent toutes les sciences et tous les arts qui peuvent fournir des instruments et des moyens à la peinture, la géométrie, l'optique, l'anatomie, l'architecture, la sculpture, l'archéologie; ainsi que les sciences propres à exciter, à soutenir ct à diriger l'inspiration du peintre, la philosophie, l'histoire ct l'observation directe de la nature humaine et de la nature universelle. On sait si l'édifice qu'il éleva fut digne d'avoir de tels fondements! On sait quelle série de chefs-d'œuvre se déroula pendant quarante années; chefs-d'œuvre si nombreux, qu'on n'en saurait indiquer iei même les principaux 2 ; Poussin réunissait, par le plus rare concours de facultés, à la plus profonde . reflexion une fécondité intarissable. On ne voit point chez lui d'ouvrages faibles; on y voit peu d'ouvrages qui dépassent de beaucoun le niveau des autres ; e'est une immense et harmonieuse galerie où l'homme et la société posent sous tous les aspeets sérieux de la vic; dans toutes les situations et avec tontes les expressions possibles, sauf celles incompatibles avec la vérité noble. Poussin est le premier peintre du monde pour l'ordon-

En attaquant l'école naturaliste, il ne fant pourtant pas être injuste cerers les hommes vraiment pulssants qu'elle a produits: L'Espaguolet, supérieur au Caravage lui-même, dépasse souvent les bornes de l'école; il atteint toujours la force et parfois la beanté.

<sup>2.</sup> Pout étre pourrait-on citer, comme spécimens, dans la grande composition historique, les Saliens, la Manes dans se désert, le Perpain, le Peter des le Philistine, la l'est cette de désert, le Perpain, le Peter de Philistine, la Recommendation de la Région de Région de la Région de Région de la Région de Région de

la terre avec le Sanzio.

nance, l'expression dramatique de l'ensemble, le mouvement et le geste. Chacun de ses tableaux, oil déplaie des actions si vastes dans un si petit espaice matériel, est, soit une magnifique tragédie, soit un poème allégorique, ingénieux ou sublime, soit une pastorale digne de Virgité. Poussin dispose ses plans comme les grands poètes dramatiques, tous les épisodes et toutes les péripéties vennant converger et se dénouter autour de l'action centrale et décisive. S'il avait la beauté des types au même degré que la beauté des cestes, rien au monde ne serait luis serand one luis.

Quant à sa couleur, le plus souvent un peu monotone <sup>2</sup>, mais ferme, seivère et solide, elle est ce qu'il a voulu qu'elle últ; il l'a volontairement, sinon éteinte, du moins uniformisée, de peur de diviser l'attention réclamée par les lignes et les groupes; il n'a pas cru pouvoir donner part égale aux deux grands éléments de la peinture, et il a fait son choix.

mais il ne peut ressaisir complétement cet idéal divin qui a quitté

La gloire n'avait pas été hâtive; mais elle vint. Quand les œuvres du maître, d'abord méconnues en Italie, puis victorieuses par la force du vrai, eurent commencé de passer les monts et de se montrer en France, le génie français se reconnut, là aussi, et la voix du xvu 'siècle, que la postérité n'a pas démentie, proclama Poussia le reinte de la raison de l'estrit à

Autour du grand homme s'était formé à Rome un groupe d'artistes distingués, 'tels que le Guaspre, son beau-frère et son infinteur dans le paysage historique, le peintre lyonnais Stella, le sculpieur wallon Duquesnoi. Enveloppés dans l'autrole du Poussin, ils n'out guère laissé, du nomis tes peintres, qu'un non vague et sans individualifé. In seul, qui dépassait les autres de toute la tête, a pu lutter de rayous avec le maitre et conserver sa

<sup>1.</sup> On a attaqué peu jodiciensement le genre du psysop-hiderique, créé par Pousain, comme si l'artiste alvant pas le droit d'introduire l'invention, l'imagination et la avience du la combination et de l'ordonnance dans le domaine de la suiterre control de l'artiste de la companie de la

Le plus houvent, mais pas toujours; au Louvre, les Satints, au Angleterre, les chaudes Bacchanales de la National Galery et l'Eudamidas démentiraient la thèse.

<sup>3.</sup> V. sur Poussin, Félibion : Entretiens sur les vies des Peintres, t. II, p. 307-442.

lumière propre, sa brillante personnalité; c'est Claude Lorrain', le peintre de la mer et du soleil, qui semble tremper son pinceau dans les splendeurs du levant et du couchant, et spiere dans les flots dories de la Méditerranée, devant le rivage of s'élèvent des cités ideales enfantées par son imagination. Le premier entre les peintres qui ait osé, comme l'aigle, regarder le soleil en face, il a conquis sur la nature le secret de magnifiéences qui semblaient inaccessibles 4 nuissance de l'art.

Lé sentiment allait, comme la raison et la nature, avoir son représentant dans la peinture française ; un troisième génie allait complèter cette trinilé de l'art. Eustache Lesneur 3, le peintre de l'amour, du ciel et de la foi, devait être à Poussin ee que Pascal fut à Descarfez.

Ce ne fut point à Rome, mais à Paris, que se rencontrèrent ces deux grands hommes.

La France réclamait Poussin, Louis XIII lui écrivit, de sa main, pour l'inviter à revenir. Richelieu, qui paraît avoir eu un goût plus sur dans les beaux-arts que dans la poésie et qui n'avait pour Vouet qu'une médioere estime, recut Poussin à bras ouverts. (fin 1640). A peine Poussin eut-il été installé aux Tuileries et chargé de décorer la grande galerie du Louvre, qu'un jeune artiste, pauvre et ignoré comme il l'avait été lui-même jusqu'à son départ pour Rome, quitta le bruyant atelier de Vouet pour venir sollieiter ses conseils et sa direction au fond de son cabinet solitaire. Poussin comprit le génie naissant de Lesueur et, aussi supérieur par son eœur magnanime qué par son intelligence philosophique à ces jalousies et à ces rivalités qui assombrissent trop souvent les fastes des beaux-arts, il ouvrit à ce noble disciple tous les trésors de son expérience. Le cabinet de Poussin rem-. . plaça pour Lesueur cette Italie que sa pauvreté d'abord, puis les liens de cœur qui le retinrent à Parisa, ne lui permirent jamais . de visiter.

<sup>1.</sup> Claude Gelée, dit le Lorrain, né en 1600.

<sup>2.</sup> Né à Paris, en 1617.

<sup>3.</sup> Peut-être aussi cet instinct qui a fait craindre à plus d'un artiste eminent de lasser phorber son originalité par le commerce des grandes écoles. L'homme du sentiment n'a pas tant besoin de tradition que l'homme de la raison et de l'histoire.

Lesueur n'eut pas le bonheur de conserver longtemps son père adoptif. Peu après avoir peint, pour le noviciat des jésuites, son fameux Miracle de saint François-Xavier!, Poussin, ennuyé des tracasseries que lui suscitaient Vouet et toutes les autres médiocrités qu'il avait culbutées de leur rang usurpé, demanda un congé pour faire un voyage à Rome, Sur ces entrefaites, Richelieu mourut. Poussin jugea que ses ennuis redoubleraient par là perte de cet illustre appui ; il ne voulut jamais retourner. Il meprisait l'argent, se souciait neu des honneurs, avait horreur des disputes et des intrigues, et ne demandait pour tout bien que la liberté et le silence d'une méditation féconde; et puis un attrait invincible enchaînait l'artiste philosophe à Rome, à cette reine de l'histoire, à cette cité des ruines augustes, si solennellement encadrée dans les lignes superbès de son horizon : il se sentait plus près de l'idéal dans cette terre du passé, remplie de tant de grandes ombres, qu'au milieu du mouvement ardent et de la réalité bruvante de Paris.

Les regrets de Lesueur furent profonds : il n'était, plus guère compris à Paris que par un autre aim de Poussin, par Philippe de Champagne \*, le peintre de Richelieu et de Port-Royal, ratiste de peu d'élan et de puissence créatriee, mais sage; grave, consciencieux dans son art comme dans sa vie, et qui montra un mérite supérieur dans le portrait. Poussin soutint de loin Lesueur por sa correspondance et par l'envoi de tous les matériax, dessins, gravures ou plâtres, qui pouvaient suppléer imparfaitement à la contemplation des chefs-d'œuvre de l'Italie.

L'occasion de se manifester arriva pour Lesueur : il avait vingthuit ans, lorsqu'il fut chargé de peindre la galerie des Chartreux; en moins de trois ans (1645-1648), aide par ses frères et son

Les Mémoires de l'Académie de peinture et de scalpture, récemment publics, affirment que Lesueur « ne voulut jamais aller à Rome ».

<sup>1.</sup> Les Jésnites, qui sympathisaient fart avec le style mon et manière de Vouse te qui voulaient que noudeau par semantere, pour paire aux femmelettes et aux courtians, des expressions doucereuses et affecties, furnet tous ichindailes du cette magnitudes pointiers; lis préclosients que le Cointa sustérie et majorient de le continue plus préclosients; la préclosient que le Cointa sustérie et majorient de l'entre de la comme del comme del comme de la comme del comme de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme del com

<sup>2.</sup> Né à Bruxelles, en 1602, mais établi à Paris

beau-frère dans les parties les moins importantes de l'œuvre, il eut exècuté les vingt-deux tableaux de la vie de Saint Bruno. L'admiration publique ne s'exprima point: par une explosion bruyante, mais par une espèce de saisissement. Cette sérénité, cette purée écleste, cette coudet limipide et transparente comme un beau ciel d'été, es sentiment religieux d'une suavité si pénétrante, qui reunit l'étand ne l'extase et le calme de l'âme en repos dans la lumière, furent comme un-révétation nouvelle. Les ueur après Poussin, c'était l'Évangile après l'Antiquité et l'ancien Testament.

On a pu suivre, quoique de bien loin, la trace de Poussin; personne n'a tenté d'imiter Lesueur. De ces deux grands peintres, l'un met le caractère dans les gestes et dans le groupement des figures, l'autre dans la physionomie. « L'expression, chez Poussin, procède de l'extérieur et résulte de la combinaison du tout: clez Lesueur, elle est intime; elle descend de l'intérieur sur la physionomie, de là dans les attitudes et dans toute la composition. . » Dans la première de ces deux voies, le talent et le savoir peuvent jusqu'à un certain point imiter le génie : l'autre est inaccessible; la méthode n'y saurait conduire; il faudrait retrouç ver l'âme neime et les propres ailes de l'artiste créateur.

Lesueur n'avait pas encore donné toute sa mesure dans la galerie de Saint-Puno: l'exécution n'est pas saifisante et il y a des parties inférieures dans cette belle série, qui ne nous est parvenue qu'altèré et par des dégradations et par ces restaurations souvent plus fatales que les dégradations némes. Le rendu, comme l'observe un judicieux critique <sup>9</sup>, ne fut januais, chez Lesueur, at niveau, de l'expression. Si Lesueur fût arrivé à la compléte lagmonie du sentiment-et de l'exécution, il est égalé Raplade; car la avait, lui, cette beauté de types que ne put atteindre Poussin.

On en vit bientot la preuve dans une œuvre pour laquelle il rassembla toutes les puissances de son génie. La corporation des orfévres parisiens avait coutune d'offrir un tableau à Notre-Dame

<sup>1.</sup> V. l'important travail de M. Vitet sar Lesueur : Rebue des Deux Mondes du 15 juillet 1841. Nous ne connaissons rien de plus profond sur l'art français que cette belle étude, qui nous a été d'un grand secours.

<sup>2.</sup> M. Vitet.

de Paris, le 1" mai de chaque année; les deux finais de 1648 et de 1649 furent demandés à Lesueur et à son uncien condisciple, Charles Lebrun, jeune homme d'une activité et d'une ambition dévorantes. Lebrun peignil le Martigre de saint André; Lesueur Sain Paul à Épèze. Depuis la Dipute des Saint-Sarrenis et l'École d'Athène il n'avait rien paru qui se pût comparer au Saint Paul, création qui est peut-être le chef-d'ouvre de l'école française. Il dical souverain respire dans toute cette composition; un soulfie divin fait frissonner la chevelure de l'Apôtre; l'esprit de Dieu brille dans son reçard.

Lebrun tenta de prendre sa revanche par le mai de 1651 et réunit tout ce qu'il avait de force dans son Martyre de saint Étienne, qui est en quelque sorte le spécimen de ce qu'on peut appeler l'école académique; un grand talent de composition, un syle noble, une exceution habile, mais une manière théatrale, déclamatoire, tout-à la surface, où manque la sérénité de l'art vrai, où l'on sent l'âtie absente. Lebrun est un Vouet très-perfectionne, doué de qualités plus fortes, et qui a étudié Julies Romain et les Carraches et sait tenir grand compte de Poussin. C'etait là malheureusement ce qui allait bienfot dominer l'école française !

L'art national avait toutefois encore à jouir de quelques jours de gloire. La décoration de l'hôtel Lanthert, dans l'île Saint-Louis, partagée entre les deux rivaux, fut encore pour Lesteur l'occasion d'un triomplie. Il y donna un caractère tout nouveau à Pallégorie mythologique, déjà traitée pur Poussia avec une grance profondeur, mals dans un autre style. C'est, ainsi que le dit trèsbien M. Vitet, c'est l'antiquité comme la comprendra Fénelon, d'ocerune chréteinne sans cesser d'être hellefique. Ce n'est pas

<sup>1.</sup> La traditión a exagére la rivalité de Leveure et de Lebran, en accusan caisi d'une haine qui arrait été protei questi, dégrade le sei ovarges de son rival appet la mort de Lesceur. Lebran, blen qu'il est l'rejeit evablesant et dominateur, ne miritain et de la compartie de la comp

l'antiquité d'Homère, mais celle de Platon et de Virgile. Ces ravissatites remphes de Lesueur, sont des faires descendues de l'empyrée platonicien, si voisin du ciel de saint Jean's. Elles différent peu des vierges célestes qui brillent dans l'Apparition de saint Scholattique à saint Bromatique à

A la même époque appartiennent la Messe miraculeuse, le Fisissoporitual et acroix, la Descente de croix, ces prodiges d'inspirituo religieuse, que rien ne saurait surpasser pour l'élévation et la profondeur du sentiment; enfin le Saint Gereais et Saint Produix; la moins accomplié des ouvres de Lesseur, mais oût les deux têtes sublimes des deux soints égalent ce que l'art a de plus grand.

L'héroique artiste, oubliant son organisation délicate pour ne tenir compte que de son courage, peignait, dessinaît jour et muit, doublant, mais dévorant sa vie et se hitant de cuellir tous les fruits de son génie, comme s'il ent pressenti qu'il avait peu de temps à passer sur la terre. Equisé par le travail, il mourut à trente-huit ans, comme Raplaiel, qu'il alla joindre, sans doute, dans ce nonde supérieur où leur regard avait entrevu, d'ici-bas, les archétynes de l'éternelle leutté (mia 1632).

Nicolas Poussin survéent dix ans à son jeune ami et mourut à Rome, en 1665, en laissant pour adieux à la France l'Éden et le Déluge.

Il n'a plus rien paru en Europe de comparable à ces deux hommes <sup>2</sup>.

On vient de voir où était arrivée la France dans la philosophie,

 Une partie des peintures de l'hôtel Lambert sont anjourd'hul au Louvre. Les Memoires de l'Academis de printure et de sculpure citent un grand nombre d'ouvrages de Lesseur, dont les uns ont passé à l'étraiger, dont les antres ont disparu.

2. Perdant que la peintore (flustrait ainsi la France, Lart de la gravure avait pris une sors qu'il 10-25 pai permis de passer sons siènce. La graviven es se coptentait plus de frohiré fidéement la peinture : elle créait à son toir. Un griné d'une prodicipeus originalité et dont la rever indimible Conserve jusque dans les capital dipieus originalité et dont la rever indimible Conserve jusque dans les capital pris prodicipeus une grice al hardis, Jacques Callo, né à Nauci en 1959, mort montrables creations de son inacquiation. — A une épopen un pen josévieux aparament de la configuration de la gravitation de la configuration del la configuration de la conf

les sciences, les lettres et les arts, au milieu du xuré sècle, sous filichelieu et son successeur inmédiat Mazarin. La France, en quelques années, avait saisi la suprématie sur toutes les branches de l'intelligence huianiane. On ne pouvait rien espèrer de plus grand que Descartes, que Passal, que forneille, que Poussin, que Lesueur: la France ne pouvait plus monter, ayaní atteint aussi haut que le puissant génie du xur siede avait dé capable de la porter; mais il lui restait à consolider, à étendre, à varier ses conquêtes, à en tiere tous les fruits, à jouir d'elle-même en élargissant sa vie, en épanehant est sumières sur les autres nations et en tachant de ne pas descendre du falte suprème où elle était agsise dans sa majesté.

Cette seconde période du grand siècle est celle qu'on peut seule légitimement appeler le Siècle de Louis XIV.\*.

## LIVRE LXXV

## MAZARIN.

MINORITÉ DE LOUIS XIV : ANNE D'AUTRICHE, régente; MAZARIN, chef du conseil, - LE TRAITÉ DE WESTPHALIE. - LE DUC D'ENGRIEN. - Victoire de Rocroi. Prise de Thionville, - Tentative de réaction contre le système de Richelieu. Elle échoue. Intrigues et châtiment des importants. - Mort de Guébriant. Échec de Tuttlingen. - Victoire navale de Carthagène. - Embarras financiers. - Ouverture du congrès de Westphalie. - Prise de Gravelines. Victoire de Freybourg. Tout le cours du Rhiu au pouvoir des Français. La Franche-Conté provisoirement partagée et neutre. - Débats avec le parlement à l'occasion des impôts. - Succès balancés en Catalogne, Victoire des Portugais sur les Espagnols, Échec de Marienthal. Victoire de Nordlingen. Reprise de Trèves. - Prise de Dunkerque, Belle campagne de Turence en Allemagne. Mort glorieuse de l'amiral Brézé devant Orbitello. Conquête des Présides de Toscane. - Négociations de Münster et d'Osnabruck. Les Provinces-Unies font une paix séparée avec l'Espague, La France et la Suède restent unies. - Révôlte de Naples. - Invasion de la Bavière par les Franco-Suédois ; succès des Français et de leurs alliés en Bavière, en Westphalie, en Catalogne, en Estrenutdure, Victoire de Lens, - Traités de Münster et d'Osnabruck, Triomphe de la politique de Richelien én Allemagne, Abaissement de l'Autriche. Affranchissement des princes et des villes d'Allemague, L'Alsace, Brisach et Philipsbourg cédés à la France.

## 1643 — 1648.

Nous avons suspendu le récit des événements politiques et militaires pour esposer des événeinents d'un autre ordre, qui marquent une des principales phases de cette histoire de l'esprit l'humain que Bacen plaçait, dans l'histoire générale, au-dessus des fastes politiques. Le biscours de la Métode, les Provinciales et le Cid ne sont ils pas, en effet, d'aussi grandes victoires nationales que la conquête de l'Alsace et du Boussillon! La révolution des sciences et de la philosophie, les combats de la théologie morale, l'essor de la poésie et de l'art, a vaient marché parallèlement au dévelopement de la politique française en Burope, et c'est en quelque sorte rendre un hommage légitime à Richelieu, comme au chef de cette illustre génération, quie de réunir toutes ces grandeurs

autour de sa tombe : c'est opposer par avance, ee qui est justice, le Siècle de Richelieu au Siècle de Louis XIV.

Revenons maintenant à la continuation de l'œuvre du grand ministre.

Le cardinal de Richelieu avait, pendant dix-huit années, si puissumment rempli el tideire du monde, qu'on ed pu erviar que, ce colosse disparu, la scher resterait vide et le drame sans denotment. Il n'en fut rien: l'impulsion donnée par la main du grand Armand n'était pas de nature à s'arrêter quand cette main se glace, et l'ombre du héros continua de présidér au drame politique qu'achevèrent de nouveaux aéeurs.

Des personnages qui apparaisssient sur le premier plan, au moment de la séance royale où fut cassé le conseil souverain institué par Louis XIII et où fut proelamée la règence « libre et entière » ; quelques-uns n'etiaent que trop connus de la France d'autres étaient tout à fait noueaux; plusieurs n'avaient point encore eu l'oceasion ou la pulssance de se manifester suffisamment pour qu'on sût bien ce qu'on pouvait espèrer ou craindre de leur part.

La reine-mère, alors dans sa quarante-deuxième année, inspirait une sympathie à peu près générale par sa bonne mine, par ses manières agréables, par ses malheurs passés, qui lui eomptaient pour des vertus. L'àge l'avait rendue plus grave et plus dévote; sa dévotion cependant restait encore mèlée de galanterie, mais de cette galanterie espagnole, sérieuse et romanesque, qui n'est point incompatible avec la réserve et la dignité extérieures : en sorte que les champions d'Anne d'Autriche purent toujours défendre sa sagesse sans une invraisemblance trop criante. Facile et bienfaisante dans ses rapports habituels, mais emportée et dissimulée tout ensemble quand ses passions étaient en jeu et allant au besoin jusqu'au parjure pour se tirer d'un mauvais pas, sans doute avec la ressource des restrictions mentales; intrépide par tempérament, malgré plus d'un aete de laeheté morale; d'une invincible opiniatreté dans ses préventions et dans certains de ses attachements, bien que susceptible d'ingratitude, et tout

<sup>1,</sup> V. notre t. XI, p. 538,

à la fois absolue par humeur et par principes, et hors d'état, par paresse, d'exercer elle-même le pouvoir absolu, c'était une nature de reine inappréciable pour un ministre capable de se bien établir dans sa tête et dans son cœur.

Mazzin l'attaqua de ces deux cottes à la fois et rendit bien vite sa position inchranlable auprès d'elle. Leur correspondance, aujourd'hui publièe, ne laisse aucun doute sur la passion qu'exprimait ce ministre et qu'il înspirait à la reine, ni sur la constance qu'Anne eut du moins le mérite de conserver dans cette dernière passion que le progrès de l'age n'éteignit point'.

Mazarin était de l'âge de la reine : il avait quarante et un ans lorsqu'elle l'applea à la tête de son conseil. On se rappelle le brillant début qu'il avait fait dans la diplomatie, treize ans auparavant, lorsque, devant Cassal, il arrêta deux armées prêtes à se charger. Depuis, il était rests fédélement attaché aux intérêts de la France, qui le fit élevir au cardinalat, sans qu'il étit reçu les ordres sacrés: il ne fut janais prêtre. Il se donnait pour gentillomme romain; ses ennemis le nisient et prétendaient que son père, marchand sicillen, s'était réquée dans les états du saint-père, après avoir fait banqueroute à Palerme <sup>2</sup>. Son esprit, sa ligure, sa souplesse et sa dextérité lui valurent de bonne henre le patronage de quelques nobles maisons de fome: après avoir

- 1. V. Letwes du cardinal Mazarin à la reine, etc., écrites pendant sa retraite hors de France, en 1651-1652; publices par M. Ravenel; Paris, J. Renouard, 1836; et d'autres lettres, de 1653 à 1660, publiées par MM. Cousin; Modame de Hautefort, appendice, p. 471 et suiv., et Walckenaër, Mem. sur madame de Sérigné, t. III., p. 471-472. " Malgré le temps qui a dû les amortir, malgré les eirconstances qui en génent l'expression, malgré les chiffres mystérieux qui les voilent, les sentiments d'Anne d'Autriche paraissent encore lei empreints d'une tendresse profoude. Elle soupire après le retour de Mazarin et supporte impatiemment son absence. Il y a des mots qui trabissent le trouble de son âme et presque de ses sens, etc. » Victor Consin, ibid., p. 472. - Mudame de Motteville (Collect. Michaud, 25 sér., t. X, passim) et Heuri de Brienne (ibid., 3º sér.; t. III, p. vIII) out défendu avec beaucoup de zéle l'innocence des relations de la reine avec Mazarin. - Madame de Motteville, veuve d'un premier président de la chambre des comptes de Rosen, fut attachée, durant de longues années, à la personne d'Anne d'Autriebe. Ses Mémoires, très-Intéressants et trèsdétaillés, ont un grand caractère de sincérité et de bon sens; l'auteur, cepcudant, voit la reine, sa maîtresse, moins telle qu'elle est que telle qu'elle veut paraître,
- 2. M. A. Renée a réuni, dans son intéressant ouvrage sur les Nites de Ratorin, p. 3-35, toutes les versions déverses sur l'origine de la geuesse de cardinal; la relation italienne, par un contemporain auonyme, découverte et publicé à Turin en 1855, seuble ce qu'il y a de plus evoyable. Le père de Mazarin, fils d'un artians sicilien, serait veux chercher fortune à Rome et yeartil devous commérée du constablé Colonna.

essayé de l'épée, le joune aventurier sentit sa vocation et prit la soutane pour aborder la diplomatie : à vingt-huit ans, il rencontra Richelieu : on sait le reste.

Le earactère et l'avenir de l'heureux. Italien étaient encore, en ce moment, un problème pour la cour et pour le public : Mazarin ne montrait qu'une partie de lui-même; c'était, dans le ronseil, une profonde connaissance des affaires extérieures de la France, une faculté de travail comparable à celle de litchelieu, une inépuisable écoadité d'expédients et de resources; hors du conseil, une douceur, une modestie tout à fait exemplaires, des carcsses et des prévenances pour tout le monde; toujours en decà pluidé qu'au delà des prévogatives que lui assurait sa dightité, il semblait avoir été norté malère flui à la tête du ministère.

A l'appui fondamental qu'il trouvait chez la reine, Mazarin avait déjà su joindre l'appui des princes du sang, utile surtout au début d'une régence. L'oncle du roi, le faible et méprisable Gaston d'Orléans, était entièrement gouverné par un favori beaucoup plus vil qué lui-inème, par l'abbé de La Rivière, vrai valet frinon de comédie, Mazarin avait achefé le valet en lui faisant espérer le chapeau rouge, tandis que la reine promettait au maltre un gouvernenient de province et un gouvernement de place forte en récompense de son consentement à la cassation du testament de Louis XIII. Le prince de Condé avait obtenu d'Anne pareille promesse pour son fils ainé, pour le duc d'Enghien, et Mazarin n'avait pas eu de peine à gagner le prince, 'qui avait les mêmes ennemis que lui et qui ne demandait qu'un peu d'influence et beaucoup d'argent : l'avarice avait, depuis fongtemps, pris le dessus sur la vulgaire ambition du prince, habitué à se tenir dans une profonde humilité vis-à-vis de Richelieu.

Condé suivait une ornière toute tracée; mais, près de lui, un rôle nouveau commençait, celui de son fils afné, qu'il avait eu du moins le mérite de préparer à ce rôle pár une excellente éducation, et tout annonçait que Louis de Bourbon, duc d'Enghien,

Il l'avait fait élever comme un simple partieulier, d'abord au collège, puis à l'Academie, espèce d'institution de haut enseignement où l'on préparait lès jeunes gentile-hommés au scrivice militaire. Le jeune homme avait brillé spécialement dans l'étude des fortifications. V. Cousit, Modome de Lonquetille, 3º édit., p. 67-74.

relèverait la gloire de cette maison si abaissée depuis un demisiècle. Ce jeune homme, que Richelieu s'était enchaîné ' par une alliance de famille et qu'il préparait aux grands commandements militaires, venait de recevoir, des mains du roi mourant. l'armée de Flandre à conduire, et il était parti après avoir paetisé secrètement avec la reine. Sa physionomie avait quelque chose d'étrange; son regard, dur et acéré, jaillissait comme l'éclair d'une épée; son profil maigre, anguleux, au grand nez courbe et menacant, ressemblait au profil de l'aigle; il avait, si l'on peut s'exprimer ainsi, une laideur magnifique et terrible, dont la puissante allure de son corps agile et robuste, et la grandeur de son geste, augmentaient singulièrement l'effet, Cette laideur, dans le premier éclat de sa jeunesse, devenait une vraie beauté d'expression, lorsqu'un sentiment généreux ou tendre adoucissait la flamme de ses yeux.

En face du ministre, soutenu par les princes du sang, était le parti des anciens amis de la reine, des importants, comme on les nommait depuis le bruit qu'ils avaient fait et les airs qu'ils avaient pris dans les derniers jours de la vié du feu roi, ils s'étaient donné pour chef le duc de Beaufort, petit-fils de Henri IV et de Gabrielle, jeune homme de belle apparence, mais sans cervelle. vantard et mal élevé, dont on prit d'abord la grossièreté étourdie pour de la franchise. Il avait temoigné pour la reine un bruvant devouement, d'abord bien accueilli; mais il avait laissé voir trop vite des prétentions qui vinrent échouer contre celles de Mazarin 2. Beanfort avait autour de lui un frère insignifiant, le due de Mercœur, un père égoiste, corrompu et sans cœur, le due de Vendôme, et une cohue de factieux et de brouillons, résidu de toutes les révoltes du dernier règne, intrigants qui se eroyaient des Catons et des Brutus, parce qu'ils mélulent de grandes maximes à de petits complots. Les proserits d'un rang plus élevé, les ducs de Guise, d'Elbenf, d'Épernon \*, etc., venaient prendre place

3. Le duc de La Valette avait pris ce titre depuis la mort de son père,

<sup>1.</sup> Eschainé est le mot; car le jeune duc avait une passion pour une autre personne que la uiéce du cardinal et avait été force à ce mariage par son père. Après la mort de Richelieu, il fit d'iuntiles efforts pour obtenir la cassation de son mariage, 2. La sottise qu'il fit de partager ses hommages eutre la reine et la duchesse de Montbazon décida son échec. V. Cousiu, Madame de Chevreuse, e. 111-1v.

dans ee parti à mesure de leur rentrée en France : la plupart des dantes de la cour le favorisaient avec toute l'activité que les feinmes savent mettre au service de leurs passions.

On a dejà dit ailleurs quel fut le désapjointement des importants lorsquit's virent Mazarin rester après la séance royale. Ils avaient en leur ministère tout prêt ; leur candidat était Potier; évêque de Beauvisis, très-acerédité depuis longtemps auprès de la reine et meultone d'une puissante famille parlementaire, qui ett assuré le concours des gens de robe. Par malbeur, cet évêque était d'une parfaite mullité et Anne d'Autriche n'etait point assez depourrue de sons pour hésiter entre lui et Mazarin. Potier joun, dans la journée du 18 mai 1613, un rôle vraiment conique. Il se croyait si sir de son fait, qu'il s'employa pour empécher le parlement d'éclater, dans la séance royale, contre « les ministres de la tyramic passée », a find le bisser à la reine in glos ministres de la tyramic passée, », a find le bisser à la reine in glos ministres de la tyramic passée, », a find le bisser à la reine in glos ministres de la simportants.

Coux-ci, néanmoins, ne jugérent pas l'échee décisif ni sans remide : la reine s'excustait auptes d'ext ne lour représentant douceurent la nécessité où elle s'etait trouvée de garder un homme qui comait les ressorts du dernier gouvernement; elle promettait de gardifier le reste de la cabale; e ; del insimuait que Mazarin ne resterait infinistre que jusqu'à la paix. L'air doucereux et quasi humble de l'Italien commençait à cassurer les gen qui jugent les hommes par la mine et fjui ne pouvaient croire que ce fût là Théritier de Richelieu.

On était eneore dans cette fluctuation des premiers jours, lorsque arrivèrent tout à coup de l'armée d'éclatantes nouvelles.

Les ennemis, reduits si has en 1642, s'étaient subitement raniers au bruit de la mort de libelleui: ils espérèrent que le grand homme aurait emparté avec lui la fortune dé la France et que le mauvais sort de l'Espagne prendrait fin avec le gouvernement d'Olivarez, ce malheureux rivai de Richelleu, L'empereur Ferdinand III et la reine d'Espagne, l'Esbacht de France, aides par la nourrice, de Philippe IV, avaient décidé es paresseux et volup-

Mim. de La Châtre, dans la collection-Michaud, 3º sér., t. III, p. 282.

tneux monarque à renvoyer son ministre, dont le vrai crime était d'avoir assis la politique espagnole sur la grandeur apparente et non sur la force réelle de l'Espagne (janvier 1643). Ce n'était pas là ce que reprochaient à Olivarez ses adversaires, mais bien de retenir le roi, son mattre, loin des conseils et loin des camps. La reine Élisabeth de France, qui montrait à sa belle-sœur, Anne. d'Autriche, l'exemple de sacrifler sa patrie native à sa patrie d'adoption, poussait son époux, Philippe IV, aux partis les plusénergiques. L'Espagne et l'empereur firent argent de tout afin de renforcer leurs armées et de changer la position respective des deux partis avant l'ouverture du congrès général qui allait s'assembler en Westphalie. La maison d'Autriche, dans les premiers mois de 1643, reprit vivement l'offensive en Italie, en Catalogne, en Allemagne et surtout vers les Pays-Bas; Le gouverneur des Pays-Bas Catholiques, don Francisco de Mello, le seul des chefs hispano-impérianx qui eût obtenu des succès en 1642 parmi les désastres de tous ses collègues, entreprit d'attaquer le territoire français, au lieu de s'attacher à recouvrer les places conquises sur la Belgique par les armes françaises. Avec une belle armée rassemblée en Flaudre, il feignit de menacer Arras, puis tournant à l'est, il fila rapidement par le Hainaut et la Thierrache vers la Champagne et, le 12 mai, fit investir par son avant-garde Rocroi, petite place qui couvrait la frontière de France du côté des Ardennes. L'armée française était en ce moment réunie sur la Somme

par le duc d'Enghien, qui, de son côté, « mouroit d'impatience d'eurer dans le pays ennemi ». Louis XIII àvait donné un guide, sous le litre de lieuteant, à ce général de vingt-deux ans; c'était le maréchal de l'Hospital, vieux capitaine qui s'était signalé, sous le nom de du Hallier, dans les campagnes précédentes. Parmi-les maréchaux de camp figurait l'intrépide Gassion, comandant des chevau-légres. Le vieux l'Hospital, brave et capablé, mais circonspect, côt voulu qu'on ne hasardat rien : il tie fut pas mattre de reteuir le jeune lion qu'on fui avait donné à conduire. Le jeune pituce, qui suivait les mouvements des Esquendos avec le jeune pituce, qui suivait les mouvements des Esquendos avec

<sup>1.</sup> Mem. de Lenet, ap. Collect. Michaud, 3º ser., t. II, p. 477.

toute la célérité possible, averti, en chemin, de l'investissement de Roeroi, s'entendit avec le brillant commandant de la envalerie légèré pour mener le maréchal si près de l'ennemi qu'il ne fut plus en son pouvoir d'empécher la bataille.

Gassion, lance en avant par Enghieu avec quinze cents oltevaux, retussit à jeter quelques soldats dans Roerol, puis rédiginit Enghien, le 17 mai, à Bossur, à quatre lieues de la ville assicgéo. Le due reçut, le même jour, la nouvelle de la mort de Louis XIII \*; assuré qu'un tel événement redoublerait l'opposition du marçchai à uue action décisive, il garda la nouvelle pour lui seul et obtint le consentiement de L'Hôspital à non mouvement Glessif, qui n'avait, dissiri-li, pour but que de glisser à travers les hois dans la ville assiégée un second renfort suffisant pour la sautisant pour la sautisant

Le lendenain, dans la matinée, l'armée s'avança jusqu'à une lieue du camp emnemi. Ce fut la qu'Einhien cessá de cacher son vrai dessein et, convoquant le conseil de guerre, déclara qu'il ne s'agissait plus d'uné fausse attaque, mais d'une batilile, et qu'il mourrait ou se fernil jour de vive force jusqu'à Roeroi. Le maréchal et plusieurs des généraux protestèrent en vain. Le due dit, «d'un ton de unaitre », qu'il se se leargeoit de l'événement ».<sup>8</sup>

La bataille n'éait pas aisée à engager: Rocroi est situé à l'enréce des Archenes, sur un plateau qui présente l'aispet d'une vaste clairière de toutes parts entourée, de hois et de marais; c'est un vrai champ-etos pour deux armiées, suivant l'expression' d'un des acteurs du draine-Lia Moussiej; mais il dépendait du général ennemi de refuser ce chaimp-etos aux Français; on n'arrive au terrain decopuert que pari des déflès faciles à défendre. Don Francisco de Mello eut pu tout à la fois poursuivre son siège et barrer le passage aux Français; il ne le fit pas. Supérieur en. l'était réellement (il avait div-sept mille fautassins et six nille buit mille chevaux contre quotore mille fantassins et six nille

<sup>1.</sup> Recut-il, en meme temps, comme on l'a dit, la défense plus ou moins expresse de livrer bataille? Nous ne trouvous la dessus rieu d'autheutiene.

<sup>2.</sup> Relation de La Moussaie, aide de camp du duc d'Enghien. Nous sulvons La Monssaie de préférence à Sirot, témoin et acteur important de la journée, mais dont les souvenirs paraisseut peu fidèles sur la date et les circonstances du conseil de guerre.

164

chevaux), il soubaitait la bataille autant qu'Englien luf-meme. Il aissa les Français déboucher dans la plaine, sans chercher à proliter de leur dangereux délifé à travers les bois, et il leva le siège pour attendre le cloc. L'artillerie espagnole ouvrit le feut. Englien vouluif y répondre en attaquant sur-le-champ ; une fausse manœuvre d'un de ses licutenants, La Ferté-Senneterre, qui érarta l'aile gauche du reste de l'armée, fit perdre beaucoup de temps et obligea de remettre la batàille au lendemain. Le soir vint à propes pour les Français, qui soulfraient cruelleunent de l'artillerie enniemie, mieux postée et mieux servie que la notre. Sirot, un des chefs de l'armée française, assure- que le canon des Espagnols nous avait mis deux mille hommes hors de combat.

La nuit, Enghien cut avis que l'ennemi attendait, le lendemain, le général wallon Beck 2 avec un renfort de quatre mille hommes, Il pressà ses dispositions et, le 19, des que parut le crépuscule, les Français se mirent en mouvement. Englien prit la droite, avec Gassion; à l'aile gauche se placa le maréchal de L'Hospital ; au centre, était le gros de l'infanterie avec l'artillerie, sous les ordres de d'Espenan; puis, en arrière, une réserve, sous le baron de Sirot, vieux soldat de Gustave-Adolphe, L'aile gauche des Espagnols, commandée par le duc d'Albuquerque, étalt couverte d'un petit bois, garni de mille mousquetaires; Enghien passa sur le ventre à ces tirailleurs et, tournant à la gauche du bois, alla charger de front Albuquerque, que Gassion prit en flanc, après avoir tourné le bois en seus inverse. Albuquerque fut culbuté du premier choe : alors, par une très-belle et très-savante manæuvre, Enghien et Gassion se séparèrent : Gassion poursuivit Albuquerque pour l'empêcher de se rallier; Englien fit demi-tour à gauche, se jeta sur le centre ennemi et enfonça l'infantorie wallonne, italienne et allemande.

Pendant ee temps, l'autre extrémité du champ de bataille offrait un spectacle tout contraire. L'aile gauche des Français avait le

Suivant La Moussaie, La Ferté espérait faire pénétrer un secours dans Rocroi et s'obstinait dans la tactique du maréchal de L'Hospital, ce qui est compromis toute l'armice si Enghien n'est rappelé impérativement La Ferté et si Mello est été plus hobble.

<sup>2.</sup> Ou plutôt du Bec.

même sort que l'aile gauche des Espagnols. Don Francisco de Mello avait ronvepé le maréchal de l'Insyitat ! La Ferté-Senneterre, qui commandait sons L'Hospital, avait été blessé et pris; le maréchal, à son tour, vauit été mis hors de combat par un coupt de feu en rannoiant ses troupes à la charge, et sa cavalierie était en pleine déroute. Mello entama l'infanterie de d'Espenan, enleva une partie du conno et ne fui arrêcé que par le brave Sirviet de par le corps de réserve. Sirot repoussa l'aile droite espagnole, repirit le canon et en vint aux mains avec la réserve des ennemis.

En ce mothent, les chances semblaient à peu près égales; Enphien, parvenu au centre de la ligne ennemie, vit ce qui se passait à notre gauche; saisi d'une inspiration de génie, il ne s'obstina pesà détruire l'infanterie dauxillaire qu'il havait roimpue; il n'attaqua point l'infanterie espagnole naturette, qui lui présentait ûne harrière de piques; il passa, avec ses cavallers, dérrière les fantassins espagnols et alla charger en queue la cavalerie de l'aile droite et de la réserve ennemies. Ce mouvement fut décisif. Nello et sa cavalerie furnet culbutés et rejetés au lois sur Gassion, qui, après avoir rachevé de disperser la gauche espagnole, acheva anssi la déroute de la droite.

La victoire dait certaine, mais non pas complète : au milieu de cette plalne jonchée de morts et parconrue en tous sens par les tryards, un gros bataillon restait immobile, à la place qu'il avait occupée au centre de la ligne enneunie. C'étaient les Espagnols aquirets, le dur noyau de rette arinée hétérogène, rerrutée chez taut de peuples divers. Ils étaient là quatre mille clurqeents vieux soldats, sous un général octogénaire et perclus, mais plein d'une indomptable énergie, le comte de Fontaines', qui se faisait porter en litière à la tôte de ses vieilles bandes. D'un autre côté, le général Beck s'était avancé à travers les bois avec quatre mille hommes de troupes frachées et pouvait tenter un dernier effort pour assurer au moins la retraite de Fontaines. Englien ranassa ce qu'il ui restait de cavalerie sous la main et fondit sur l'infanterie castillane. Quand on fut à cinquaute pas, le bataillon s'ourtil et dis-buit ennous vontirent la mitraille sur les François. La cavale-

<sup>1.</sup> Les Espagnols l'appelaient Fuentes, mais o'était un Lorrain.

rie recula en désordre : trois fois Enghien la ramena à la chargé; trois fois elle se brisa contre les piques espagnoles.

La réserve de Sirot, cependant, était arrivée avec l'artillerie française : Gassion revenait de la poursuite, après s'être assuré de la retraite de Beek, qui s'était borné à reeneillir quelques débris de la gauche battue; les bandes castillanes étaient cernées, et le courte de Foutaines venait d'être jeté mort à bas de sa litière : des officiers espagnols demandèrent quartier. Enghien s'approcha l'épée haute : les soldats ennemis , eroyant qu'il allait charger de nouveau, firent feu sur lui : des eris de trakison éclatèreut autour du due, et la cavalerie de Gassion', d'une part, la réserve de Sirot, de l'autre, se ruerent sur les Espagnols, enfin ébraulés et rompus. La moitié de ees braves gens furent passés au fil de l'épée avant que le prince victorieux cut pu arrêter la rage de ses soldats. La plus grande partie de la eavalerie ennemie s'était sauvée; mais l'infanterie fut presque toute prise ou exterminée. Il v eut au moins sent mille morts f et à peu près antant de prisonniers. Avec les bandes eastillanes avaient été détruits les meilleurs régiments italiens et wallons. Les armées espagnoles ne purent jamais se remettre de ce terrible coup : l'effet moral leur fut plus fatal encore que la perte matérielle, déjà si difficile à réparer. pour un empire en décadence. Le renom de supériorité militaire qu'avaient eu les Espagnols passa décidément aux Français 2.

Deux mille paysans des Ardennes françaises, embusqués dans les défiles, contribérent beaucopp à ce carnagé en assemmant les fuyards. Gazette de Fronce; 1643; nr 476 T. Les Français revient eu au plus deux mille morts, sans compter, il est viul, les morts de la veille.

<sup>2.</sup> delicioni dei compagnio de Roccei et de Friboury (petr) e marquia de La Mouasie). Paris (1973): 1-187; interprised mass i Hundier de Lanie de Bourton, peute de Conde; Cologone (1984; fin-12; t. 1). — Mon. du barcon de Sirvet; Paris (1983): 1n-12; t. 1). — Son. du barcon de Sirvet; Paris (1983): 1n-12; t. 1). — Affector (François t. XXV. en.) (1983; p. 7-17). — On vois figurere, dans la relation de Congolia de Condensata (1984): 1n-12; t. 1). — On vois figurere, dans la relation de congrise da con hancard is les Hougerins en element (appear). — Non a vois de hurrent de mettre à profit, dans la révision denotre révit de la batalla. (Pétide approfonde et de final de consideration de cute françoise plume) (Albano de Langouville, "3 d'ell., p. 209-23); ell 1; el Appendice II, Batalli de Roccei, p. 201-23), alus que les observations en la consideration de consideration de la final (1984) (1984). All consideration de la final (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (1984) (198

La France fut saise d'un enivrement inexprimable, quand elleapprit ce triomphe, le plus brillant que sos armes eussent obtenu depuis un siècle, et quand elle vit arriver, à Notre-Dame de Paris, les deux cent soixante éfendards conquis à Rocroi. Tout concourait au prestige d'une victoire remportée, par un prince de vingideux ans, pour un roi dé cinq-ans. Il semblait miraculeux de voir la gloire inaugurer le gouvernement d'une femme et d'un enfant, gouvernement dout l'idée s'associe d'ordinaire à celle de la faiblesse et de l'impuissance : dès lors, ce bereçau couvert de si précoces lauriers sembla porter dans ses flancs une destinée inoute.

Si la journée de Rocroi était une éclatante inauguration de la régence, éclait aussi une éclatante confirmation du système de Richelieu, et le moment eût été mai choisi pour renoncer à ce système, il était néanmoins bien difficile qu'il n'y eût pas quelque réaction contrue les personnes, sinon contre les choses : on me renonce pas en un jour aux affections et aux rancunes de toute la ve. Anne d'Astriche ne s'en tint pas à la cassation de ce conscil souverain par lequel Louis XIII avait prétendu assurer la , continuation du récime rassés : en acceptant Mazarin, le moins commission de conscil su després de la contra de la c

conçu et exécuté seul la manœuvre qui renversa la droite ennemie et décida la victoire : seufement, M. Cousin (Madante de Longueville, p. 525), interprétant inexactement La Moussaie, a réuni en une seule deux manœuvres successives, l'attaque contre l'infanterie wallonne, italienne et allemande et l'attaque contre la drolte ennemie. Lorsque Enghien et Gassion se séparèrent, celui-ci, afin de poursuivre Albuquerque, celui-la afin de tourner contre le centre ennemi, opération concertée entre eux, Enghien ne savait pas ce uni se passait à notre gauche : c'est là ce que dit formellement La Moussaie, cité par M. Cousin Ini-même (ibid., p. 533). Enghien ne put voir la déroute de notre gauche qu'après avoir percé à travers le centre enuemi, et ce fut alors qu'il décida et exécuta sa seconde manœuvre, Notre erreur sur la seconde manœuvre était plus excusable qu'on ne le croirait d'après M. Cousin, et nous n'avions pas suivi. Montglat seul contre tous les autres témoignages; car Sirot dit que « Gassion et le duc d'Enghien avoient mis le corps de bataille (l'infanterie wallonne, italierme et allemande; on désordre et en fuite ». La reintion officielle de la Gazette attribue à Gassion l'honneur d'avoir enfoncé le fameux bataillen espagnel, Lenet, l'homme de confiance de la maison de Condé, rapporte que Gassion combattit « quasi toujours en la présence du due ». Il nous serait donc facile d'opposer autorités à autorités, mais nous ne le ferons point, parce que nous sommes revenu, en pleine connaissance de cause, à la relation de La Moussaie, an moins sur le point décisif et par les raisons qu'a fort bien exposées M. Cousin. - Nous devons à M. Cousin une nonvelle relation de la batalile, non pas inédite, mais oubliée, et qu'il a retrouvée où l'on ne se serait guère avisé de la chercher, dans le roman du Grand Cyruf. C'est la mieux écrite et ce n'est pas la moias fidele.

promis, entre les autis de Richelfen, dans les rigueurs du grand ministère. Anne d'Autriche n'avait point abjuré tous ses ressentiments et voulait faire pour ses anciens amis tout ce qui serait . possible sans désorganiser l'État; Malgré l'expresse recommandation du feu roi, l'ex-garde des sceaux Chatcauneuf, prisonnier depuis dix ans, fut remis en liberté, sans être toutefois rappelé à la cour ; la duchesse de Chevreuse fut rappelée de Bruxelles. Le parlement, de son côté, ravi qu'on lui lâchât la bride, cassa les procédures extraordinaires faites contre les Guise, les Elbeuf, les Epernon, les La Vieuville et tant d'autres, et déclara innocents des hommes qui avaient porté les armes contre la France, qu'il était permis d'amnistier, mais non d'acquitter, donnant ainsi la main aux grands seigneurs factieux et violant ses traditions les plus respectables par haine contre la mémoire de Richelieu. Tandis qu'on réhabilitait les proscrits, deux ministres étaient, non pas proscrits à leur tour, mals congédiés ; le surintendant des finances Bouthillier était remplacé par deux cosurintendants, le président de Bailleul et le comte d'Avaux, qui ne devaient ni l'un ni l'autre être ses successeurs effectifs, le premier, à cause de son incapacité, le second, à cause des fonctions de plénipotentiaire qu'il allait être appelé à remplir au congrès de Westphalice. Le vral ministre des finances fut une créature de Mazarin, l'Italien Particelli; sieur d'Émeri, qui administra sous Bailleul avec le titre de contrôleur général. Le fils de Bouthillier, Chavigni, secrétaire d'État des affaires étrangères, que les médisants de la cour prétendaient fils de Richelieu, fut obligé de se défaire de. sa charge, qui passa au comte de Brienne: Mazarin lui devait en partie sa fortunc et ne se montra pas très-reconnaissant : ce ne fut jamais sa vertu favorite et, tout au contraîre de Richelieu, il oublia toujours facilement les bicnfaits et les injures. On garda cependant quelques égards pour Chavigni et on le laissa au conseil sans portefeuille.

Anne ne poussa pas plus loin ses vengcances et ne songrà plus qu'à fèter son avienment, en prodiguant autour d'elle argent et faveurs : elle ne refusait rien à personne. Le duc d'Orleans demandait de l'or pour payer ses dettes ; le prince de Condé pour grossir son épargne : tout bon courissin demandait et recevait; quand le trèsor était vide, on donmit des privilèges, des monopoles à exploiter ou à vendre; chiacun proposit les laxes les plus bizarres pour s'en faire attribuer le produit. On cife une dapne qui cut pour sa part un'impôt sur les messes quí se disaient à Paris! Bref, à la cour, \* toute la larque françoise ne consistoit plus que dans ces cinq petits most: — La reine est si bonne! ! »

Par malheur, cette bont-i-ia ne pouvait profiter aux uns qu'aux dépens des autres; et la ville et surtout la campagne ne devaient pas faire bongtemips chorus avec la cour. S'il était déjà si difficile de faire les fonds des dépenses les plus nécessaires, où devait-on arriver si fon y ajoutait tant de dépenses inutiles? Mazarin le sentait bien, mais il ne se jugeait pas encore assez fort pour arrêter le toirrent et, d'ailleurs, il préférait lui-même, et par tempérament et par calcul, acheter sès ennenis que les briser.

Les libéralités de la reine ne suffisient pas aux adversaires de l'ancien gouvernement: il leur Italia statisfaction, réiutigration dans les emplois, dans les honneurs que leur avait enlevés Richeliau, Le due de Vendome réclamait son gouvernement de Bretagne; le due d'Épernon son gouvernement de d'Ebleut son gouvernement de Picardie; lo due de Bouillois as ville de Sedan, qu'il avait do livrer pour sauver as téct.

Mazarii jugca le moment venu de commencer la résistance: il coissentit qu'on suistif Epernon ainsi qu'Elbeur, en dédommagnant le comite d'Harcourt et le marcènal de Chaudnes, qui avaient les gouverpements de Guyenne et. de Pieardie; mais il décida la reine à prendre pour elle le gouvernement de Bretagne, afin de couper court' aux importunités de Vendome; et à conserver pour son lieutenant le gouverneur-momig par Richelieu, la Meilfenzie il lui ilt aussi comprendre la nécessité de garder Sedan; Vendome et Bouillon n'enrent que de belles paroles.

Sur ces entrefaites, le parti des importants regut un renfort sur lequel il fondai de grandes espérances : madaun de Cherveusé, l'ancienne et dangereuse amie qui ayait moins partagé que causé ou tout au moins conuencie les malhieurs de la reine, reparte da court. Elle y rapportait foutes les passions et fous les travers de

 Mêm. du cardinal de Retz; Collect. Michaud, 3º. sér., t. I, p. 42. — Mém. de Montglat, féid., t. V, p. 139-194. — Mém. de La Rochefoucauld, thid., p. 411. sa jeunesse et eroyait que la reine n'étalt pas plus changée qu'elle; la duchesse ignorati qu'Aune ne l'avait rappéle d'exil qu'à contreceur et par une sorte de respect humain. A peine arrivée, elle voulnt tont houiteverser : elle prétendit qu'on ôtat les sceaux au chancelier Séguier, pour les rendre à Clafteaumeuf; qu'on ôtat le gouvernèment du Havre au jeune due de Richelieu, petit-neveu du cardinal; qu'on ôtat la surintendance de la mavigation à l'autre neveu de Richelieu, bean-frère du vairqueur de Roeroi, au jeune et valeureux due de Brézé, pour la donner à Beaufort. Mazarin, qui avait sacrifié ses collègues, les Bouthilliers, édéndit avec courtoisie, mais avec fermeté. In famille de Richelieu.

Madatne de Chevrense, fort étonnée que la reine soutint le ministre, commença de crier à l'ingratitude. Les importants éclatèrent publiquement en reproches contre la reine et montrèrent envers le cardinal une arrogance insultante. Un petit incident de ruelle accéléra la crise. La cour galante et brillante qui avait remplacé la morne cour de Louis XIII partageait ses hommages entre deux rivales, la duchesse de Montbazon, belle-mère de madame de Chevreuse, mais plus jeune qu'elle, femme pleine. d'éclat, d'intrigue et surtout de hardiesse dans le vice, et la ieune duchesse de Longueville, fille du prince de Condé, une des plus charmantes personnes de ce temps et la scule qui put disputer à mademoiselle de Rambouillet le sceptre des précieuses : madame de Montbazon attribua inéchamment à madaine de Longueville un billet doux écrit par une autre femme; la princesse de Condé, mère de la jeune duchesse, porta plainte à la reine, qui forca madame de Montbazon à des excuses, L'exaspération des importants arriva au comble : la Chevreuse et la Montbazon montèreut si bien la tête à Beaufort, qui courtisait cette dernière, que Beaufort complota, avec quelques gentilshommes, d'assassiner le cardinal Mazarin '. Pendant qu'on discutait cet odieux projet, auquel-

<sup>1.</sup> La relatió de ce desesia, péroqué en joute par le plus grand nombre des conjunciants, est statés par l'avvid un des complices. "Les Mimotres de lleuri de Campion Partis, 1907, in-8". — V. aussi Litteres de Mazaripa da évrine, p. 13-16; et les extraits des Carentes de Mazaripa politique par M. Consili, nove diverses poleces que extraits de Carente de Mazaripa politique par M. Consili, nove diverses poleces que representant de l'accession de Mazaripa politique par M. Consili, nove diverses poleces de l'accession de l'acce

les fommes, comme il arrive souvent, s'acharnaient avec plus de violence que les benumes, une nouvolle insolence de moldame de Monthazon fit pertre patience à la reine, qui exila cette duchesse dans ses terres. Beaufort, résolu de venger sa dame, dressu une ambuscade à Mazarin, dans la muit du 31 aont au 1<sup>18</sup> septembre, entre le Louvre et la rue Saint-Honoré. Mais Mazarin était bien servi par ses espoins : il n'alla pas, ce soir-la, che'à la reine et, le 2 septembre, Beaufort fut arrêté dans le Louvre même et conduit à Vincennes. Le duc de Vendôme, son pére, la duchesse de Chevréuse, et qualques autres personnages considérables furent bannis de la cour et quititerent de nouveau la France.

Le coup de vigueur, qui anéantit la cabale des importants, produisit une impression d'autant plus vive, qu'on l'avait moins attendu de la reine vt de Mazarin. On commença de, trouver que celut-ci ne différait pas tant qu'on l'avait pensé de « l'autre cardinal»; on le crut même plus hardi qu'il ne l'était réellement; sa considération en fut singulèrement accrue et l'on devint plus sensible à la faveur d'un gouvernement qui s'était montré capable de punir. Lorsque la reire, sur ces chrefaites, quitta le Louvre pour s'installer, avec le petit roi, au Palais-Cardinal, légué pàr le grand ministre à la couronne, on y put voir comme le symbole de la victoir e remportée par le système de Richelieu.

Jamais pouvoir n'avait paru plui solidement établi que le ministère de Mazarin à la fin de cette première année. La nouvelle gloire de la maison de Coudé était, au moins err ce moment, une grande force de plus pour la règence, qui s'appuyait sur cette maison et qui récompensa le vainqueur de Rofcero jar le gouvernement de la Champagne. Le due d'Orléans eut le gouver-nement du Languedoc, afin de lui ôter tout sujet de plainte et d'acquitter la parole de la reine. Les maréchaux de L'Utospital et de Schomberg, qui gouver-naient auparavant ces deux provinces, furent, indemnisés. Les faveurs venadent après les rigueurs: on fit cinq ducs et pairs et deux maréchaux de France, tous deux hugnenofs. Le gremier était un officier de fortune, un des deux hèros de Rocrol, Gassion; sa pomination; si bien méritée, fit crirc les grands seigneurs et enchanta l'armée : l'antre était le viconte de Turenne, alors agé de tentes-lexux ans, qu'on econnaissait encore que comme un excellent officier et qu'on allait bientot connatere comme un grand homme. Les réformés, qui avaient ur resement confirmer avec solennité l'édit de Nantes [juillet 1633], applaudirent à l'équité des choix de la cour. Le pouvoir tachait des faire bien venir de toutes les classes : il y avait et une réduction de 10 millions sur les tailles, avec défense de saisir les lits, les outils et les bestiaux des laboureurs (18 juin 1633; par contre, les privilèges des officiers dir foi, de la reine et des princes en matière d'impôts, supprimés par Richelieu, furent rétablis; c'était retirer d'une main au peuple ce qu'on lui donnait de l'autre (novembre 1633).

Tandis qu'une coterie d'intrigants et d'étourdis, sais autres titres que leur folte et criminelle ambition, tentait avec un si mauvais succès l'escalade du pouvoir, les braves capitaines formés par le dernier gouvernement continuaient à soutenir l'honneur et les intérêts de la France, depùis les rives de la Mosello et du Bin jusqu'à celles du Poèt de l'Ébre.

Rocroi portait ses fruits. Les vainqueurs n'ayant pas de flotte à leur disposition et les forces navales de la France étant restées concentrées dans la Méditerranée depuis la conquête du Roussillon, l'on ne s'attaqua point à la Flandre maritime. On résolut d'assaillir la Belgique par l'extrémité opposée, où les conquêtes n'avaient pas moins d'importance à cause des communications avec l'Allemagne. Englien feignit d'en vouloir au Hainaut; puis, tout à coup, il se dirigea vers l'est et, en sept jours, se porta de Binch sur Thionville, où venait d'arriver un autre corps francais parti de la Bourgogne (18 juin), Malgré l'extrème célérité de cette marche, le général Beck, qui avait rallié les débris des forces espagnoles, parvint à jeter un grand secours dans Thionville, avant que l'investissement fut complet, et, au lieu d'un coup de main, les Français eurent à entreprendre un long et terrible siège. La garnison, forte de près de trois mille hommes, se défendit avec une valeur désespérée. Enghien, en voulant emporter d'assaut les ouvrages extérieurs et les bastions sans les précautions ni les travaux ordinalres, sacrifia inutilement beau-

Mim. de Brienne; Collect, Michaud, 3° sér., t. III, p. 87. — Mercure françois, t XXV, an. 1643, p. 71. — Requeil des ouciennes lois françaises, t. XVII, p. 32-37.

coup de braves gens. Il fut obligé d'en revenir aux moyens habituels, à la sape et à la mine. La garnison capitula efin le 10 août. La prise de Thionville, dejà tentec inutitement ep 1639, fut considèrée comme un très-beau succès : cette place, la meilleure de la Moselle après Metz, devenait entre les mains de la France le póste avancé de Metz et la clef du Luxembourg et de Télectorat de Trèves, La France ne l'a janais reperdue,

Après quelques soins donnés à réparer les fortifications de la ville, conquise, Enghien prit encore Sierk, petite place située à quelques lieues en avant de Thiorville, sur la route de Trèves (3 septembre); les affaires d'Allemagne ne lui permirent pas de pousser plus loin ses avantages dans la vallée de la Moselle; son concours devenait nécessaire sur le Rhin.

La campagne d'Allemagne n'avait point présenté cette année-la des événements aussi considérables que l'année précédente. Les' Suédois, toujours conduits par leur grand Torstenson, avaient maintenu leurs avantages sans beaucoup les étendre ; ils n'avaient . pu prendre Freyberg ni compléter la conquête de la Saxe; les Impériaux, de leur côté, n'avaient pas réussi à recouvrer Olmutz ni à nettoyer la Moravie. D'autres corps suédois et les Hessois, fidèles alliés de la France et de la Suède, étaient aux prises avec les Impériaux et leurs auxiliaires en Silésie, en Franconie, en Westphalie, Le maréchal de Guébriant, avec les Franco-Weymariens, opérait en Souabe contre les Bayarois. Sur la fin de l'été. le due Charles de Lorraine avant réuni aux Bayarois les bandes d'aventuriers qui composaient désormais tout son domaine, Guébriant, trop inférieur en nombre, fut forcé de repasser le Rhin et de se retirer en Alsaee. On le renforça de divers côtés. Le duc d'Enghien, après la prise de Sierk, lui conduisit en personne un renfort de six mille hommes, puis, mettant en quartiers d'hiver le reste des vainqueurs de Rocroi et de Thionville, retourna étaler à la cour sa jeune gloire, tandis que Guébriant reprenait l'offensive avec des forces redevenues égales à celles des Bavarois et des Lor-. rains : on avait une vingtaine de mille hommes de part et d'autre. Guébriant rentra en Souabe à la fin d'octobre et mit le siège devant Rothweil. Le 17 novembre, comme il faisait disposer le canon pour battre en brèche, un coup de fauconneau lui fracassa

le coude; il acheva de donner ses ordres, puis rentra dans sa tente et ne se releva plus. La ville s'etant rendue le surlendemain, il s'y ilt transporter et y mourut le 24 novembre. Cet illustre général avait déployé des facultés du premier ordre en tout genre, dans cette guerre d'Allemagne, si difficile, si ingrate, o'il fallait sans cesse transiger avec des alliés exigeants et ombrageux, faire des marches forcées à travers de vastes pays ruinés, maintenir cusemble des Allemands tonjours prêts à la révolte, des Français toujours prêts à la désertion des qu'il s'agissait d'aller guerroyer dans les régions désolées d'outre-Rhin '.

Le jour de la mort de Guébriant fut doublement fatal. Ses licutenants l'avaient laissé à Rothweil, qu'ils avaient muni d'une garnison, et s'étaient repliés sur le Haut-Danube pour y chercher des quartiers d'hiver. La confusion s'était mise dans cette armée qui n'avait plus de général et qui se divisait en deux corps indépendants l'un de l'autre, les anciens soldats de Weymar et de Guébriant et les troupes détachées de l'armée d'Englien. L'ennemi en profita. Dans la nuit du 24 novembre, le duc de Lorraine. Merci, Hatzfeld et Jean de Weert tombérent à l'improviste sur les quartiers des Franco-Weymariens, qui étaient fort séparés. Le comte de Rantzau, qui commandait le corps amené par Englien, fut cerne et pris dans Tuttlingen avec son artillerie et la plupart de ses officiers, entre autres le brave Sirot. D'autres quartiers furent encore enlevés; toute l'infanterie fut dissipée; la cavalerie s'enfuit à travers la Forêt-Noire jusqu'à Brisach. Rothweil fut repris.

Mazarlı ciliargea aussitot Turcune, récemment crée marcénal, de réorganiser l'armée vaineue et de pourvoir aux consequences de ce grave revers. Il était impossible de faire un meilleur choix : Turcune était peut-être le séul homune capable, à tous égardis; de reimplacer offubriant. Sans se laisser refroidir par le refus qu'avait fait la reine de rendre Sedan à sa maison, il s'employa, avec un zèle et un dévoucment infatigables, à remettre l'armée en cétat pour le printemps proclain, équipant les soldats de ses deniers ou stir son crédit personnel, quand les caisses des payeurs

V. la Vie du maréchal de Guébriant, par Le Laboureur. — Mercure françois, t. XXV, ap. 1613, p. 161-174.

étaient vides, et méditant profondément sur les moyens de faire des progrès en Allefugne, où il voyait avec raison un des neuds de la guerre genérale : l'autre neud était en Catalogne : Turenne était depuis peu revenu d'Italie, où il avait fait en partie la campagne de 1643 comme lieutemant général sous le prince Thomas de Savoie.

Les entreprises des Espagnols avaient d'abord été heureuses de ce ôté : la mort de Richefieu et la maladie de Louis XIII ayant relâché les ressorts du pouvoir, on avait trop tardé à envoyer des hommes et de l'argent à l'armée d'Italie, et le prince Thomas et le counte du Plessis-Prasilin avaient pu empêcher le gouverneur de Milan de reprendre Tartone au prix des plus grands sacrifices injoéss aux Milanais (27 mai 1643). L'arrivée de Turenne avec un renfort change l'aspect de la guerre. Les Franco-Piénonisis ressaisirent la supériorité et elassèrent les Espagnols d'Asti, de Trino et de Pontre-di-Stura. Turenne fut rappeté après la prise de Trino et partil pour l'Alsace, comme nous l'avors dit.

Sur les rives du Po, les Espagnols avaient donc, cette annéc-là, debuté par un avantage et fini par des revers; aux bords de l'Ebre, ce fut le contraire. Le pàrti que la conronne d'Espagne avait conservé en Catalogne s'agitati, excité par le hant clergé et par heaucoup de seigneurs qui avaient quittle le jays pour ne pas prête; serment aux Français : la vallée d'Arran tenta une révoite promptement châtée; une conspiration trameé à Barcedone pour égoirge le gouverneur et ses officiers fut découverte et comprimee avec le concours du peuple. Les Espagnols essuyèrent plusieurs échecs en voulant attaquer les places occupées par les Français sur le fas-Ebre : le maréchal de La Môthe-Houdancourt ressérra l'emenni dans Tortone, Taragone et Roses (Rosa), les seules villes qui restassent aux Espagnols en Catalogne, et cohtinna ses moreirs en Aragón.

Ces mauváis succès et les menaces que faisaient les Aragonais de se donner à la France si l'on ne les secourait pas, décdèrent Philippe IV à suivre l'énergique impulsion de sa femme: Le général en chef Lleganez fut destitué et arrêté pour le punir d'avoir

Histoire du vicomte de Turenne, par Ramsay, t. I, p. 91. — Mem. de Turenne;
 Collect. Michaud, 3º ser., t. IlI, p. 335-363.

lumilió, par ses défaites, l'orgueil castillan : le Roi Catholique marcha en personne vers l'Ébre à la tête d'une douzaine de mille hommes et mit ainsi la petite armée d'Aragon en état de ressaisir l'offensive. L'empereur lui avait envoyé Piccolomini pour le diriger, Ja Motte-Houdancourt, que le gouvernemient français nieilgeacit, n'eut pas les moyens de faire face partout, et les Espagnols, bien commandés, r'eussirent à reprendre Monçon; la perte de cette ville forte, qui était le poste avancé des Français hors de la Catalogne, obligea La Motte à évacuer les autres places qu'il tenaît en Aragon (novembre 1643);

L'Esqagne, qui s'equisit pour conserver la Bolgique et le Milanais, etait si faible chez elle, qu'elle n'avait pu envoyer quelques milliers de soldats en Aragon sans d'egarnir les froutières de Portugal et sans exposer/Estremadure et la Galice aux incursions des Portugals. Cuer-ci, exaltés par leur affanchissement, avaient vingt-cinq à trente mille bommes en campagne, plus que l'Espagne n'en pouvait armer pour défendre l'Aragon et recouvrer la Catalorne.

La marine française gardait dans la Méditerranée cette supériorité qui n'avait été qu'un instant et en apparence compromise en 1641 : toute bataille livrée sur mer était une bataille gagnée. La flotte espagnole n'osant plus se montrer sur la côte de Catalogne, le jeune amiral de Brézé alla la chercher et la rencontra en vue du cap de Gates. Les Français avaient vingt vaisseaux de guerre, deux frégates et douze brûlots : les ennemis avaient en haute mer vingt-cinq gros vaisseaux, dont vingt flamands, et, dans le port de Carthagène et sur la côte, quatre vaisseaux et quatorze galères. Brézé ne leur permit pas d'opérer leur jonction avent le combat : il attaqua le 3 septembre; l'amiral de Naples, de 50 canons, fut brûlé; le vice-amiral de Castille fut pris avec un autre galion; un dunkerquois de 35 canons sauta. Le reste, à la faveur de la nuit, gagna le port de Carthagène et y joignit les galères : huit vaisseaux fracasses par l'artillerie coulèrent en entrant dans le port, d'où les Espagnols ne sortirent plus du reste de l'année. Le commerce de l'Espagne avec l'Italie fut presque entièrement intercepté,

<sup>. 1.</sup> Mercure françois, t. XXV, p. 180-200,

Si l'on envisage dans son ensemble l'échannte et meurtrière campagne de 1633, on y verin des succès plus disputés, plus balantes qu'en 1642, eette dernière et victorieuse année du règne de Richelleu: l'e résultat était encore à l'avantage des Français; leurs victoires étaient bien plus rétentissantes, leurs pertes plus réparables que celles de leurs adversaires, et Tuttlingen, Tortone et Monon ne compensaient pas Roreji, Thionville et Carthigène; néammoins le temps n'était pas venu de se reposer sur ses lauriers et il falait rédubler de vigueure et de persévérance.

Les difficultés financières, cependant, croissaient d'année en année: Biehelieu, après quelques tentatives hardies, avait renoncé non-sculement aux réformes raditales en matière d'impôt, comme l'atteste son Testament Politique (chapitre des finances), mais même au rétablissement de l'équilibre tant que durerait la guerre. Depuis plusieurs années, on ne nourrissait le présent qu'aux dépens de l'avenir : la régence, à son début, trouva les revenusde 1644, 1645 et 1646 consommés d'avance par des anticipations obtenues soit des partisans qui prenaient à ferme le produit dés édits bursaux, des créations d'offices, etc., soit des receveurs généraux des tailles et des fermiers des aides et gabelles. De cos deux sortes d'avances, les premières se faisaient moyennant des remises du quart et même du tiers, les autres movennant des intérêts de 15 pour 100. Pour éviter les conflits avec la chambre des comptes, on faisait passer ees remises exorbitantes et ces intérets usuraires dans les acquits au comptant, c'est-à-dire dans les dépenses secrètes que la chambre des comptes n'était point appelée à vérifier.

C'était là une sifuation bien irrégulière et bien facheuse, que fiichelieu n'avait pas faite et qu'il subissult fatalement : elle empira dès l'avénement de Mazarin: Sous Richelieu, à part le fisée un peu excessif du ministre, on ne faisait guère que des dépenses utiles à la chose publique. Sous la régence d'anne d'Autriche, la prodigalité de la reine et la politique de Mazarin aigmentèrent les charges de l'état par des dépenses d'une autre nature : l'amitié des princes du sang, surtour, cottait fort cher au ministre. Aussi le budget de la France, qui était, en 1642, à moins de 99 millions, dépassas-lei 184 millions en 1643, landis que les armées étaient des passas-lei 184 millions en 1643, landis que les armées étaient. beaucoup moins bien payées que sous le ministère précédent, Sur ces 124 millions, le chiffre le plus élevé qu'on eut jamais vu, plus de 48 étaient en acquits au comptant, ou, en d'autres termes, étaient entrés presque entièrement dans d'autres caisses que celles de l'état. La moitié environ des acquits au comptant avait passé en remises et intérêts aux traitants : l'autre moitié en faveurs et en gaspillages qu'on ne pouvait avouer. Les subordonnés et les créatures de Mazarin partageaient avec les grands et avec les financiers. On avait commencé sous Richelieu une mauvaise opération financière, qui consistait à racheter, au capital de 14 francs pour 1 franc de rente, les rentes constituées sur les tailles, qui étaient fort décriées, parce que le gouvernement ne les traitait pas sur le même pied que les rentes de l'Hôtel de Ville et les pavait de moins en moins régulièrement. Il eût mieux valu remplir les engagements et soutenir le crédit de l'état én payant ces rentes, que de les racheter au prix de 14 francs, lorsqu'elles n'en valaient sur place que 5 ou 6. Ce fut encore pis plus tard : de 1643 à 1644, n'étant plus payées du tout, ces rentes tomberent si bas, qu'on achetait entre particuliers, pour 30 sous et même pour 20, un titre de 1 franc de rente, Le gouvernement continua, cependant, de racheter à 14 pour 1, et, même, les gens en faveur parvinrent à se faire racheter à 18 pour 1. Le contrôleur général d'Émeri était à la tête des spéculateurs qui faisaient ce commerce lucratif. Ce honteux tripotage jeta dès lors une couleur d'improbité sur le nouveau gouvernement, et la responsabilité morale en remonta jusqu'à Mazarin, protecteur d'Émeri. Le reste pouvait passer pour la nécessité du temps; ceci devenait vice et corruption. Richelieu n'eût pas souffert de telles choses autour de lui 5

· Le peuple recommençait à s'agiter sous le poids accablant des

<sup>1.</sup> Sur la situation financiero, F. Fortomaña, Rucherche et considerations ser la finance de France, 1.1, p. 221-226, 237-246, et la Mangine eu Finance, fançane facilità i la finance de France, 1.1, p. 21-226, 237-246, et la Mangine eu Financiero, p. 2004, p. 246, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-248, 247-24

impots. An moment même où le gouvernement se decidait à une révolución de tailles, qui ne deyait pas être de loque durée, les e révoltes des rovquonts, qui avaient froublé la Gascogne en 1640, se renouvelaient dans la Haute-Guyenne: sept ou huit mille paysans, insurgés contre les tailles et soutenus par quelques gentilshommes, assiegacient dans Villefranche le comte de Noailles, gouverneur de Rouergue, pillaient Espalion, qui n'avait pas voulu prendre parti pour eux, et menaçaient Rodez, sans pouvoir en forcer les portes. L'intendant de Guyenne, le lieutenant-général d'Auvergne et l'évque de Sain-Flour, frère du conte de Noailles, accourrent au secours de ce seigneur avec quelques troupes et un gros de noblesse. Le siège de Villefranche fut levé; les chrés des rebelles furent pris et pendus : le reste se dissipal. L'issue des Jacqueries campagnardes était toujours la même pour le pauvre passan '.

Le gouvernement recourat à tous les expédients Imaginables pour faire de l'argent : il imprunts 12 millions à des conditions désastreuses, à 25 pour 100 envirors; il augmenta les droits d'entrée et de vente sur les vins; il créa et vendit deux cents charges d'avocats au conseil et d'autres offices; il lev au môrit de joyeux avénement sur tous les officiers royaux, sur les villes, sur les communautés, sur les corporations, sur les particuliers possesseurs de priviléges, sur les hôteliers et cabaretiers; les possesseurs et engagistes du domaine alièné furent affranchis, en payant une taxe comptant, des charges permanentes auxquelles ils étaient tenus; les dons gratuits du domaine furent révoqués. Un arrêt du conseil ordonna la tevée des droits d'amortissement, que le clergé trouvait presque todjours moyen de ne pas payer sur ses acquisitions. La plupart de ces levées furent données en gages aux traitants pour leurs avances.

Sur ces entrefaites, vers le commencement de l'année 1644, le controlleur général d'Émeri s'avisa d'exhumer une ordonnance

Moreur françois, t. XXV, ao. 1643, p. 70. — Pendant de temps, le peuple de Paris pourvoirait les jémiles par les rues en les accusant d'être cause de la cherté du grân, - pour avoir enleré quantité de blé et fait transporter en pays étrançor : La gouvernement prit la défense de la compagnile contre cette celonné. Extraits des Régistres de l'Rod de Ville; l'. Archive corrieuse, 2 évê. p. V1, p. 370.

de 1548 qui défendait de bâtir de nouvelles maisons dans les faubourgs de Paris et qui, renouvelée à plusieurs reprises, n'avait jamais été observée. Les propriétaires furent sommés, par arrêt du conseil, de payer une taxe proportionnelle au terrain occuné par les nombreux bâtiments construits en transgression de l'ordonnance, s'ils ne voulaient démolir leurs maisons. Les propriétaires réclamèrent bruyamment : une partie d'entre eux avaient obtenu permission de bâtir ou avaient été astreints à des charges publiques qui semblaient légitimer le fait accompli : ils en appelèrent au parlement. Le conseil du roi (conseil d'état) avait chargé le lieutenant civil de mettre à exécution l'édit du toisé et s'était réservé la connaissance des appels qui pourraient être. interietés : le parlement considéra l'arrêt du conseil comme attentatoire à ses droits et accueillif la requête des propriétaires. . De là un long conflit, de longues négociations entre le parlement et la cour, et une petite émeute de propriétaires et de locataires contre le contrôleur général et contre les commissaires qui procédaient au toisé finillet 1644).

Le gouvernement recula et réduisit à 1 million une taxe dont il avait espére 7 ou 8 millions. Ce fut un premier écher pour la régence : en recourant au parlement pour lui faire casser-les dernières volontés de Louis XIII, on avait rendu à ce grand corps une force politique dont il commençait à user. Le gouvernement d'Anne d'Autriche perdit, par sa faiblesse dans l'affaire du toist, une partie du benéfice de la vigueur qu'il avait déployée contre les importants !

La concession faite au parlement et aux bourgeois de Paris retomba sur le peuple des campagnes. On augmenta les tailles de 5 à 6 millions, sous le -titre de « subsistances des gens de guerre». D'une autre part, on établit une taxe sir les procureurs, une taxe sur les moulins, un nouveau droit d'unsanntieme sur les donations et legs, un nouveau droit d'insinuation (d'enregistrement) sur les actes; enfin, un édit royal décréta l'aliénation de 1,300,000 úvres de rentes sur l'entrée du vin à Paris et

Mess. de Mathien Molé, t. III, p. 104-106. — Mess. d'Omer-Talon, avocat général au parlement de Paris; Collect. Michand, 3º sér., t. VI, p. 111-124. — Forbonnais, t. I, p. 247.

de 800,000 livres sur les aides et fermes; le capital de ces 2,200,000 livres de rentes, estimé au denier douze, devait être répartit; par voie d'emprunt forcé, entre les habitants les plus aises de Paris et des bonnes villes : la répartition devait être confiée à des commissaires choisis dans le parlement, la chambre des comptes, la cour des aides et le conseil du roi (août-sependre). Cet time triste ressource que celle de l'emprunt forcé; mais, du moins, la composition de la commission donnaît quel-ques garanties.

. La régente avait récemment gratifié du titre de noblesse les membres du parlement (juillet 1644); les parlementaires, qui avaient depuis si longtemps les priviléges de la noblesse sans en avoir le titre, ne firent pas grand cas de cette faveur purement nominale et n'en furent pas plus dociles. Les e gens du roi » (le parquet), en présentant l'édit à la vérification, conclurent à ce qu'on réduisit l'emprunt forcé à 1 million de rentes pour Paris, 500,000 francs pour les provinces, et à ce qu'il frappat exclusivement les officiers de finances, traitants, préteurs d'argent au roi, gros négociants et gros marchands. Cette restriction décelait le manque de lumières et les étroites passions qu'apportaient les gens de robe dans les questions financières : on ne pouvait micux-s'y prendre pour achever de ruiner le crédit de l'État et il y avait aussi peu de bon sens que d'équité à frapper d'une sorte d'avanie les négociants et les « gens qui prétoient de l'argent au roi ». En exécutant l'édit d'emprunt tel que l'avait rédigé le conseil du roi, on eut atteint les financiers et les négociants, sans qu'ils pussent se plaindre, dans la proportion de ces richesses qui leur étaient imputées à crime : mais il eut fallu que les familles de robe, qui avaient, pour la plupart, de grandes fortunes territoriales, s'exécutassent aussi, ce qu'elles n'entendaient pas faire.

La cour se récria sur les modifications apportées à Pédit : le parlement consentit à en changer la forme et, au lieu de dire que les financiers et gros négociants seraient seuls frappés, il établit que les officiers des cours souveraines, les gens de loi et d'uni-

 La même laveur fut accordée; en décembre 1644 et janvier 1645, aux mêmbres de la chambre des comptes et du grand conseil. versijé, les marchands et bourgeois de médiocre fortune, presque tout le monde enfin, excepté les financiers et les riches commercants, seraient exempts de l'emprunt. La cour céda: l'aliènation des revenus, réduite de 2,300,000 livres à 1,500,000, devait encore produire un capital de 18 millions; le ministère, trop besoneus, pour attendre la répartition, se hâta d'affermer l'emprunt, bien qu'il d'it promis au parlement de ne pas le faire, puis recommenca de prodixer les édits bursaux '.

L'impôt s'eleva, en 1644, à près de 123 millions, dont plus de 59, c'est-à-dire près de moitié, passèrent en acquits au comptant, proportion, effrayante qui indiquait le progrès rapide de la dêtresse financière et l'avilissement du crédit de l'état. L'intervention du parlement n'avait servi qu'à aggraver le mal <sup>2</sup>,

La situation financière et la misère publique qui en résultait faisaient un devoir au gouvernement de tenter si la paix serait honorablement possible. Louis XIII, dans ses derniers jours, l'avait sincèrement souhaitée. On pensait que sa veuve la désirait bien plus vivement encore et n'épargnerait pas les concessions pour y parvenir. On se trompait : Anne d'Autriche ne voulait pas sacrifier les intérêts de son fils à ceux de son frère et de sa famille et, d'ailleurs, elle était tombée, en peu de mois, sous la domination absolue de Mazarin, qui, lui, n'était point pressé de finir la guerre et qu'on accusa bientôt de perpétuer les hostilités pour se rendre nécessaire. De graves historiens ont reproduit trop facilement à cet égard les imputations des passions contemporaines : s'imaginer que Mazarin ait fait durer la guerre au jour le jour sans autre but que de se maintenir au ministère . c'est manquer d'équité envers un des premiers génies diplomatiques des temps modernes. Sans doute il ne faut pas demander à ce sceptique étranger, à cet illustre condottiere de la diplomatie, ce dévouement exclusif et passionné pour l'état, ou plutôt cette entière

Toutes ces créations d'offices dans un but facel ne furent pas également instities - par exemple, la création des agents de banque, de change et de marchandises à Paris, on fevrier [645.— En mars 1645, le monayage an moulin reimphos le monayage an marteau, et l'on ouvre seise hôtels des monasies. — Anciennes lois françaises, XXVII, p. 41-49.

Mém. d'Omer-Taion; Collect, Michaud, 3\* sér., t. VI, p. 124-129. — Forbonnais, t. I, p. 248-249.

identification de l'homme d'étai avec l'état lui-même, qui est l'ideal de la politique et qu'on avait veu réalisée chez Richelieu; mais il faut bien reconnaître que c'était un homme trop supéricur pour n'aimer que le pouvoir et l'argent : ces grands esprits s'attachent à quelque éclataine entreprise comme à une œuvre d'art; ils y mettent, sinon tout leur cœur et leur sale, comme Richelieu, au moins leur amour-propre et leur intelligence ; la passion du moment, eu quelque intérêt personnel et secondaire, peut les en distaire; mais ils y reviennent toujours. Il est de toute évidence que Mazarin out la pensée constante d'achever l'œuvre que. lui avait l'éguée son mattre Richelieu, c'est-à-dire l'abaissement de l'Ebasque et de l'Autriche devant la France, et d'immortaliser son nom par une paix glorieuse qui changest la face de la chréteinté.

Les difficultés d'une paix, où il ne s'agissait de rien moins que du remaniement de l'Europe, et par laquelle les uns préendaient conserver ce qu'ils avaient acquis, les autres regagner ce qu'ils avaient perdu, ces difficultés taient si énormes, qu'il n'était pas nécessaire d'y mettre beaucoup de mauvais vouloir pour que les négociations fussent de longue durée.

L'Ouverture du double congrès, depuis si longtemps attendu, avait été fixée au mois de juillet 1643, les puissances catholiques belligérantes devant s'aboucher à Munster, par la médiation du pape et de Venise, et les représentants de l'empereur et de la Sudée s'aboucher à Osnabruck par la médiation du roi de Danemark. Les Provinces-Unies devaient négocier à Munster avec l'Espagne, sans médiateur, et les affaires de l'empire germanique se traiter dans l'une et l'autré assemblée,

La France, au mois de juillet, reconnut le titre impérial de l'empreur Ferdinand III, qu'elle n'avait jusqu'alors traité que de rot de Hongrie, mais, malgré cette démarche conciliairte, le ministre français ne se hata pas d'envoyer ses plénjotentiaires ' à Muńsier. Plusieurs représentants de l'empereur et de l'Espagnie arrivèrent, au contraire, dans les deux villes désignées, peu de

Peut-être même est-ce trop peu accorder à Mazarin, car, tout su traitant assez mal les Français dans ses notes secrétes, il semble parfois laisser apercevoir pour le França quelque chose de plus qu'un attachement de tête et qu'un lieu d'intérês.

temps après l'époque fixée; mais, comme on le sut plus tard, ces envoyés n'avaient ni pleins pouvoirs ni instructions précises, et la maison d'attriche n'avait voulu que se donner aux youx des peuples l'apparence de la bonne volonité. La Suède ne se pressa pas beaucoup plus que la France, cependant, le plénipotentaire suédois Adler Salvius parut à Osnabruck en novembre 1643, sur l'avis que les anabassadeurs de Françe seraient à Muntser pour le 1<sup>st</sup> janvier 1644. Cet avis fut d'émenti par l'événement : les Français ne naturent na senore.

L'ambassade française avait du primitivement se composer du cardinal Mazarin et de Claude de Mesmes, comte d'Avaux, déjà illustré par des négociations conduites avec autant d'éclat que de prudence; puis, Mazarin étant appelé au ministère, on nomma le. duc de Longueville chef de l'ambassade, afin de complaire à la maison de Condé, et l'on donna pour collègue au comte d'Avaux Abel Servica, ancien procureur-général au parlement de Grenoble et ancien secrétaire d'État sous Richelieu, disgracié jadis pour avoir déplu personnellement à Louis XIII, mais grand ami de Mazarin. D'Avaux et Servien, tous deux hommes de rare capacité, valaient mieux séparés qu'unis, pour l'incompatibilité de leurs caractères; d'Avaux, poli, magnifique, bienveillant, homme de ménagements et de conciliation, mais ferme sur le point d'honneur et nourrissant de lui-même une haute opinion que légitimait son mérite, ne pouvait supporter les empiétements et les emportements de Scrvien, génie violent, agressif, d'une personnalité intraitable, et dont la parole et la plume piquaient ct tranchaient comme l'acier. D'Avaux, très-catholique, eût peutêtre un peu trop cédé sur les conditions de la paix; Servien était dévoué aux alliances protestantes et à la politique la plus guerrière. Leurs rapports ne furent qu'une longue querelle.

D'Avaux et Servien étaient partis de Paris à la mi-octobre 1643, suiva âtendre le duc de Longueville; toistelois lis rallètent pas droit à Munster et prirent leur route par la Hollande, où ils furent retenus beaucoup plus longtenspa qu'ils n'avaient compié. Une paix avantageuse n'était possible que par l'étroite union de la France et de ses alliés, union que la maison d'Autriche s'efforçait de dissoudre par toutes les russes de la diplomatié. Les traités

d'albance venaient d'être confirmés entre la France, la Suède et la Hesse-Cassel : il était indispensable de renouveler également l'alliance avec les Provinces-Unies et de s'entendre avec leurs Efats-Généraux sur la marche à suivre dans le congrès. Les plénipotentiaires français rencontrèrent à La Have toutes sortes d'obstacles. Les Hollandais étaient divisés entre eux : un parti voulait la paix générale; l'autre parti, que dirigeait le prince d'Orange, persuadé que l'Espagne ne consentirait point à céder aux Provinces-Unies leurs conquêtes par un traité définitif, ne désirait qu'une trêve pareille à celle de 1609. La France, de son côté, prétendait que les Provinces-Unies s'obligeassent à soutenir toutes ses demandes, quelles qu'elles fussent, an congrès de Munster et à garantir toutes ses conquêtes, en offrant le réciproque pour ce que les Hollandais avaient pris en Europe : ceux-ei prétendaient n'être obligés à garantir que les conquêtes opérées par la France du côté des Pays-Bas; encore, au fond; tout le parti de la paix, parmi eux, souhaitait-il que la France ne conservat rien sur cette frontière, ll eût fallu que les ambassadeurs français s'associassent franchement au parti de la trévé. La pensée intime de Mazarin était conforme à celle du prince d'Orange : e'est qu'avec l'Espagne. mieux valait la treve que la paix; mais le cardinal n'osa s'ouvrir au prince, de peur que sa pensée ne transpirat, que la maison d'Autriche n'en profitat pour décrier le gouvernement français devant l'Europe et que l'Espagne ne se rendit d'autant plus difficile sur les conditions de la tréve, qu'elle verrait qu'on la souhaitait davantage, Il se trouva done que la France et le parti erangiste, voulant, au fond, la meine chose, ne parvinrent point à s'entendre nettement. La négociation, compliquée de questions d'étiquette, consuma tout l'hiver. Le renouvellement de l'alliance fut enfin signé à grand'peine le 1er mars 1644 : la France et les Provinces-Unies s'engagèrent à ne traiter avec l'Espagne que d'un commun consentement. à ne point avancer les négociations d'un côté plus que de l'autre, à s'entr'aider afin de ne rien restituer de leurs conquêtes, à s'entre-secourir, si, après la paix ou la trêve, une des deux puissances alliées était attaquée directement ou indirectement par l'Espagne ou l'Autriche. Par un autre traité signé la veille, on était convenu de mettre sur pied, de chaque côté, pour la campagne qui s'ouvrait, vingt-deux à vingt-cinq milte combattants, qui entreraient dans les Pays-Bas espagnols à la mi-mai et combineraient leurs opérations: les Provinces-Unies devaient, en outre, expédier trente vaisseaux de 200 à 300 tonneaux pour barre le Pas de Calais et seconder les attaques des Prançais contre la côte de Flandre. La France accordait un subside de 1,200,000 livres à la l'Ollande'.

C'était une victoire pour la France, car les Espagnols s'étaient flattés de traiter séparément avec la Hollande moyennant quelques concessions. Les plénipotentiaires français furent enfin libres de partir pour Munster, où le comte d'Avaux arriva le 17 mars 1644. Le médiateur vénitien, Contarini, s'y morfondait depuis longtemps. Le médiateur pontifical, le nonce Chigi (depuis pape sous le nom d'Alexandre VII), y fit son entrée deux jours après. d'Avaux et reconnut la préséance de la France sur l'Espagne, en visitant l'ambassadeur français avant les ambassadeurs espagnols. Les conférences s'ouvrirent solennellement le 10 avril à Munster; mais il n'en put être de même à Osnabruck. La guerre avait éclaté pendant l'hiver entre la Suède et le Danemark, qui, de puissance médiatrice, devenait ainsi puissance belligérante, Ce grave incident suspendit tout à Osnabruck et eut presque le même résultat à Munster, les Français ne voulant point faire un pas sans les Suédois. Toute l'année 1644 fut encore perdue pour le progrès de la négociation générale.

Les kenleurs de la diplomatie française n'attestaient point l'inetie, mais la prudence; partout, au contraire, cette diplomatie conservait l'impulsion active qu'elle avait reque sous Richelieu et, si le gouvernement français faiblissait insensiblement à l'intérieur, on ne s'en apercevait point au dehors. La France intervint vers cette époque, avec plus ou moins de succès, dans diverses affaires importantes, en chorse de la question européenne déférée au double congrès de Westphalie.

La vieille rivale de la France, l'Angleterre, semblait alors effacée de la carte de l'Europe. Livrée à ses querelles intestines avec une fureur croissante, elle ne prenait plus aucune part aux intérêts

Histoire des guerres et des négociations qui précédirent le traité de Westphalie, par le P. Bougeant, p. 529-574.

du continent et les autres peuples eussent pu, pour ainsi direoublier son existence, sans les pirateries qu'un milieu des troubles tivils, ses hardis et farouches marins exerçaient contre tous les pavillons étraigers. Dans le courant de 1634, un agent francuis fut envoyé à Charles l'é pour réclamer contre ces désordres : le monarque anglais répondit par de belles paroles : c'était à peu près tout ce qui était en son pouveir; il dépécha de son côté à Paris un envoyé chargé de solliciter les secours de la régente de France contre ses sujets rebelles.

La révolution anglaise allait plus vite et plus loin que ne l'avait prévu et souhaité Richelieu lui-même, et le nouveau gouvernement de France n'avait plus, d'ailleurs, les sentiments hostiles de Richelieu contre Charles Ier et sa femme. Prendre parti ouvertement pour le roi dans la guerre civile d'Anglelerre eut été néanmoins une évidente folie: la France n'avait pas trop de toutes ses ressources pour ses propres affaires : on résolut d'essaver une intervention amiable. La crise était, en ce moment, dans toute sa violence. Le sacrifice du ministre Strafford avait affaibli et abaissé Charles Ier sans désarmer ses ennemis et n'avait guère retardé de plus d'un an l'inévitable guerre civile. Le roi avait abandonné successivement les prétentions les plus odieuses à la nation, puis les prérogatives les moins contestées de la couronne; à chaque pas rétrograde de Charles, le parlement, ou plutôt la chambre des communes, qui subalternisait de plus en plus les lords, faisait un pas en avant. Après avoir conquis l'indépendance absolue du parlement par la triennalité et par la suppression du droit qu'avait le roi de suspendre ou de dissoudre l'assemblée, les communes exigèrent que le roi renonçat au commandement suprême de l'armée et à la collation des grades. Charles déclara qu'il ne consentirait jamais à n'être plus « qu'une vaine image de roi » et alla déployer son étendard à Nottingham (22 août 1642). La lutte armée commença. L'Irlande venait d'en écrire la terrible préface dans le sang de quarante mille Anglais. A la fin de 1641, les Gaëls d'Irlande, espérant affranchir leur . patrie à la faveur des discordes d'Angleterre, s'étaient rués en masse sur les protestants anglais établis par Élisabeth et par Jacques les dans les terres confisquées sur les clans rebelles; tous ces

colons avaient été expulsés ou exterminés avec une barbarie sauvage, sans être secourus par les Anglo-Irlandais primitifs, qui, restés catholiques, firent cause commune avec les Gaels.

Le contre-coup de cette nouvelle Saint-Barthélemi retomba sur le roi Charles, à qui les puritains réprochaient depuis longtemps sa tolérance envers les papistes et qu'ils accusèrent de éomplicité avec les Irlandais, bien que les catholiques d'Irlande guerrovassent, en ee moment même; contre les troupes rovales. Le fanatisme protestant s'enivre des mêmes fureurs que le fanatisme catholique, mais produisit, chez une race plus forte, de plus puissants effets: les paysans irlandais n'avaient su que piller et massaerer; les citadins anglais surent faire la guerre et l'on vit, après quelques mois d'exercice, les courtands de boutique de Londres arrêter en rase campague, à la pointe de leurs piques, la plus vaillante cavalerie noble d'Angleterre (à Newbury, en septembre 1643). Le roi avait pour lui presque toute la grande propriété, les trois quarls des lords et la majeure partie de la gentry ', ennemie de l'austérité puritaine; le parlement avait le commerce, les artisans, les gens de mer et, en grande partie, la petite propriété, plus nombreuse et plus importante alors en Angleterre qu'elle ne l'est maintenant . Après deux batailles indécises, beaucoup de combats et de prises et reprises de places, le roi se cantonna dans Oxford et autorisa son lord-lieutenant d'Irlande à faire une trève avec les catholiques pour pouvoir assister la cause rovale en Angleterre; le parlement, de son côté, s'unit aux Écossais en déclarant l'épiscopat aboli et en recevant le presbytérianisme.

Co fut dans de telles occurrences que le gouversement français dépécha en 'Angleterre, comme ainbassadeur extraordinaire, ce valeureux comte d'Inrodurt qui s'étaif signale par de si brillants exploits sous Richelleu (septembre 1643). Harcour fut accueilli honorbablement à Londres par le parlement, qui lui permit d'aller

Gentry ne répond pas exactement à notre gentithommerie: le gentièmen n'est pas le gentièmeme de race, unais ce qu'on appelait chez nous l'homme civant rioblement, quelle que fût sa naissance; c'est-à-dire l'homme n'exerçant d'autre profession que la guerre, la magistrature on l'exploitation de ses propriéts agricoles.

La classe moyenne, presque détruite per l'envahissement de la grande propriété, a'est puissamment reformée de nos jours par le commerce; mais sa richesse est mobilière es non foucière.

confèrer avec le roi à Oxford; ce n'était point une médiation, mais un emprunt et une armée auxiliaire que demandait Charless Harcourt n'auxilité pué de semblable à promettre, au moins quant à présent. Il essara de négocier à Londres; le parlement se tint sut une froide réserve et ne tarda pas à informer l'ambassadeur qu'on savait, par des dépèches interceptées, que nis a cour n'inimème n'étaient dans la position d'impartialité qui convient aux médiateurs. Harcourt n'eut rien de mieux à faire que de prendre ses passe-port fauver l'étair.

Le gouvernement français continua à donner à Charles Ier des marques de bonne volonté; mais quelques faibles secours non avoues, quelques envois d'armes et de munitions, ne pouvaient influer sérieusement sur le sort d'une si grande lutte. Charles Ier avait essavé d'opposer parlement à parloment, et les deux tiers des lords et un tiers des communes s'étalent rendus à son appel à Oxford. Les deux parlements échangèrent d'inutiles pourparlers et d'inutiles anathèmes; c'était au glaive à décider. Une bataille générale fut livrée à Marston-Moor, le 2 juillet 1644 : le roi la perdit par l'épée d'Olivier Cromwell, chef de la secte nouvelle des indépendants, qui s'était alliée aux presbytériens et qui leur fournit des soldats animés d'un enthousiasme invincible. Le roi continua de se défendre dans l'euest et le sud de l'Angleterre, La reine Henrietté-Marie, qui partageait avec courage des malheurs dont elle avait été, en partie, la cause ou le prétexte, passa en France, comme elle était passée, peu auparavant en Hollande, afin d'y solliciter une assistance efficace qu'on n'était point en mesure de lui donner : elle ne devait plus revoir son époux.

La ruiné du parti royal fut cependant retardée par les divisions des preshytérines et des indépendants: ceux-cl m'entendaire point avoir brisé le despotéane du roi et des évêques pour retomber sous le joug des pasteurs calvinistes. Cette secte hérolique, réunissant l'enthousiasme extudique des anahaptièses et la tolérance rationnelle des arminiens, proclamait l'entière liberté de consicience comme étant de droit naturel et drivin parmi les

<sup>1.</sup> Lingard, Histoire & Angleterre, t. X, c. III.

eintétiens, chaque chrétien étant prêtre, selon la parole de Luther, et pourant récevoir directement l'inspiration d'en haut. De l'égalité religieuse, on, plutôt, de la souveraineté individuelle du chrétien, elle concluai l'ogiquement à l'égalité politique et terpadia l'abollition de la noblèsse et de la royaute. Cétait une nouvelle et immense phase du protestantisme qui commencair, l'arminianisme n'era avait été que l'introduction; il y avait un abline entre cette doetrine et celle dont Calvin avait réalisé le sombre jédel dans le gouvernement de Genève.

chantes I avait pu respirer un peu; mais il ne réusit point de rétablir esc affaires. See ennemis, divisés entre eux, ne adoucirent point à son égard : l'archevèque de Canterbury, Laud, depuis longtemap prisonnier, fut condampé à mort et exécuté le 10 janvier 1645, eruelle représaille des violences que ce prélat avait autrefois exercées sur les puritains. Le roi perdit, contre Fairiax et Convenuel, une dernière bataille à Nasey (14 juin 1645); le soulèvement des montagnards écossais et les victoires passières de Montroses sur les occenanters d'Écosse ne compensirent pas le désastre du roi; Montrose, fut bientot défait à son tour et l'espoir que Charles avait fondé sur l'Irlande s'evanouit, le elergé eatholique, à la tête diquel était venu se mettre un nonce du pape, ayant fait d'échirer une convention signée par les chefs irlandais avec les officiers du roi.

Charles n'avait plus de chance de salut qu'en profitant des discordes de ses adversaires pour fraiter avec une des deux settes coalisées et la séparer de l'autre. Le gouvernement français essaya . cueore de le servir et l'ambassadeur de France, Montreville, se rendit intermédiaire entre Charles et les presbytériens d'Écosse, tandis que ce prince négociait directement avec les indépendants. Chambassadeur français, la reine Henriette, la cour de France, presèrent Charles-de traiter avec les Écossais, qui avaient envoyé une armée en hagleterre au secours du parlement, et de consentir à l'abolition de l'épiscopat en Angleterre. On représenta au roi que les indépendants vouliant détruire la royauté, que les pres-ptériens voulaient seulement la restreindre; qu'i faliait qu'er pour le moindre mai. Charles refusa: la nécessité de l'épiscopat étit pour lui une croyaure fondamentale en religion comme en

politique, et rien ne pouvait arracher de son esprit la maxime de son père : Point d'évéques, point de roi l

Il fut le martyr de l'épiscopat; car les Écossais rejetèrent toute, autre condition que l'établissement du presbytérainsne dans la Grande-Bretagne et, lorsque Charles, cerné dans Oxford par l'armée du parlement anglais, s'échappa et alla se présentés seul à l'armée écossaise, il ne réussit point à réveiller, par cette démarche désespérée, la vieille affection de l'Écosse pour sa racc. Les Écosais le requrent en capití plutôt qu'en roi [5 mai 1646]. Après quèdques mois d'incertiudes et de négociations, l'armée écossaise livra le roi aux commissaires du parlement anguas, qui le ramenèrent prisonnie à l'folmby; catastrophe qui en présageait une autre plus étrange et plus terrible (3) janvier 1647)!

La diplomatie française avait du échouer outre-mer : elle réussit en Italie à arrêter une guerre aussi mesquine que la guerre d'Angleterre était formidable. Le vieux pape Urbain VIII, très-apre dans ses intérêts de prince temporel, s'étant brouillé avec le duc de Parme, vassal de l'Église, avait excommunié ce duc et prétendait le dépouiller de ses domaines. Venise, la Toscane et Modène s'unirent pour la protection de Parme et, pendant plus de deux ans, l'Italic centrale fut ravagée par les deux partis, qui montrèrent, du reste, aussi peu de vigueur et d'esprit militaire l'un que l'autre. Urbain VIII, après avoir épuisé les trésors entassés par son avide administration, fut enfin obligé de recourir à la médiation de la France, de rendre au duc de Parme ce qu'il lui avait pris et de céder sur tous les points (30 mars 1644). L'issue de la guerre de Parme fut également humiliante pour Rome etpour l'Espagne, qui, naguère maîtresse de l'Italie, ne fut pas même appelée à intervenir dans ce traité 2.

Tandis que la négociation générale languissait au congrès de

<sup>1.</sup> Huns, Historie & Anglietere, C. P. VIII, P. VIII, L. VIII, L. X. E. Lugsch, Historie et Anglietere, Y. X. C. H. L. H. Y. F. C. Glince, Historie et a Richteria et Anglietere. — Men. de Briennes Collects, Michaud, 27 ser., L. III., p. 37-59. — Encyclopide insourier 3 ser. Concervata, p. par. J. J. Ferryand. J. M. Evymand 1, pace Concervat. — Proposition in the Concervation of the

<sup>2.</sup> L. Ranke, Histoire de la Papauté, 1. VIII, § 4.

Westphalie, la guerre générale, au contraire, redoublait de vigueur et d'acharnement. La France s'était mise en mesure de pourstivre. cette année, les conséquences de sa victoire de Rocroi aux dépens de la Flandre maritime. Le duc Gaston d'Orléans, jaloux des lauriers du duc d'Enghien et pris d'une ardeur belliqueuse chez lui assez nouvelle, avait réclanté le commandement de la principale armée en sa qualité de lieutenant-général du royaume. Ou lui donna pour seconds La Meilleraie, Gassion et Rantzau, ce qui pouvait rassurer un peu sur le sort de l'armée confiée à un parcil chef. Le duc, en effet, n'eut que les honneurs du commandement : le plan de campagne, assez simple d'ailleurs, fut fort blen concerté à Paris et fort blen exécuté par les lieutenants de Gaston. Quatre corps de troupes, assemblés sur la Somme, traversèrent rapidement l'Artois et se rejoignirent devant Gravelines, qu'ils trouvèrent déjà investie par l'arrière-ban noble et par les milices bourgeoises du Boulenois et du Calaisis, L'escadre hollandaise, conformément au dernier traité, parut aussitôt pour compléter le blocus (fin mai 1644). Piccolomini, qui était revenu d'Espagne pour défendre la Belgique, n'eut le temps de jeter que cinq cents hommes de renfort dans Gravelines. La garnison neanmoins fit une aussi belle défense que celle de Thionville. En quinze jours, les Français avaient fait écouler les inondations artificielles qui profégeaient la place et enlevé les forteresses qui en défendaient les approches; mais le corps de la place tint pendant cinq semaines après la tranchée ouverte : le gouverneur espagnol ne capitula qu'au moment d'être emporté d'assaut (28 juillet). Piccolomini, trèsinférieur en forces aux Français, n'avait rien pu tenter pour le secours de Gravelines. Les habitants stipulèrent le maintien de leurs priviléges et, comme naguère les bourgeois d'Arras, ils inscrivirent en tête de leurs priviléges le droit d'interdire dans leurs murs la liberté de conscience!

Le duc d'Orléans, déjà rassasié d'une gloire qu'il avait eu soin de ne pas rendre trop périlleuse, se hâta de refourner à la cour et Gassion achevia la campagne par la conquête des forts qui bordaient, soit le cours de l'An, entre Gravelines et Saint-Omer, soit le Neul-Fossé, canal à plusieurs branches qui allait de l'Aa et de Saint-Omer à Aire. La West-Flandre fut ainsi tout ouverte aux Français par la perte des lignes d'eau qui la défendaient.

Pendant ce temps, le prince d'Orange avait attaqué la Flamtre
par l'extrémité opposée et pris le Sas-de-Gand.

La guerre d'Allemagne offrit de bien plus vastes péripéties. A la fin de l'année précédente, les Suédois, irrités de la connivence mal déguisée des Danois avèc les Impériaux et des exactions exercées sur leurs navires dans le Sund par ordre du roi Christiern IV. avaient saisi brusquement l'offensive : Torstenson, accouru du fond de la Moravie, avait envahi la presqu'île danoise: Koningsmark s'était jeté sur l'archeveché de Bremen; Horn, sorti de la Suède, avait assailli le Halland, le Bleking, le Schonen, provinces que le Dancmark possédait encore à l'extrémité méridionale de la grande péninsule scandinave. Le Danemark, surpris, accablé, s'était trouvé, en un moment, presque réduit à ses îles, à ses flottes et à la Norwège. On pouvait craindre que les Suédois, en changeant de la sorte le théâtre de leurs opérations militaires. n'eussent fourni aux Autrichiens l'occasion de recouvrer la prépondérance dans l'Allemagne centrale; mais une diversion habilement préparée par la France et la Suède obligea l'empereur à songer à sa propre défense. Le prince de Transylvanie, Rakoezi, sc jeta sur la Hongrie, sous prétexte que l'empereur avait violé ses promesses envers les protestants hongrois : une grande partie de la Hongrie se souleva; les pachas turcs, qui occupaient toujours Bude et une portion de la Hongrie cisdanubienne, soutinrent Rakoczi, et les Autrichiens eurent grand'peine à se maintenir à Presbourg et dans quelques comitats. Ils furent moins heureux encore dans le nord. Le général Gálas, chargé de secourir le roi de Danemark, reprit quelques places du Holstein, mais tenta en vain d'enfermer les Suédois dans le Jutland : Torstenson quitta la presqu'ile danoise en vainqueur, comme il y était entré; il chassa Galas de poste en poste jusqu'en Bohême et dissipa entièrement son armée.

L'empereur, ainsi occupé dans le nord et dans l'est, durant la campagne de 1644, s'était 'u contraint de laisser supporter tout le poids de la guerre, dans l'Allemagne occidentale, au due de Bavière et aux princes allemands alliés de l'Autriche. Les Bavarois soutinrent e fardeau avec honneur et, pendant quelque temps, avec succès, bien que le duc de Lorraine, toujours errant, les eût quittés pour aller joindre les Espagnols en Flandre. Les Bayarois avaient à leur tête un excellent capitaine, le comte de Merci, de race wallonne et de langue française comme Jean de Weert, comme Lamboi, comme Buquoi, comme Beck, comme la moitié des généraux qui combattaient alors pour l'empereur contre la France, Merci était digne de faire face à Turenne, qui reformait péniblement une petite armée à Brisach, tandis que le général havarois tâchait de mettre à profit la défaite des Franco-Weymariens à Tuttlingen, Turenne, mal secondé par le ministère français, qui avait prodigué tout ce qu'il avait de ressources à l'armée de Flandre, ne put rééquiper que einq mille cavaliers et quatre à cinq mille fantassins. Un petit succès remporté par Turenne sur un corps de cavalerie ennemie n'empêcha pas Merei d'envahir le Brisgau et d'assiéger Freybourg. Turenne ne se jugea point en état de ravitailler la place de vive force : l'ennemi était supérieur au moins de moitié et admirablement posté. Turenne adressa de nouvelles et de plus vives réclamations à Mazarin : le succès du siège de Gravelines était en ce moment à peu près assuré; le ministre ne crut plus nécessaire de retenir en disponibilité le vainqueur de Rocroi, qui, à la tête d'un corps d'armée de réserve, faisait provisoirement la petite guerre dans le Luxembourg. Enghien recut ordre d'aller joindre Turenne, après avoir reçu un renfort de deux mille volontaires liégeois,

Malgre la celerité d'Enghien, lorsqu'il arriva sur le Rhin, Freybourg venait de se rendre (28 juillet 1644). Enghien et Turenne réunis marchèrent droit à l'ennemi avec dix-neuf à vingt mille combattants, dont huit à neuf mille cavaliers. Merci ne comptait qu'environ neuf mille fantassine et six mille chevaux; mais l'assiette de son eamp était formidable ; il avait à dos la ville de Freybourg; à droite, un bois marécageux qui traversait la route de Brisach à Freybourg; è a gauche, les premiers massifs de la Forèt-Noire; en avant, un mamelon qui se rattachait à ces hautes et sombres saipnières. Toui se points un peu accessibles avient été coupés par des fossés, défendus par des redoutes, par des palissades, par des abatis d'arbres. Un officier général conseilla de faire tombre la position de l'ennemi en la tournant et en allant se placer entre le camp de Merci et la route de Villingen, d'où les Bayarois tiraient leurs Vivres. L'expédient était hon, mais un peu lent, et Turenne avait conçu de vastes plans qui exigeaient une prompte victoire. Quoi qu'en dise son biographe Ramsay, il paraît que ce fut ce sage enplaine qui proposa au du d'Enghien l'audacieuse attaique du camp ennemi. 'Turenne avait reconnu dans la Fort-Norie un défillé qui tournait le mandeon occupé par l'avant-garde de Merci et qui débouchait sur le flanc gauche des Bavarois, campés dans une petite plaine. Turenne se chargea de l'atique de flanc: le 3 août, à la pointe du jour, il s'engagea dans les bois et dans les montagnes; Enghien resta immobile toute la mainier, puis, trois heures avant la unit, jugeant Turenne proche et le moment venu, il lança une colonne d'infanterie à l'assaud un amelon.

Cette brave troupe escalada les pentes escarpées de la colline, força un abatis de sapins qui formait le premier boulerard des ennemis, mais alla se briser contre une seconde ligne de redoutes. A la vue de ses gens qui plient, Enghien saute à bas de son c'heval et s'éance, à la trée de la réserve, droit aux retranchements bavarois, à travers un feu épouvantable. C'est alors que, suivant une tradition très-populaire. Enghien aurait jeté son bâton de commandement dans les lignes ennemies c' y sernit précipité après pour le reprendre? Quoi qu'îl en soit, Enghien franchit, des premiers, le redoutable retranchement et, vers la nuit tombante, le sommet du mameton fut au pouvoir de ses soldats, qui s'y arrêtévent épuisés de faitgue et de said.

Le combat n'avait pas été moins furieux dans le défilé où s'était engagé Turenne, qui n'avait pu avancer que pas à pas, sous le cu des, détachemiste ennemis distribués dans la forêt. Turenne pénétra jusqu'à l'entrée de la plaine; mais, là, il fut arrêté par le principal corps des Bavarois; on se fusilla toute la nuit à quarante nas.

Au crépuscule du matin, Turenne s'apercut qu'il n'avait plus en

V. les Mémoires du maréchai de Gramont, Collect. Michaud, 3º sér., t. ViI,
 p. 256. — Gramont commandait en second le corps d'armée du duc d'Enghien.

 <sup>20. —</sup> tramont commandant en sécond le corps a armée du duc a Enguien.
 2. Cette anecdote se trouve, pour la première fois, dans l'Histoire de la ris de Louis de Bourbon, prince de Conid, t. 1, p. 94; Cologne, 1684.

tete que des tirailleurs : il déboucha dans la plaine et y rejoignit Enghien, descendu de son mamelon.

Mérei avait profité de la nuit pour se retirer sur la Montagne-Noiré, bauteur plas voisine de Freybourg et appuyée, d'une part, sur cette ville, de l'autre sur la forêt. Il avait eu au moins quatre mille hommes tués ou hors de combait; mais les Français en avaient bien perdu trois mille et ils étaient si harasés, que les généraux furent obligés de leur accorder un jour de repos. Merciemploya ce our délai à se retranebre en toute hâté.

Le 5 août au matin, les Français s'avancèrent à un nouvel assant. Les dispositions étaient irts-bien prises et le succès semblait assuré. Par malheur, tandis qu'Enghien et Tarenne étaient allés gravir une colline pour examigner le camp ennemin, un officier général, soit erreur, soit témérile, attaqua sans ordre. Il fut repoussé: de là une confusion extrême; on ne put s'en remetre completement et l'attaque, mal engagée, choua après une lutte acharmée et un affreux carnage de part et d'autre; la nuit vint sans qu'on ett réussi à déloger l'ennemu

On se retira au camp d'où l'on était parti et l'on délibéra de revenir à l'expédient qu'on avait d'abord rejeté, c'est-à-dire à couper les communications de Merei avec le Würtemberg, où étaient ses magasins. Merei, de son côté, jugea impossible de maintenir drantage sa position. Les deux armées ou plutôt les deux débris d'armée se mirent à la fois en marche, le 9 août, par deux vailées qui se rejoignant à trois ou quatre lieues au-dessus de Freybourg. Merei, qui avait moins de chemin à faire, gagna l'avance, repoussa l'avant-garde française qui le serrait de près, s'enfonça dans la Fort-boire, en abandonnant sa grosse artillerie et son bagge, et regagna le Watemberg \*.

On ne l'y suivit pas. On ne s'attacha pas meme à reprendre Freybourg. Dès le commencement de l'année, Turenne avait comnuniqué à Mazarin un plan qui devenait enfin exécutable et que la vive intelligence d'Enghien saisit avidement.

Mem. de Turenne; Collect. Michand , 2º sér.; t. III., p. 368-376. — Mem. de Gramont, 69d., t. VII. p. 236-238. — Mem. de Moutglat, 69d., t. V. p. 149-149. — Hutsiere de Turenne, t. I. p. 94-106. — Relation de La Moussaic, à la suite de l'Histoire de Turenne, t. II. p. CLEXEVIII-CCI.

Le point décisif, dans la guerre avec l'empereur, c'était de tenir le cours du Rhin, soit comme base d'opérations offensives, si l'on voulait porter les principales forces de la France en Allemagne, soit comme ligne de défense, si l'on dirigeait les principaux efforts contre les possessions espagnoles. On avait naguère pris et perdu le Bas-Rhin, alors qu'on ne tenait pas le haut du fleuve; maintenant qu'on occupait le Haut-Rhin, le Bas était faeile à conquérir et faeile à garder, les maîtres de l'Alsace pouvant sans peine prendre à revers tout ce qui est renfermé entre la Moselle et le grand coude mayençais du Rhin '. L'armée, qui avait perdu plus de la moitié de son infanterie à Freybourg, semblait bien faible pour une telle entreprise; mais on savait les villes du Rhin mal gardées et l'on ne doutait pas de leur conquête, pourvu qu'on devancat les secours des Austro-Bavarois. Dès le 16 août, Enghien et Turenne, après avoir embarqué leur canon sur le Rhin, se mirent en mouvement avec eing mille fantassins et six ou sent mille chevaux, et descendirent la rive droite du fleuve : par le pays de Bade. Ils s'arrêtèrent, le 23 août, devant Philipsbourg, qu'ils assiégèrent. Cette forte place n'avait que huit cents hommes de garnison : elle fut réduite à capituler dès le 9 se:> tembre; on y trouva cent pièces de canon. C'était un second Brisach, qui ouvrait le Bas-Palatinat transrhénan et la Franconie, comme Brisach ouvrait la Souabe.

Pendant le siége de Philipsbourg, Spire, qui n'était point occupée par l'ennemi, avait revu garaibon, française. L'approche de Merci, renforcé par un corps d'Impériaux, n'arrèta pas les progrès des Français. Enghien s'établit fortement sous Philipsbourg et contint Merci, tandis que Turenne, qui avait repassés sur la rive gauche du Rhin, marchait sur Worms, sur Oppenheim et sur Mayence. Il n'y ent pas un coup de cunon à tirer. Worms, que l'empereur avait donné pour retraite au duc de Lorraine, renvoya les Lorrains et ouvrit ess profes aux Français. Mayence, qui n'avait point de garnison impériale et n'était gardé que par quelques soldats de son archevèque, refusa de recevoir un détachement bavarois expédié par Merci et offrit de capituler avec le ment bavarois expédié par Merci et offrit de capituler avec le sont archeve de la contraction de la co

Mém. de Turenne; Lettre de Turenne au cardinal Masarin, du 29 janvier 1644;
 ap. Collect. Michaud, 2º sér., t. III, p. 364.

prince général en chef des Français. Enghien accourut et entra solennellement dans cette grande cité (17 septembre). La facilité avec laquelle il répondit en latin aux haraques du chapitre et du corps de ville lui fit presque autant d'honneur, auprès des lettrés allemands, que ses deux victoires de Roeroi et de Frevbourz.

Bingen fut remis aux Français par le chapitre de Mayence: Baccarach se rendit et Turenne acheva cette hrillante expédition en chassant les Lorrains de Landau et de Kreutznach.

Vers la fin d'octobre, Enghien quitta les bords du Rhin et retouria en Franca avec la plus grande partie de son corps d'armée. Turenne se retrouva dans une position assez périlleuse entre Merci, qui était sur la rive droite du Rhin, et le due de Lorraine, qui était sur la Moselle avec quelques troupes; cependant, grâce à l'extrême habitelé de ses manœuvres et un peu aussi à la désolation du pays, où la cavalerie ne pouvait subsister pendant l'hiver, il se maintint dans toutes ses conquêtes, et le Rhin resta à la France, des portes de Blue aux portes de Coblentz.'

C'était là le meilleur moyen d'accélerer les négociations de Munsterl L'acceptation de la médiation française par la Suède et le Danemark, en dépit des intrigues autrichiennes, couronna les prospérités de la campagne d'Allemagne et promit de nouveaux tromphes pour l'année prechaine, en faisant espérer que les Suédois allaient recouver- la libre disposition de toutes leurs forces contre l'ennemi commun (novembre 1644).

Mim. de Turenne, p. 376-390. — Mim. de Gramont, p. 259. — Relation de La Moussaie, loc. cit., p. cci-ccix.

sembloit plutôt à un désert qu'à un pays qui cut jamais été peuplé » .

La guerre d'Italie était considérée comme fort secondaire et n'attirait plus guère l'attention. Le gouverneur du Milanais s'y défendait de son mieux contre le prince Thomas de Savoie et le combe du Plessis-Prasiin. Les avantages des Franco-Piémontais se bornèrent cette année à la prise de Santia.

La campagne de Catalogne eut plus d'importance : le roi d'Espagne, encouragé par la délivrance de l'Aragon, fit un grand effort pour recouvrer la Catalogne. Au commencement de mai, il entreprit en personne le siége de Lérida, place qui couvre toute la partie occidentale de la province. Le maréchal de La Motte-Houdancourt accourut et jeta de vive force quinze cents homines dans Lérida; mais toute l'armée espagnole, très-supéricure en nombre, tomba sur lui et l'enveloppa : il ne se dégagea qu'à grand'peine, laissant deux mille morts sur la place et abandonnant son artillerie et son bagage (15 mai). Malgré ce rude échec, La Motte, rctiré à quelque distance, continua d'inquiéter les assiégeants pendant deux mois et demi. Un peu avant la fin de juillet, renforcé par quelques milliers de soldats envoyés de France, il se rapprocha du camp ennemi, afin de tenter une nouvelle attaque; mais il reconnut l'impossibilité de forcer les retranchements espagnols. Il résolut de venger sur Tarragone la perte inévitable de Lérida et courut assaillir Tarragone par terre, tandis que l'amiral de Brézé bloquait cette ville par mer avec vingt-cing vaisscaux et quinze galères. Par malheur, Lérida, après une trèsbelle défense, avait été forcée de se rendre le 31 juillet, quelques jours avant l'ouverture du siège de Tarragone, Le roi d'Espagne détacha contre Balaguer une division qui prit cette place et qui assura aux Espagnols toute la movenne et la basse Sègre : en même temps, il fit mine de marcher sur Barcelone : les cris des Barcelonais, qui rappelaient La Motte à leur secours, obligèrent ce maréchal à quitter son siège, au moment où tous les dehors de Tarragone étaient déià emportés.

Barcelone ne fut point attaquée et La Motte n'eut point à com-

1. Mem. de Montglat, p. 153

battre le roi Philippe. La situation désespérée de la reine d'Espagne, qui mourut de maladie le 6 octobre, et les progrès des Portugais du côté de la Galice et de l'Estremadure rappelèrent Philippe IV à Madrid.

Le maréchal de La Motte avait été malheureux : on le traita en coupable. Il fot rappelé en France, emprisonné au château de Pierre-Scise, et des commissaires furent chargés d'instruire son procès pour manquements et malversations commis ens a flange de vice-roi de Catalogne. > Ge brave officier, parent et ami de l'ancien secrétaire d'état de la guerre, de Noyers, fut victime de la haine de Le Tellier, qui avait sucedé à de Noyers et qui persécutait tous les protégés de son devancier. Le nouveau ministre de la guerre était habile et laborieux, mais aussi dur et despo-tique dans son administration que souple à la cour. La digrace de La Motte fut le début des iniquités de cette famille Le Tellier, qui fit payer sich rels esservices qu'elle rendit à la France !

Le gouvernement français n'eût dû accuser que lui-même des revers de la Calatogne: à la suite de Roeroi, on avait abandome les plans militaires de Richelieu, qui voulait frapper l'ennemi au cœur et conquérir, pour ainsi dire, la Belgique en Espagne; on négligeait l'armée de Caladogne pour prodiguer toutes les resources à l'armée de Flandre. L'Espagne, au contraire, revenant, au moins pour un moment, à une stratégie plus sage que celle d'Olivare, employait le peu qui lui restait de vigueur à recouvrer ses frontières naturelles. De la, les résultais d'une campagne où la France avait été partout victorieuse, excepté au delà des Pyrénées.

Si l'aspect général de la guerre restait très-satisfaisant, malgré la perte de Lérida, il n'en était pas de même de la situation financière; le déficit allait plus vite encore que la victoire. Les besoins ne diminuaient pas et la difficulté d'y fournir augmentait sans cesse par la résistance des grands corps qui a vaient plié sous Ritchelieu et qui se redressaient contre Mazarin. Ainsi, les

Mém. de Moitglat, p. 153-154, 194. — Mercure françois, t. XXV, an. 1644, p. 179-225. — Mém. de La Rochefoucaud; Colhect, Michand, 3° sér., t. V, p. 391. — Le marchal de La Motte, après une longe information qui ne fournit ancun grief sérieux coûtre lui, fut traduit derant le parlement de Grenoble et finalement remis en liberté en 1649.

États de Languedoc refusèrent, trois années de suite, une augmentation d'impôt qu'on réclamait d'eux (1644-1646). Le parlement de Paris se roidissait de plus en plus. Le ministère avait consenti, comme on l'a vu, à réduire des sent huitièmes la taxe împosée sur les maisons des faubourgs de Paris. Quand il s'agit de répartir le million auguel se bornait le ministère, les propriétaires et les locataires s'ameutèrent derechef et renouvelèrent leur requéte au parlement. La reine commença par défendre au parlement de recevoir les requêtes; puis, lorsqu'elle vit l'agitation continuer, elle recula encore et fit surseoir à la levée de la taxe. Cette concession n'arrêta pas les mouvements du parlement : les chambres des enquêtes, composées des conseillers les plus jeunes et les plus remuants, persistèrent à demander l'assemblée générale des chambres, afin que le parlement délibérat en corps sur les requêtes. Le premier président, Mathieu Molé, d'accord avec les vieux conseillers de la grand'chambre, refusant de convoquer l'assemblée générale, les conseillers aux enquêtes vinrent, quatre jours de suite, envahir la grand'chambre, afin de former de fait l'assemblée générale. Pendant quatre jours, le premier président refusa opiniatrément d'ouvrir la délibération. Les enquêtes, qui composaient la grande majorité du parlement. résolurent enfin de se passer du premier président et, au besoin. de toute la grand'chambre, et prirent jour pour délibérer.

La reine et Mazarin se décidérent à un petit coup d'état. On manda au Palais-Poya! les députés du parlement, et le chancelier signifita aux enquétes l'ordre de cesser leurs entreprises; la reine, le due d'Orleans et le prince de Condé d'éclarèrent, d'un commun accord, que l'on ne soutfrieit pas » la dinimitori de l'autorité du roi (27 mars 1644). » La noit d'après, un président et deux conseillers aux enquétes furent exilés dans leurs terres par lettres de cachet; un autre président aux enquêtes, Barillon, ancien affidé de la reine pendant ses malheurs et grand ami des importants, fut enlevé de sa maison et conduit prisonnier à Pienerol.

A cette nouvelle, le premier président Molé convoqua lui-même

 Le Palais-Cardinal, depuis que la reine s'y était installée, avait reçu le nem de Palais-Royal, qu'il a gardé jusqu'en 1792, et, depuis, plusieurs fois quitté et repris. corns se transporta par deux fois au Palais-Royal pour réelamerle retour de ses membres, sauf à leur faire leur procès s'ils avaient manqué au devoir de leurs charges. La reine refusa, Les chambres des enquêtes suspendirent le cours de la justice : la grand'chambre continua de rendre la justice, mais s'unit aux enquétes pour rédiger des remontrances à la reine. Au bout de quelque temps, le gouvernement consentit au retour des trois magistrats exilés, mais persévéra dans sa rigueur envers le président Barillon, arrêté, disait-on, pour raisons d'état étrangères à l'affaire des enquêtes. Là-dessus résolution de nouvelles remontrances et persistance des enquétes à suspendre la justice. La reine fit savoir au parlement qu'elle entendrait les remontrances, mais qu'il fallait absolument que la justice reprit son cours. Les enquêtes obéirent (20 iuin): les remontrances furent présentées et Barillon resta en prison.

Le débat recommença aussitôt sur un autre terrain : la cour avait envoyé plusieurs édits bursaux à l'enregistrement: l'un' ordonnait la vente des places et lieux vagues à Paris et ailleurs : un autre obligeait les détenteurs et engagistes des biens du domaine à racheter, pour une somme une fois payée, les droits seigneuriaux qu'ils devaient au roi. Le parlement n'enregistra ce second édit qu'avec la restriction que le rachat serait volontaire.

Le ministère, se voyant disputer pied à pied toutes ses ressources et ne sachant où se prendre, en vint au plus désastreux de tous les expédients : il afferma les tailles, réduisant ainsi, pour obtenir de l'argent comptant, la quotité de ce principal impôt jusqu'alors intact et livrant les campagnes aux partisans, bien plus redoutables encore, bien plus impitoyables pour le pauvre que les agents du fisc. Puis, le 7 septembre, la reine mena le petit roi porter en lit de justice au parlement dix-neuf édits bursaux : c'étaient des augmentations sur les aides et sur les fermes; des taxes sur les officiers royaux, déguisées et compensées par des augmentations de gages; c'était une nuée de nouveaux offices inutiles ou ridicules, tels que les « jurés vendeurs de foin ef les jurés crieurs de vin ». Il v avait des corps où les officiers devenaient quatriennaux, c'est-à-dire qu'il y avait quatre fonctionnaires là où il en fallait un et qu'on les faisait servir par trimestre. Le rachat forcé des droits seigneuriaux du roi était maintenu; les engagistes du domaine devaient payer à cet effet une année du revenu des biens engagés. Les priviléges de noblesse étaient prodigués et même imposés, moyennant finance, à tous les officiers et citorens riches des provinces.

Il était difficile d'imaginer rien de plus absurde qu'un rôi de sept ans agissant de « propre mouvement et de puissance absolue », et bégayant, d'une voix enfantine, que « son chancefier va expliquer sa volonté ». Le parlement, cependant, enchaîné par les usages et par les formes, inose écarter cette fiction et, après des discours assez éloquents et assez vifs du premier président Molé et de l'avocat-génèral Talon, l'enregistrement eut lieu. Il n'y eut point ensuite de protestation ni de remontrances; le parlement se tint tranquille pendant six mois et la cour crut qu'elle àvait tout ganée en montrant de la fermeté.

L'irritation, néanmoins, fermentait en silence et les esprits étaient déjà si aigris, que, le président Barillon étant mort dans as prison de Pignerol, bien des gens soupconèrent le cardinal Mazarin de l'avoir fait empoisonner. Ce soupcon était fort injuste: Mazarin, trop capable de malversations et de manque de foi, était incapable d'un sassasinat.

Une telle disposition des esprits annonait de prochains orages '. Le ministère employa, d'ailleurs, le mieux qu'il put, l'argent obtenu par des moyens si onéreux. On travailla à réparer la négligence qui avait eu des suites si facheuses en Catalogne et à soutenir le succès des autres armées. Le vainqueur de Casal et de Turin, le comte d'Harcourt, fut nommé vice-roi de Catalogne : le comte du Plessis-Praslin, qui avait été le compagnon des victoires d'Harcourt, fut rappele d'Italie et dépéché outre Pyrénées avoc une partie des troupes qu'il commandait et que renforcèrent des régiments réunis en Languedoc. Les charges de la guerre d'Italie étaient fort d'finimuées par l'évacuation des places piémontaises

Sur les affaires de finances et du parlement, V. Mém. de Mathieu Molé, t. III, p. 110-112. — Mém. d'Omer-Taion, Collect. Michaud, 3º sér., t. VI, p. 139-159. — Forbonnis, t. I, p. 249-251. — Mém. de madame de Motteville, Collect. Michaud, 3º sér., t. X, p. 70.

qu'occupaient des garnisons françaises et qu'on rendait, en ce moment, à la duchesse régente de Savoie, moyennant un nouveau traité d'alliance : on ne gardait plus que la citadelle de Turin (avril 1645).

Dès le commencement d'avril, du Plessis-Praslin mit le siège devant l'importante ville maritime de Roses ou Rosas, que les Espagnois avaient conservée à l'extrémité nord-est de la Catalogne et d'où ils inquiétaient sans cesse la province de Girone et même le Roussillon, La saison n'était pas favorable nour guerrover dans ce pays : à la suite de violentes pluies, les ruisseaux des montagnes se précipitèrent en torrents furieux et novèrent le camp français; les bagages et les munitions furent gâtés et perdus et les troupes toutes dispersées. Quelques années auparavant, un pareil accident, survenu dans le Roussillon, avait suffi pour ruiner une armée; grâce à la fermeté du général et au progrès de la discipline et de l'esprit militaire parmi les soldats, on ne vit rien de tel cette fois et tout fut réparé en peu de jours. Ni l'extrême solidité des fortifications, bâties en pierre « dure comme le diamant », ni la résistance meurtrière d'une brave et nombreuse garnison, ne découragérent les assiégeants. Roses fut réduite à capituler le 26 mai. La marine ennemie n'avait rien tenté pour secourir la place. Le pavillon espagnol n'osait quasi plus se montrer sur ces mers où avaient régné Charles-Quint et Philippe II.

· La ville prise, le comte d'Harcourt, qui avait couvert le siège, saisit l'offensive du côté de la Sègre, où avaient eu lieu les progrès des Espagnols l'année précédente. Les ennemis occupaient les passages de cette rivière, profondément encaissée entre des roches abruptes : de hardis nageurs jeferont d'une riye à l'autre un pont de cordes sur lequel défila l'élité de l'infanterie, qui protégea ensulte l'établissement d'un pont plos solide et moins périleux. Harcourt, débouchant par cette manœuvre audacieuse au milieu des positions espagnoles, surprit et battit à Llorens le général ennem Cautelmo (23 juin), le rejeta sur Balaguer et l'y enfermà. Cantelmo, ne pouvant subsister dans cette ville avec tout un corps d'armée, finit par s'échapper de nuit à travers les montagnes avec sa cavalerie, en laissant son infanterie dans la

place. Le général en chef espagnol, don Philippe de Silva, qui était à Fraga, essaya en vain de ravitailler Balaguer; ses convois durent enlevés; les troupes, entassées dans Balaguer, mourant de Lim, forècrent leur commandant à capituler (20 octobre).

Les Espagnols ne furent pas plus heureux en Portugal qu'en Catalogne: ils avaient perdu contre lès Portugais, l'an passé, un sanglant combat sur leur propre territoire, près de Badajoz; ils en perdirent un second, cette année, sur le territoire portugais, aux portes él'Evas.

Comme en 1644, la guerre d'Italie fut peu active. Du Plessis-Praslin, après avoir été receyoir à Paris le bâton de marchal en récompense de la prise de Roses, revint en Italie avant la fin de l'été, et le prince Thomas de Savoie, renforcé par les Français, fit une pointe en Milanais et obtint quelques avantages sur les Espagnols.

Comme l'année d'avant , les chocs les plus retentissants eurent lieu en Allemagne.

Bien que les hostilités ne fussent pas encore terminées entre la Suècle et le Danemark, le héros des Suédols, Torstenson, était tout entier à la guerre contre l'Autriche et laissait à deux autres généraux le soun de presser les Danois par terre et par mer. Après avoir achevé de détruire l'armée de Galas, quoigne renforcée par les Saxons, Torstetison se jeta sur la Bohéme, assaillit, près du fameux Tabor des Hussites, une nouvelle armée, à grand peine rassemblée par l'empereur, la défit complétement et prit le feldmaréchal Hatzfeld, qui la commandait (16 mars 1645); une partie de la Bohème, presque foutle la Moravie, furent conquises; l'autriche fut envahie; la tête du pont de Vienne fut emportée; l'empereur et sa cour quittèrent Vienne à la hâte. Pendant ce tenns, le Transylvain Rakoczi rentrait en campagne, parcourait en vainqueur la Haute-llongrie et menaçuit Presbourg. La monarchie autrichieme semble encore une fois prês de sa ruine.

Ferdinand III n'avait plus d'espoir que dans la fidélité du duc de Bavière, qui, s'il n'avait pu défendre la rive gauche du Rhin contre les Français, les tenait du moins en échec sur la rive

Mêm. du maréchai du Plesais; Collect, Michaud, 3° sér., t. VII, p. 375-380. — Mêm. de Montglat, étéd., t. V, p. 161-163.

droite et les empechait de s'unir aux Suédois pour accabler l'Autriche. Or, cette fiddité était un peu ébrantée et le vieur Maximilien de Bavière n'entendait point se sacrifier pour l'Autriche : il souhaisait vivement la fin d'une guerre qui l'épuisait et qui poit vait le perdre, et commençait à penser que les seul moyen de faire fiéchir l'opiniatreté autrichienne était de se séparer de l'empereur par un traité particulier; il venait d'envoyer à Paris son confesseur, afin d'entamer une négociation à ce sujet, tant pour lui que pour l'électeur de Cologne, son frère, et pour les cercles de Souabe, de Bavière et de Franconie l'a fin n'était plus conforme aux désirs et aux intérêts de la France. Mais on n'osait trop se fier aiux avances du Bavarois, qui avait plus d'une fois trompé le gouvernement français par des démonstrations de ce genre. Tout dépendait des premiers succès de la campagne dans l'ouest de l'Allemarne.

Turenne avait projeté de passer le Rhin dès le commencement du printemps et de repousser les Bavarois de la Souabe et de la Franconie sur la Bavière, tàndis que le duc d'Enghien se porterait sur Trèves et sur Coblentz, afin de compléter l'œuvre de l'année précédente et d'assurer à la France toute la région comprise entre le moyen Rhin et la Moselle. Turenne franchit en effet le fleuve à Spire, dans les derniers jours de mars, avec dix ou onze mille hommes, dont moitié de cavalerie, et se porta sans obstacle au delà du Necker. Le général bavarois Merci, abandonné des troupes impériales, qui avaient été rappelées au secours de l'Autriche, n'avait que six ou sept mille soldats : il se replia, de poste en poste, vers les hauteurs qui séparent les affluents du Rhin de ceux du Danube. Les chefs franco-weymariens crurent que le général ennemi voulait rafratchir et renforcer à loisir ses troupes dans cette position avantageuse; ils pressèrent Turenne de laisser reposer l'armée et de la répartir dans les petites villes franconiennes, entre le Jaxt et le Tauber, jusqu'à ce qu'il y cût dans les champs de l'herbe pour les chevaux. A peine Turenne avait-il cédé à leurs obsessions, qu'il s'en repentit et rappela les corps séparés. C'était déjà trop tard : le vigilant Merci, averti de la dis-

<sup>1.</sup> Histoire du traité de Westphalle, par le P. Bougeant, t. I, p. 224-238,

pérsion des Français, accourait comme la foudre avec sa peitie armée grossie de nouvelles troupes. L'imprudence du colornel weymarien Rosen fit perdre à Turenne le seul poste où l'on eût pul arrêter l'ennemi et gagner le temps nécessaire au ralliement de l'armée. Il fallut récevoir le combat en plaine, auprès de Marientbal, avec des régiments qui arrivaient à la file sans avoir seulement le temps de se mettre en ligne. Turenne fit en ain tout ce qui était possible pour réparer les conséquences de sa faute et de celle d'autrui : l'infanterie fut prise ou dispersée le canon et le bagage enlevés; la cavalerie, après avoir bravement combattu et perdu douze ou quinze cents hommes, se retira, non vers le Rhin, mais vers la Resse (5 mai 1645).

Le choix de cet asile était un trait de génie de la part de Turenne. Par là, tout vaincu qu'il fût, il maintenait la guerre au cœur de l'Allemagne et empêchait l'ennemi d'attaquer les conquêtes françaises du Rhin. La landgrave régente de Hesse-Cassel et le général suédois Koningsmark, qui venait d'enlever au prince royal de Danemark l'archeveché de Bremen et l'éveché de Verden', réunirent leurs forces aux débris des troupes de Turenne et arrêtèrent Merci à l'entrée de la Hesse, puis les forces combinées allèrent joindre vers Spire le duc d'Enghien, qui, à la nouvelle de la déroute de Marienthal, avait recu ordre de marcher au delà du Rhin avec sept ou huit mille hommes (2 juillet). Les quatre corps réunis ne faisaient pas plus de vingt-trois à vingtquatre mille combattants : ce n'était plus le temps des grandes armées de Gustave-Adolphe et de Waldstein; les ressources des gouvernements belligérants étaient à bout et, d'ailleurs, des troupes plus nombreuses eussent péri de faim, tant l'Allemagne était ruinée.

Avec cette faible armée, Enghien ne révait pas moins que de marcher par Munich sur Vienne. Les alliés rentrèrent en Souabe, forcèrent le passage du Necker à Wimpfen, puis s'avancèrent vers le théâtre de la défaite de Turenne. Entre le Necker et le Tauber, le général suédois Koningsmark, emporté, soil par l'habitude de l'isolement et de l'indépendance, soit par quelque grief

<sup>1.</sup> Le prince léritler de Danemark possédait ces deux djocèses comme administra-

contre l'impérieux et violent Enghien, se sépara de l'armée combinée avec quatre mille hommes et retourna dans le Nord. On n'en garda pas moins l'offensive contre Mercl, qui avait repris la position d'où il s'était élancé naguère pour battre Turenne. Il etait peu inférieur aux Franço-Hessois, l'empereur, malgré ses propres dangers, ayant expédié six ou sept mille hommes de renfort aux Bavarois. Les Français, en quittant les vallées des affluents du Rhin pour descendre dans la vallée du Danube et attaquer Nordlingen, obligèrent Merci à quitter son poste. Ce général, qui semblait dout d'une sorte de divination et dont la célérité tenait du prodige, arriva aussitot que ses adversaires devant la ville menacée et se mit en bataille sur les hauteurs qui commandent la plaine de Nordlingen (3 août).

Il y avait un an, jour pour jour, que s'était engagée la bataille de Freybourg, dans des circonstances à peu près analogues.

Le fougueux Engbien, trop heureux que l'ennemi consentit à l'attendre, decida aussito l'Attaque, sans es soucier du saing qu'il en coûterait pour forcer un adversaire tel que Merci dans une situation aussi avantageuse et sans vouloir admettre l'incertitude du succés.

Merci avait ses deux ailes appuyées à deux collines couronnées d'infanterie et de canon : son centre était couvert par le village d'Allerheim, qu'occupait une avant-garde de fantassins. Les généraux français jugèrent indispensable d'emporter le village avant de charger les deux ailes de l'ennemi. Allerheim fut assailli et défendu avec une égale fureur, et les deux infanteries, conduites par Enghien et Merei en personne, s'engagèrent peu à peu presque tout entières dans cet opiniatre et sanglant combat; l'infanterie française, mutilée, décimée par le feu épouvantable quisortait de toutes les maisons, fut enfin rejetée dans la plaine. A la vue de ce désarroi, Jean de Weert, avec la cavalerie bavaroise, qui formait l'aile gauche de Merci, déboucha brusquement par un ravin que les éclaireurs français avaient mal reconnu et fondit sur la cavalerie française de l'aile droite, que commandait le maréchal de Gramont. Cette cavalerie, saisie d'une terreur panique, tourna le dos sans résistance : Gramont fut pris en voulant arrêter l'ennemi avec deux régiments d'infanterie'; la réserve française de droite fut entraînée dans la déroute de la première ligne, et toute l'infanterie qui avait été repoussée du village fut sabrée ou dispersée.

Pendant ee temps, Turenne, qui commandait la gauche des Français, gravissit, avec sa cavalerie weymarienne, la pente de la colline de Wineberg, qu'occupait le général autrichien Gieen avec l'aile droite des ennemis. Loin de s'arrêter à l'aspect du désordre qui régnait sur-tout le reste du cham) de bataille, Turenne et ses braves cavaliers continuèrent d'avancer sous les feux de l'artillèrier de de l'infanterie ennemies et, malgrè le désavantage du lieu, chargèrent impétueusement et culbutèrent la preudire ligne de la cavalerie autrichienne. La seconde ligue les arrêta. Le due d'Enghien, voyant son centre et sa droite reuversés, était accouru à l'aile gauche: il saisit d'un coup d'œil la dernière chance qui lui restât; il se mit à la tête des llessois, qui formaient la réserve de gauche, et arriva au secours de Turenne; toute l'aile droite austro-bavance fut rompue à ce second choc.

Malgré ee retour de fortune, si Jean de Weert, complétément victorieux de son côté et débarrassé de l'aile droite française, qui s'enfuit deux lieues sans se rallier, eut renouvelé la manœuvre du duc d'Enghien à Roeroj et eût couru, avec sa cavalerie bavaroise, prendre en queue les Hessois et les Weymariens, tout eut été perdu. Par bonheur, il ne s'en avisa pas : au lieu de passer à gauche d'Allerheim, il revint au point d'où il était parti, en tournant à droite de ce village. Le temps qu'il perdit suffit à consommer le désastre de l'aile droite bavaroise : le général Gleen fut pris avec son canon; la colline de Wineberg fut occupée par les Français, et Turenne se rabattit sur Allerheim, en eulbutant l'infanterie ennemie prise à revers : deux des régiments qui avaient défendu victorieusement le village, ne sachant pas que Jean de Weert revenait et qu'il était à quelques containes de pas d'eux. capitulèrent et mircut bas les armes à l'entrée de la nuit. Un fatal événement avait glacé leur eourage et empêcha Jean de Weert de renouveler le combat. Le général en chef des Bayarois n'existait plus : l'illustre Merei avait été tué d'un coup de mousquet vers la

XII.

Un de ces régiments était irlandais : c'était Richelieu qui avait commencé d'enrèler des Irlandais au service de France; il en avait deux régiments.

fin de l'attaque d'Aflerheim et cetțe nouvelle était maintenant connue des deux armées,

Jean de Weert; pendant la nuit, abandonnant son artillerie, se retira vers le Danube et gagna Donawerth.

Tout l'honneur de cette vietoire si chèrement achetée revenait à la cavalieri ellemande, surtout aux Weymariens. C'était dans ces mêmes champs de Nordlingen que leur grand chef Bernard de Weymar avait perdu, onzè ans auparavant, une sanglante bataille contre les Austro-Bavrois: ils se hattirent comme des lions pour effacer ce souvenir et celui de Marienthal, Quant aux geheraux, Engleine et Turenne avaient été dignes fun de l'autre.

Les vainqueurs, dont l'infanterie était presque entièrement ruinée, n'étaient pas en état de tenter de grandes entreprises : ils prirent seulement Nordlingen et Dunkespulh, puis se replièrent sur le Necker, pour s'y refaire et attendre de l'argent et des onsis. Le due d'Enghien, gravement malade des suites de ses fatigues ', fatt obligé de se faire reconduire en France. Le commandement resta aux maréchaux de Turenne et de Granont : ce dernier venait d'être échange contre le général Gleen. Les généraux français c'établirent dans le nord de la Souabe, entre le Necker et la Jaxt, afin d'y prendre leurs quartiers d'hiver; mais Pennemin eles y laissa pas longtemps en repos<sup>2</sup>.

L'Autriehe, ee grand corps élastique et ployable, si souvent terrassé, si souvent relevé, s'était remise enore une fois de la crise qui l'avait foudroyée. De nouveaux coups, eependant, l'avaient encore frappée i l'électeur de Saxe, épuisé par les revers incessants qui avaient éhâtié son ingratitude envers les Suédois, renait d'accepter une trêve partieulière (28 août). La paix siguée entre la Suède et le Dancemark, par l'intermédiaire de la France, rendait aux Suédois la liberté de concentrer toutes leurs ressources contre l'empereur (13 août). La vigoureuse défense de

<sup>1.</sup> Il avait eu deux chevaux tuéa et deux blessés sous ini.

Mem. de Turenne, p. 380-396. — Mém. de Gramont, p. 259-266. — Histoire de Turenne, t. 1, p. 117-136. — Mém. de Montglat, p. 157-159.

<sup>3.</sup> Le Dancmark reconnut aux Suédois la liberté de traverser le Sund sans péage, leur céda le Jemptiand, les lies de Gothland et d'Esel, et laissa entre leurs mains le Halland pour trente ans, l'archevéché de Bremen et l'évéché de Verden indénniment. — Dumont, t. VI, 1<sup>se</sup> part., p. 314. — La paix entre la Suéde et le Dance-

la ville de Brûn en Moravie compensa ces échecs de la politique autrichienne et permit à l'empereur de respirer. Torstenson, après avoir insulté Vienne, é était rabatus sur Brûn, afin d'assurer ses conquêtes par la prise de cette forte place: Brûn résista si bien, que Torstenson, quoique renforcé par Rakocci avec ses Transylvains et ses protestants hongrois, fut enfin obligé de lever le siège. Le prince de Transylvanie retourna en Hongrie et commença de prêter l'oreille aux propositions de l'empereur, qui lai offrait de grands avantages pour le détacher de la France et de la Stude et qui, malgre l'es efforts de l'ambassadur de France à Constantinople, venait d'obteuir un renouvellement de trêve avec le sultan, suzcrain de la Transylvanie. Le traité de Ferdinand III et de Rakoczi fut signé le 16 décembre.

Perdinand III, à peine délivré du péril le plus pressant, ne songea plus qu'à détourner à tout prix le due de Bavière d'imiter l'électeur de Saxe et de faire sa paix particulière. Les dispositions du Bavarois avaient varié avec la fortune de la guerre : après-Marienthal, il n'avait plus semblé se souder de sa négociation avec la France; après Nordlingen, il s'était empressé de reuouer les pourparters. L'empreur le conjura de ne pas l'abandonner et se hata de lui expédier son frère l'archiduc Léopold et le feldmaréchal Galas à la tête de huit ou neuf mille cavalières et dragons. Gleen et Jean de Weert, avec l'armée bavaroise, avaient déjà quitté Donawerth pour se rapprocher des Français: Turenne et-Gramont, en apprenant la jonction des Bavarois avec la nombreuse cavalerie de l'archiduc, repassèrent précipitamment le Necker et se retirèrent sous le canon de Philipsbourg. L'archiduc, qui les suivait de près, n'osa les attaquer dans cette position.

mark fat subte d'un traité de commères et de savigation estre la Danemark et la França (25 suvenire). Ou p'étermine les droite à payer par les autres français la Kroneborg en traverant le Sund : ce sont les mèses que pulset les Hollandais. Les naviers français sont admis dans les ports de Neverège arci soltes pois que les les Hollandais. Les naviers français sont admis dans les ports de Neverège arci soltes pois que les Daneost, 464, p. 253. — Un state traité important pour l'halatire de civil maritien fet concil, a sprintenps nivilant, exte la France et la Risidae. La grande ordonnaise publié en 1964, sons Herri III, prascrivait la confincation des navires and neigh production de la confincación de la confincación des navires and neigh productiva de la confincación de la confincación de la navier de la confincación de la substanción de la confincación de la del del confincación de la del del del del del del del del del substanción del la substanción del la substanción del substanción substanción del substanción del substanción s 211

rédoutable et, se contentant de leur avoir enlevé leurs quartiers d'hiver, rentra en Souabe, d'où il retourna en Bohème s'opposer à Torstenson (octobre 1645).

Grace à Turenne, cette campagne meurtrière ne fut pourtant pas tout à fait sans résultat, sinon au delà du Rhin, du moins sur la rive gauche. Vers le printemps, comme les Français s'obstinaient à ne pas négocier à fond dans le congrès de Münster avant la mise en liberté de l'électeur de Trèves, pris jadis en trahison par les Espagnols et détenu, depuis dix ans, soit en Belgique, soit en Autriche, l'empcreur s'était décidé, à relâcher ce prince ecclésiastique, après lui avoir fait signer l'engagement d'abandonner l'alliance française pour l'alliance autrichienne. L'électeur, à peine libre et rentré en possession de Coblentz, avait désavoué ce traité extorqué et avait réclamé de nouveau la protection francaise. Turenne, voyant l'archiduc éloigné et les places du Rhin en sûreté, repassa le ficuve, se porta rapidement sur Trèves, qui n'avait qu'une faible garnison espagnole, l'investit le 14 novembre et, secondé par les émeutes des habitants, força le gouverneur à se rendre dès le 20. L'électeur fut réinstallé triomphalement dans sa capitale et toute la Moselle demeura au pouvoir des Français 1.

Les Espagnols avaient fort peu de troupes dans le Luxembourg et n'avaient pu secourir Trèves; tout ce qui leur restait de forces en Belgique était employé à défendre la Flandre, qu'on leur arrachait par lambeuux. Le duc d'Orléans, encouragé par le succès qu'il avait eu, Jannée précédente, à Gravelines, avait voulu commander encore l'armée de Flandre. Ses lieutenants Gassion et Bantau le firent débuter non moins heureusement dans cette seconde campagne. Les Français, trouppant Piccolomini par une marche et une contre-marche habites, forcèrent le passage de la Coline et investirent Mardyck, sans que le général ennemi étil e temps de s'y opposer. On prit en vingt jours cette 'importante forteresse, qui commandait la seule rade de toute cette été qui fût tenable pour les grands vaisseux (10 juillet). On emporta ensuite le fort de lainck, sur la Goline, nuis Bourbourr et Cassel.

[1645]

<sup>&#</sup>x27;1. Mem. de Turenne, p. 397-400. — Mem. de Gramont, p. 265-267. — Bougreant, Histoire de troité de Westphalie, t. I., p. 228. — W. Coxe, Histoire de la maisen d'Auriche, c. I.VIII.

d'où l'on marcha vers la Lys: on occupa Saint-Venant et d'autres postes sur cette rivière, ainsi que Bethune et Lillers, et l'on enferma ainsi complétement Aire et Saint-Omer entre les garnisons françaises.

Gaston était délà reparti pour la cour et avait laissé le commandement nartagé entre Gassion et Rantzau, ce dernier avant recu récemment le bâtón de maréchal à condition d'abjurcr la religion protestante, parce qu'on ne voulait point avoir fant de maréchaux huguenots. Les deux maréchaux rentrèrent d'Artois en Flandre et descendirent la Lys, prenant sur leur passage Armentières, Warneton, Comines, Menin; ils recurent dans cette dernière ville un message du prince d'Orange, qui s'était avancé de son côté en Flandre et qui était arrêté devant le grand canal de Bruges à Gand par le duc de Lorraine, Les Français, poussant au cœur'du pays, allèrent forcer le passage du grand canal, se joignirent au prince d'Orange, l'aidèrent à franchir la Lys et à traverser deux fois l'Escaut; puis, tandis que les Hollandais retournaient vers le nord de la Flandre maritime et allaient prendre Hulst, Gassion et Rantzau se rabattirent sur l'Artois et la Flandre wallonne et s'emparèrent de Pont-à-Vendin, de Lens, d'Orchies, d'Arleux: Les Espagnols, à leur tour, reprirent et démantelèrent Cassel et, par une nuit de décembre, surprirent le fort de Mardýck, échec fâcheux, car la conquête de Mardyck avait été le plus notable entre tous les petits succès de l'armée de Flandre.

Le résultat des deux campagnes de 16½ et 1655 était toutefois encouraigeant de ce côté : la Flandre, après l'Artois, était enfinentamée et la réalisation des plans de Richelieu sur la Belgique semblait approcher : le traité de partage projeté en 1635 entre la France et la follande paraissait bien près de devenir exécutalée, pourvu que les Provinces-Unies y conérassent sincèrement. Le gouvernement français en négligea rien pour que la campagne de 1636 pat être décisive dans les Fays-Bas : ll obbit des Hollandais la promesse d'un puissant concours par terre et par mer, et le héros de Rocroi, de Freybourg et de Nordlingen, le duc d'Énghien, dont le nom semblait garantir la victoire, fut appelé à diriger Tarmée de Flandre sous le commandement en chef du duc d'Orléans. Deux corps d'armée partis, l'un de Picradie, l'autre

de Champagne, formant ensemble plus de trente mille combattants, se réunirent, à la mi-juin 1946, devant Courtrai, au cœur du pays ennemi. Le gouvernement espagnol, qui, depuis la mort de la reine d'Espagne, était conduit par don Luis de Haro, neveu d'Olivarez, avait fait effort pour se remettre en défense et sauver ses possessions des Pays-Bas: le duc de Lorraine et Piccolomin etaient à la tête de vingt-cinq mille hommes; mais ces deux habiles capitaines n'osèrent risquer une armée qui était la dernière ressource de l'Espagne; lis perdirent Poccasion d'empécher l'investissement de Courtrai, et cette ville se rendit sous leurs yeux dès le 29 juin. Presque tout le cours de la Lys, qui coupe en deux la Flandre, se trouva ainsi entre les mains des François. Pendant ce temps, le prince d'Orange avait sæsemblé vingt-cinq

mille soldats au Sas-de-Gand. Une grande entreprise fut concertée entre le stathouder hollandais et les princes français. L'armée française s'avança, comme l'année précédente, jusqu'au canal de Bruges, sans que les Espagnols osassent l'arrêter, et les princes envoyèrent le maréchal de Gramont, avec trois mille cavaliers et autant de fantassins, joindre le stathouder au Sas-de-Gand. L'armée ennemie s'était repliée sur Bruges, qu'elle croyait menacé, et rien n'était plus facile au prince d'Orange, ainsi renforcé, que de marcher sur Anvers par les deux rives de l'Escaut et de l'investir avant que les Espagnols fussent en mesure de s'y opposcr. Tout était convenu : toutes les chances s'annoncaient favorables, quand un funeste accident paralysa l'armée hollandaise, Les forces physiques et morales du prince d'Orange baissaient depuis quelque temps : au moment de la jonction avec le maré-. chal de Gramont, le prince Frédéric-Henri fut pris d'un véritable accès de démence; le maréchal n'en put tirer aucune décision, aucun ordre; un temps précieux s'écoula et l'occasion fut perdue : les Espagnols, avertis du péril que courait Anvers, revinrent précipitamment couvrir cette grande cité.

L'armée franco-batave, qui resta dans le pays de Waés, scrvit du moins à tenir l'ennemi on chène : en couvrant Anvers, les Espagnols avaient découvert la West-Flandre; la principale armée française en profils la grement. Elle tourna brusquement vers la mer, emporta Berg-Saint-Winox, puis assaillit Mardyck (4 août). Les secours que les Dunkerquois envoyaient par mer menaçaient de rendre le siége long et meurtrier; mais l'amiral hollandais Tromp vint compléter le blocus; Mardyck se rendit le 25 août.

Le duc d'Orléans, jugeant la campagne suffisamment remplie, repartit aussitôt après pour la conr, sur les instances et à la grande joie de son favori, l'abbé de La Rivière, qui ne le quittait pas plus que son ombre et dont la poltronnerie était la risée de tout le camp. Le due d'Enghien ne fut pas moins joyeux, par de tout autres motifs, d'être débarrassé de son général en chef par droit de paissance. Devenu maltre de l'armée, il ne songea qu'à préparer quelque brillante entreprise dont personne ne pourrait plus lui disputer l'honneur. Aller reprendre Menin, que les Espagnols venaient de recouvrer par surprise, n'eût point été un assez éclatant exploit. Enghien, renforcé par les milices du Boulenois et du Calaisis et par un corps venu de Lorraine, où les dernières places qu'eût gardées le duc Charles IV, La Motte et Longvi, avaient succombé, résolut le siège de Dunkerque. Il commença par isoler complétement cette ville en prenant Furnes (7 septembre) et les forts qui commandaient les canaux d'alentour; il assura ses communications en jetant des nonts sur tous les canaux; puis, après avoir, en quelques jours, tracé ses lignes de circonvallation, bouché les écluses qu'avajent ouvertes les Dunkerquois et barré la grève par une estacade, il ouvrit la tranchée dès le 25 septembre, travail difficile et pénible dans les sables mouvants des dunes, Dans l'armée de siège figuraient trois mille fantassins polonais, expédiés en France par leur reine, Marie de Mantoue, qu'Anne d'Autriche et Mazarin avaient mariée, l'hiver passé, au vicux roi de Pologne, Ladislas IV : c'était la première fois que les Polonais venaient servir la France; ce fut le point de départ de la longue fraternité militaire des deux peuples.

Le fameux amiral Tromp, malgre les coups de vents de l'équinoxe, était venu, comine à Marqès, fermer la mer aux assiégés, avec dix vaisseaux hollandais, auxquels se joignirent quinze frégates normandes et picardes. Les Espagnois ne tenièrent rien de sérieux pour conserver la première ville maritime de Flandre, si ce n'est qu'ils envoyèrent solliciter l'assistance du parlement d'Angleterre. Les chefs de la révolution anglaise ne se décidèrent point à rompre avec la France, et Dunkerque ouvrit ses portes dès le 11 oetobre. La résistance, quoique courageuse et bien dirigée, avait du céder promptement à la vigueur et à l'intelligence extraordinaires de l'attque. Ce siège était peut-être la plus belle des actions militaires du duc d'Enghien. Tout l'Europe fut profondement remuée par la nouvelle que le redoutable nid de corsières d'os étaient élancées and d'éscadres, que le peuple d'intrépides marins qui avait si longtengs rivalisé avec les flollandais, troublé le commerce de la France et souteun la marine espagnole sur le penchant de sa ruine, était désormais français. Cette conquête valait mieux pour la France que celle de Bruges ou de Gand même.

La campagne de 1646 n'ajouta pas moins à la gloire de Turenne qu'à la gloire du duc d'Enghien. Turenne, demeuré seul chef de l'armée d'Allemagne, avait fait approuver, d'une part, à Mazarin, de l'autre, aux généraux suédois, un nouveau plan qui continuait dignement le plan auquel la France devait la possession du cours du Rhin. Maltresse de tout le pays entre Rhin et Moselle, la France devait maintenant s'appuyer sur cette forte base pour pousser des opérations décisives au cœur de l'Allemagne. On l'avait essayé en 1645 et l'on avait échoué, parce que l'Autriche et la Bavière, adossées l'une à l'autre et attaquées séparément par les Suédois et par les Français, avaient pu s'entre-secourir tour à tour par de rapides virements de forces et réparer ainsi leurs échecs partiels, ou même se trouver supérieures au besoin sur un point donné. Turenne démontra la nécessité de leur enlever cet avantage en revenant au système de jonetion appliqué en 1640 et 1641 par le maréchal de Guébriant et le général Baner. Au mois d'avril 1646, Wrangel, successeur de Torstenson, que ses infirmités forcaient d'abandonner sa glorieuse carrière, s'avanca audevant des Français jusqu'en Hesse, Turenne, dans les premiers jours de mai, se disposait à passer le Rhin à Baecarach, afin de joindre les Suédois, quand il reçut un contre-ordre de Mazarin. Le duc de Bayière avait renoué avec le gouvernement français et promis de ne pas joindre ses troupes à celles de l'empereur, si

Mém. de Gramont, p. 567-571. — Mém. de Montgiat, p. 166-170. — Vie du prince de Condé, t. 1, p. 107-186.

Turenne ne franchissait pas le Rhin. L'empereur lui-même commençait à faire d'importantes concessions dans les négociations de Münster, et Mazarin espérait non-seulement que le Ravarois tiendrait parole, mais que Ferdinand III, ébranlé par les périls de l'année précédente, allait subir les conditions de la France et se résigner à faire la paix sans l'Espagne. Mazarin savait que les Suédois détestaient le due de Baviere, qui avait été le principal obstacle à leur progrès, et ne vissient qu'à sa ruipe: lui, au contraire, voulait conserver ce prince comme contre-poids aux protestants.

En admettant que le cardinal ett raison à est égard, ce n'en fut pas moins une dute que de suspendre les opérations militaires : c'en eût été une plus grande que de faire quitter les bords du Rilin aux troupes françaises pour les mener assiéger le Luxembourg, ainsi que Mazarin l'indiquait sans toutelois le prescrier. Turenne demeura immobile sur la rive gauche, en attendant la trêve annoncée, et eut à s'applaudir d'avoir pris ce parti, car la trève n'ent pas lien : le dué de Bavière, malgré as promeses, unit ses forces à l'armée autriehienne, et les Austro-Bavarois, se dirigeant de la Souabe vers la Hesse-Darmstalt et le courté de Nassau, all'êrent se placer entre les Français et les Suédois.

L'archidue Léopold, qui commandait l'armée ennemie, avait compté accabler les Suédois sans que les Français pussent leur venir en aide; mais Wrangel, qui n'avait guère qu'un homme contre trois . manœuvra si habilement ét sut se poster avec tant d'avantage, que l'ennemi ne trouva pas l'occasion de l'attaquer. Pendant ce temps, Turenne, avant reconnu l'impossibilité d'aller directement joindre les Suédois, descendait le Rhin à marches forcées jusque sur les terres des Provinces-Unies, passait le fleuve sur le pont hollandais de Wesel (15 juillet), puis, après avoir fait un grand détour par la Westphalie et la Hesse, opérait enfin sa jonction avec Wrangel sur la Lahn, entre Wetzlar et Giessen (10 août). Les généraux alliés comptaient sous leurs ordres plus de dix mille cavaliers, six à sept mille fantassins seulement et soixante pièces de canon. L'archiduc était à Friedberg, à quelques lieues de là, avec quatorze mille cavaliers, dix mille fantassins et cinquante canons. Les armées, en Allemagne, n'étaient presque plus que de grands corps de cavalerie trainant après eux quelque infanterie pour les sièges.

Le reste de la campagne fut, de la part des deux genéraux français et suédois, un vrai chef-d'œuvre de strutégie. L'archiduc, malgré sa supériorité numérique, étant resté sur la défensive, ils le tournèrent, gagnèrent le passage du Mcin et se mirent à leur tour entre l'armée ennemie et les cercles de l'Allemagne méridionale sur lesquels elle s'appuyait; puis, après s'être renforcés d'un corps d'infanterie française mandé de Mayence, lis coururent forit au Danube; les Française occupièrent Lawingen; les Suédois, Nordlingen et Donawerth; on se réumit pour prendre fain, forteresse havaroise qui commande le confluent du Lech et du Danube, et de là on se rabattit sur Augsbourg. Augsbourg aflait ouvrir sesportes, quand l'armée ennemie parut enfin, tout essouffice d'avoir suivi de loin la course foudrovante des alliés.

Turenne et Wrangel ne crurent pas devoir poursuivre le siège d'Augsbourg : ils se replièrent sur Lawingen, qu'ils mirent en défense, afin d'être assurés d'une position sur le haut Danube, -Au commencement de novembre, les Austro-Bayarois s'avancèrent du Lech sur l'Iller, vers Memingen : ils prétendaient s'établir dans la Souabe, où ils tenaient toutes les places fortes, et obliger les Franco-Suédois, par le manque de vivres, à se retirer en Franconie. Le génic de leurs adversaires déconcerta leurs proicts : Turenne et Wrangel vinrent leur présenter la bataille devant Memingen; l'archiduc restant enfermé dans son camp, les Franco-Suédois feignirent de vouloir l'y attaquer et, tandis qu'un détachement de cavalerie amusait l'ennemi, ils volèrent jusqu'au Loch, passèrent cette rivière sur le pont de Landsborg, que l'ennémi n'avait pas rompu, enlevèrent dans Landsberg les magasins de l'archiduc et lancèrent leur avant-garde jusqu'aux portes de Munich.

Le coup fut décisif: les Austro-Bavarois furent réduits à évacuer eux-mèmes la Souabe, d'où ils avaient compté chasser les alliés; le vieux duc de Bavière, aussi clîrayê qu'irrité de voir les alliés au sein de ses états, rompit avec l'archiduc, qui n'avait pas su fermer la Bavière à l'invasion, et implora la paix, tandis que l'archiduc, abandomé des Bavarois, reculait vers Ratisbonne et la frontière autrichienne. Cette fois, on négocia, l'épée sur la poitrine de l'ememi : les Franco-Suédos hivernèrent sur les confins de la Bavière et de la Souabe, et le traité entre les alliés et le duc Maximilien fut signé le 14 mars 1647. Le due de Bavière et l'électeur de Cologne, son fère, s'obligèrent à rester neutres tant que durerait la guerre et à engager les troupes qu'ils lieencieraient à passer au service des alliés plutôt que de la maison d'Autriche: les Français conservèrent, comme garantie, les placés de Lawingen, Hochstedt, etc.; le due leur livra Heilbron, la principale position des bords du Necker, et les places du Wurtemberg, ainsi qu'Augsbourg, furent évacuées par les Bavaches.

On ayait obtenu, par la seule supériorité des manœuvres et presque sans effusion de sang, tous les résultats d'une grande victoire; c'était là quelque chose de beaucoup plus admirable que les boucheries de Freybourg et de Nordlingen, et cette campagne donna la vraie mesure du génie de Turenne.

La guerre d'Allemagne semblait finie: l'Autriche allait sans doute capituler à son tour et il ne dépendait plus que du gouvernement français d'achever l'œuvre de l'armée française et de son illustre chef...

Pendant que la France triomphait en Flandre et en Allemagne, la guerre s'était étendue ailleurs dans des régions nouvelles : en Italie, la Lombardie n'était plus le seul théatre des hostilités et la France avait porté plus loin l'offensive.

Il était survenu à Rome un changement désavantageux au intérêts français. Le vieux pape Urbain VIII, assez bienveillant pour la France, malgré ses anciennes querelles avec Richelieu, était mort en juillet 1644, et ses neveux, les Barberini, infidèles leurs engagements envers le gouvernement fronçais, avaient contribué à faire donner pour successeur à Urbain un partisan de l'Espague et de l'Autriche, Innocent X (Pamphilio). Ce nouveau pontife nes contenta pas de diriger l'influence cléricale en Catalogne au profit de l'Espagne et de remplir le sacré collège de cardinaux appartenant à la faction espagnole; il refusa le chapeau de cardinal au frère de Mazarin, archevêque d'Aix, ful-

Mém. de Turenne, p. 401-408. — Dumont, Corpe diplomatique, t. VI, 1<sup>re</sup> part.,
 p. 376. — Bougeant, Histoire du traité de Westphalie, t. I, l. v, passim.

mina une bullé contre les cardinaux qui s'absentaient de Rome sans la permission du saint-père et les déclara déchus du droit d'assister au conclave, mesure dirigée contre Mazarin lui-même : enfin, il offrit le chapeau rouge à l'abbé de La Rivière, favori du duc d'Orléans, à condition que cet abbé déciderait son patron à déclarer qu'il voulait la paix malgré Mazarin. L'abbé, fripon, spirituel et poltron, ne se sentit pas de force à lutter contre le ministre et lui dénonca les propositions du pape, Mazarin, furieux, jura de se venger. Il commença par déférer la bulle au parlement, qui, plus hostile encore à Rome qu'au ministre, s'empressa d'admettre l'appel comme d'abus; puis, ne pouvant faire directement la guerre au saint-père, il résolut au moins de le faire trembler en plantant le drapcau français presque aux portes de Rome, Les Espagnols possédaient, depuis un siècle, dans les parages de la Toscane, quelques places maritimes qui servaient d'étancs à leurs troupes de terre et de mer entre le Milanais, la Ligurie et le royaume de Naples. C'étaient Piombino, en face de l'île d'Elbe, Porto-Longone, dans cette île, et, plus bas, sur la frontière de l'état romain, Orbitello et Porto-Ercole, Mazarin résolut l'attaque d'Orbitello, emporté, dans cette occurrence, par ses passions personnelles et non par l'intérêt de l'état. Ce n'était pas qu'Orbitello ne fût un bon poste pour entreprendre sur Naples à l'occasion : mais on ne pouvait suffire aux frais de cette nouvelle expédition qu'en s'affaiblissant sur d'autres points qui importaient davantage pour le but général de la guerre,

Les préparatifs furent poussés avec vigueuir, et sur une grande chelle. Ordre fut donné au maréchal du Plessis de rester sur la défensive en Pièmont, tandis que le prince Thomas de Savoie conduirait l'expédition contre Orbitello. Gênes, cette vieille alitée de l'Espagne, qui s'en détenhait avec la fortune, accorda le passage aux Français. Le prince Thomas et l'armée trouvèrent sur la côte génoise la flotte de l'amiral de Brézé, qui les porta en dix jours-au pied du Monte-Argentaro. La descente eut lieu le 10 mai 1646: Orbitello fut investi le 11. La garnison se défendit avec valcur et persévérance. Le gouvernement espagnol s'était décidé à un dernier effort pour disputer la mer aux Français: le 14 juin, parut une flotte ennemie, forte de vingt-cinq viasseaux, de trente et une

to unchange

galères, de huit brûlots et de quatre flûtes. Les Français n'avaient que ingt-quatre vaisseaux, vinigt galères, dis brûlots et quatre flûtes. Comme de coutume, la victoire leur resta : après une furieuse canonnade, l'amiral espagnol, Pimentel, s retira en désordre; mais cette vietoire avait été bien chèrement achetée : un boulet avait emporté l'amiral français; Armand de Brêzé était mort comme il convenait à un neveu de Richelieu, en combattant pour la France. A vingt-sept ans, il avait gagné quatre batailles navales! La perte de ce jeune hêros, beau-frère et rival de gloire du duc d'Enghien, ne devait pas être réparée de bien des années. La marine française, créée par son oncle et si dignement commandée par lui, devait retomber en lanqueur jusqu'à l'avènement de l'homme qui fut, plus complétement que Mazarin, l'héritier des vues de Richelieu, jusqu'au ministère de Colbert.

Les Espagnols ne renouvelèrent point le combat et renoneèrent à accourir Orbitello par mer. Ils furent plus heureux du côté de la terre. Un grand corps de troupes, formé dans le royaume de Naples, traversa les états romains, s'y grossit d'une multitude de recrues soldés seerétenent par le pape et se présenta, vers le 15 juillet, en vue du camp français. Le prince Thomas, pris entre cette armée et la garnison d'Orbitello, ne se jugea point en état de défendre sa position, abandonna son canon et son bagage, rembarqua son infanterie et renvoya sa cavalerie en Piémont à travers la Toscane, le grand due ayant accordé le passage en vertu d'un traité récemment conclu.

Mazarin, désespéré de cet échec tout personnel et ne pouvant supporter l'idée que Pasquin amust Rome à s-sélepsa, r-ésquit d'avoir-'e dernier mot à tout prix. L'amour-propre blessé lui fit faire des prodiges : il prépara une seconde espedition avec tant de célévité, que, six ou sept semaines après la retraite du prince Thomas, le maréchal de La Meilleraie put s'embarquer à Toulon avec plusieurs milliers de soldats, De Toulon, La Meilleraie alla prendre à Oneglia le maréchal du Plessis avec un corps étaché de l'armée de Piémont. Les deux maréchaux descendirent, non plus à Orbitello, mais à Piombino, qui fut emporté en quelques jours (11 octobre) et d'où its tourrèrent contre l'île d'Elbe et Porto-Longone, d'àp bloqué par la flotte. Cette place se défendit mieux que Piourbino, mais fut pourtant obligée de se rendre vers la fin d'octobre. La France fut ainst maîtresse du canal de Piombino, un des principaux passages des côtes italiennes et celui dont elle pouvait user avec le plus d'avantage contre l'Espagne.

L'impression produite sur l'Italie fut très-rive. Inc victoire immédiate eat donné une bien moindre idée des ressources de la France que ce revers à l'instant réparé et que ces deux expéditions accomplies coup sur coup dans une même saison. Le pape s'adoucit du jour au lendemain. Le duc de Modème, jusqu'alors allié de l'Espagne, se fit l'allié de la France; toute la Péninsule fut sisié d'une admiration craintive 1.

Malheureusement ce succès fut payé ailleurs. On avait négligé la Catalogne pour la Toscane, c'est-à-dire le principal pour l'accessoire. On expia cette faute.

Au printemps de 1616, le cabinet de Madrid avait tenté de recouvrer Barcelona, en y fomentant une nouvelle conspiration que la flotte espagnole essaya de seconder par une brusque apparition dans la rade. Le complot fut encore une fois découvert et comprimé, puis le contre d'ilarcourt entra en campagne et alla Investir Lérida, afin de compléter ses succès de 1645 (mai 1616). Il n'avait qu'une très-petite armée et la place était défendue par une garnison de cinq mille hommes : il ne pouvait songer à la prendre de vive force; il entreprit de la réduire par famine, parti difficile et dangereux, qui donnait aux Espagnols tout le loisir de se préparer à la secourir puissamment.

Lérida était largement approvisionné et oppossit aux Français, depuis plus de quatre mois, une résistance meutrière, lorsque le marquis de Lleganez, ce général si souvent malheureux, que les défaites de ses successeurs avaient fait rentrer en grâce auprès de Philippe IV, franchit la Sègre avec une douzaine de mille hommes réunis en Aragon et se mit en dévoir de couper les communications de d'Hacourt avec la haute Sègre et la Catalogne centique, tandis que le gouverneur de Lérida, pour ménager ses vivres, mettait hors de sa place douze cents habitants. Le général francia n'eut pas le triste courage de refuser le passage à ces pauvres cais n'eut pas le triste courage de refuser le passage à ces pauvres

Mém. de Montglat, p. 134, 157, 170, 173. — Mém. du maréchal du Plessis, p. 382-386. — Mém. d'Omer-Talon, p. 161-177.

gens. Lleganez tenta, le 5 octobre, contre les lignes françaises, une attaque qui échous. Plus de six semaines s'écoulèrent encore sans événement décisif; Lleganez avait réuss à intercepter les routes d'Urgel et de Cervera; mais les Français avaient trouvé moyen de tirer des vivres de Flix, sur l'Ébre. Lleganez sembla se décourager et commença de faire repasser la Sègre à se bagges; les Français, épuisés de fatigue, se crurent hors de péril et se relabèlert de leur vigilande.

L'armée ememie, cependant, était encore en decà de la Sègre : dans la nuit du 21 au 22 novembre, elle tourna droit au camp dea sastégeants, surprit leurs vastes lignes mal gardées, y préatra, culbuta et sabra plusieurs corps d'infanterie et de cavalerie accourus à la hâte et fit entrer dans Lérida, huit cents chevaux chargés de farinée.

Le comte d'Harcourt n'eut plus rien de mieux à faire que de se retirer sur Blaquer, sans bagages et sans artillerie. Ce dut être une amère douleur pour ce brillant capitaine que d'être vaineu pour la première fois, et d'être vaineu par ce même adversaire dont les éclatates défaites avaient fondé sa gloire.

Aussit0t après la prise de Porto-Longome et le retour de la flotte française sur les côtes de Provence, Mazarin avait mandé au maréchal du Plessis de conduire par mer en Catalogne le plus de soldats qu'il pourrait, et d'autres troupes avaient été expédiés par terre; mais il était trop tart; le siège de Lérida était levé.

Malgré l'échec de Lérida, jamais la France ne s'était trouvec dans une situation militaire aussi brillante. L'ensemble des événements, à la fin de l'année 1646, semblait concourir, non pas seulement à faire triompher, .mais à dépasser la pensée secrète de Mazarin, qui était d'imposer à l'empereur une paix avantages à la France et de continuer la guerre contre l'Espagne scule, jusqu'à ce que le Roi Catholique se résignat à une longue trève qui laisserait la France en possession de tout ce qu'elle avait pris. Dans la période de la guerre générale où l'on était parvenu, le rolé ela diplomatie devenait aussi considérable que celui de l'épée. Il est nécessaire de rappeler ici les intérêts et les vues des principales puissances belligérantes et de jeter un coup d'eil sur la suite de snégociation.

Le but que poursuivait Mazarin était la conservation de toutes les conquêtes françaises; le successeur de Richelieu prétendait que la France gardat la Lorraine, en remplissant envers l'empire les obligations des souverains de ce duché; que l'empire cédat à la France l'Alsace entière avec Brisach et Philipsbourg; que la France gardat les places conquises en Artois et en Flandre, ainsi que le Roussillon et la Catalogne, avec le droit d'assister le Portugal; à toute extremité, on pourrait rendre ce qu'on tenait dans le Luxembourg et le Hainaut, c'est-à-dire Thionville, Damvillers et Landreeies, et évacuer la Franche-Comté, En Italie, la France et l'Espagne évacueraient le Piémont et le Montferrat, sauf Pignerol, que conserverait la France; Casal, que les deux couronnes s'étaient si opiniatrément disputé et qui était resté entre les mains des Français, pourrait être gardé par les Suisses et les Vénitiens. Les rapports des Grisons et de la Valteline seraient remis sur le pied de l'année 1610.

Le maintien du traité, assis sur ces bases, serait assuré par une double ligue des princes d'Italie et des princes d'Allemagne, déclarés garants du pacte européen.

On ne pouvait arriver à imposer un semblable traité à la maison d'Autriche que par le maintien d'une étroite union entre la France et ses confédérés, Aussi rien ne fut-il épargné afin de persuader à ceux-ci qu'on ne traiterait de quoi que ce fût sans eux ni à leur insu, et l'ordre fut-il donné aux plénipotentiaires de commencer la négociation par les intérêts des alliés. On prétendait faire plus que de garder les alliés qu'on avait et l'on espérait amener les alliés mêmes de l'empereur, le duc de Bayière et les autres princes allemands du parti autrichien, à désirer le succès diplomatique de la France comme favorable à leur indépendance vis-à-vis de l'empereur; les plénipotentiaires furent autorisés à informer le duc de Bavière que, s'il favorisait les vues de la France, on le maintiendrait dans la possession du titre électoral et du llaut-Palatinat, movennant la création d'un huitième électorat en faveur de la maison palatine, dépouillée au profit du duc par Ferdinand II.

Comme on l'a indiqué plus haut, le gouvernement français souhaitait et espérait la paix avec l'empereur. Avec l'Espagne, on ae visa d'abord qu'à une longue Irbve, parce qu'on n'espèrait pas rèduire l'Espagne à céder, par un traité définitif, cut ce qu'elle avait perdu. A ce point de vue, on avait raison de vouloir garder la Galadgne; car, pour une paix définitive, les places de la Franche-Comté, du Luxembourge de la lianaut, qu'on chait disposé à rendre, cussent mieux valu pour la France que la possession, toujours précaire, d'une province situé hors de ses frontières naturelles. Ce n'était point, au reste, un parti absolument pris que de ne pas transiger sur la Galadgne. Si l'Espagne edt voulu y entendre, on edt tre-volontiers échangé la Catalogne pour la Flandre, sauf, bien entendu, à la garantir contre toute réaction.

L'empereur et l'Espagne étaient d'accord sur le système qu'is; oppossient uny plaus de la France. La France était, pour eux, la grande ennemie. Il fallait tout sacrifler pour l'isoler et continuer la guerre contre elle seule, au moins jusqu'à ce qu'on lui c'ut repris toutes ses conquétes. L'Espagne était résignée à s'humiller, devant ses anciens sujets rebelles, les Hollaindais, et à leur laisser les dépouilles qu'ils lui avaient enlevées. L'empereur projetait d'accorder de grandes concessions aux princes et aux villes libres, ainsi qu'aux protestants d'Allemague, et même, si cela devenait nécessaire, aux Suédois, afin de out refuser à la France. Les intentions étaient donc semblables à Vienne et à Madrid; la difrence n'était que dans le degré d'opiniatreté d'opiniatreté.

L'empereur prévopait et discutuit la ucessité possible de céder, même à la France, après qu'on aurait épuisé tous les autres expédients : l'Espagne lutait avec désespoir contre cette pensée. Le plus labile des ministres de l'Espagne au congrés de Monster était un homme de langue française, le Franc-Coutois Antoine Brun, ancien, procureur général au conseil souverain ou parlement de Dôle.

La Suelo, représentée à Osnabrück par le fils d'Oxenstiern et par Aller Salvius, vonlait conserver la Poméranie, ou, du moins, la meilleure partie de ce duché, avec le port de Wismar dans le Mecklenbourg, Tarchevéclie de Bremen et les évéchés de Verden, flaiberstadt, Osnabrück et Minden. Cette prétention de s'evulnaire tant de terres d'église embarrassait fort la France, qui craigmit M.



de paratire abandonner les intérêts catholiques et qui, d'une autriepart, avait d'autant plus à ménager les Suédois qu'elle avait Jieu de se défier des Hollandais. Cette dernière considération dut l'emporter sur l'autre, sans toutefois que la France renonçà à contenir le zèle un peu passionné des Suédois pour la Réforme et à protéger les catholiques allemands. Les Suédois étaient peu faverables au projet français d'une ligue générale des princes et des allemands pour la garantie de la paix future : ils se souciaient moins des libertés politiques de l'Allemagne que de l'établissement d'un complet équilibre entre les deux religions dans l'empire et ils soubaitaient de faire renatire l'ancienne ligue protestate plutôt que d'établir une tigue générale.

Malgré bien des dissidences, des ombrages, parfois des torts réciproques, la France et la Suède étaient, au fond, très-décidées à ne pas s'abandonner l'une l'autre et très-persuadées que de leur foi mutuelle dépendait le succès définitif de leur politique à toutes deux.

'Il n'en était pas de même de la Hollande. Ce pays était fort divisé. Le parti militaire du prince d'Orange poussait assez franchement au partage de la Belgique avec les Français et, dans le cas où l'Espagne plierait, à une longue trêve réglée d'accord avec la France. Le parti pacifique, composé principalement des riches marchands et bourgeois, ne voulait que jouir au plus vite du fruit des succès qu'avait cus la république, en se retirant de la lutte sans se soucier ni des traités qui liaient les Provinces-Unies au gouvernement français, ni des services reçus, ni des dangers futurs que pouvait enfanter le ressentiment de la France. Un certain nombre d'homnies politiques, dans les Provinces-Unies, redoutait extrêmement pour leur patrie le voisinage d'une puissance aussi formidable que la France et préféraient de beaucoup voir la Belgique, mutilée comme elle était, demeurer aux mains de l'Espagne, si affaiblie elle-même, que de la partager avec la France. Un intérêt d'une autre nature jetait dans le même parti les riches villes maritimes de Hollande et de Zélande : les armateurs d'Amsterdam, de Rotterdam et de Flessingue ne voulaient point du partage de la Belgique; car ils voulaient maintenir à tout prix la fermeture de l'Escaut, qui avait ruiné Anyers, et empêcher cette redoutable rivale de renaître. Il fallait donc que la malheureuse Anvers ne fût ni hollandaise, ni française, c'est-à-dire qu'elle ne, fut rien. La flollande avait encore un autre intrêrt maritime et colonia à la paix ave l'Espagne; elle avait pris la moitié du Brésil et espérait prendre le reste aux Portugais, si elle n'avait plus à s'occuper de la guerre contre les Espagnols.

On a déjà montré ailleurs la position singulière du duc de Bavière entre l'Autriche, qui avait fait sa grandeur presque malgré elle, et la France, qui le combattait sans vouloir le détruire. La plupart des princes et des villes d'Alfemagne étaient rentrés successivement dans la neutralité; la France et la Suéde n'avaient plus d'alliés en Allemagne que la Resse-Cassel, toujours régie par la beliqueuse et habile landgravine Amélie, l'électeur de Trèves, et des princes dépouillés de leurs états, comme le Palatin et les ducs de Würtemberg. L'empereur à son tour pertit ses principaux adhèrents, l'électeur de Saxe d'abord, puis après la campagne de 1646, le duc de Bavière lui-même et les électeurs de Colonne et de Mayence.

Il faut reculer jusqu'à l'ouverture du congrès de Mûnster pour comprendre le chemin qu'avait fait la négociation générale vers la fin de 1646.

Après l'arrivée des plénipotentiaires français à Münster, toute l'année 1644 avait été consumée par d'importants débats préliminaires. D'une part, bien que la guerre entre le Danemark et la Suède eût nécessairement changé les conditions arrêtées par le congrès d'Osnabrück, les Impériaux refusaient de communiqu'er leurs pleins pouvoirs aux Suédois hors de la présence des Danois, et les Français, de leur côté, refusaient de traiter à fond à Münster, jusqu'à ce que les Suédois fussent en mesure d'en faire autant à Osnabrück. D'une autre part, la France et la Suède n'entendaient pas que l'empereur et les électeurs stipulassent seuls dans le double congrès au nom du corps germanique; c'était par usurpation que l'empereur et les électeurs s'étaient depuis longtemps arrogé, dans les affaires de l'Empire, la décision exclusive des questions de paix et de guerre. Le comte d'Avaux expédia à tous les membres de la diète, alors assemblée à Francfort, une circulaire pour les inviter, tant princes que villes, à se

faire représenter directement au congrès, afin d'assurer le rétablissement des libertés germaniques. Les plénipotentiaires de Suède et de llesse-Cassel écrivirent dans le même sens.

Les Impériaux furent très-irrités de la virulence avec laquelle d'Avaux avait àttaqué, dans sa lettre, « l'ambition usurpatrice » de la maison d'Autriche: mais ils ne parvinrent point à faire partager' leur indignation aux membres de la diète, qui, pour la plupart, surent gré à la France et à la Suède de travailler au rétablissement de leurs droits et qui se confirmèrent dans la résolution d'obliger l'empereur à les laisser députer au congrès. L'empereur et les électeurs furent contraints de céder. C'était une première et une grande défaite politique! Les Impériaux cédèrent aussi sur ce qui regardait l'absence des Danois d'Osnabrück, et les négociations s'ouvrireut dans cette ville comme à Munster sous l'impression des succès remportés par Torstenson aux bords de l'Elbe, par Englien et Turenne à Freybourg et sur le Rhin; à Osnabrück, la négociation fut directe et sans médiation, par suite de la runture des Suédois avec le roi de Danemark, destiné au rôle de médiateur:

Les Espagnols, dans les discussions sur la forme des pleins pouvoirs, avaient prétendu que les pouvoirs des ambassadeurs français eussent dû être souscrits par les États-Généraux ou par le parlement de Paris, ce qui indiquerait que dès lors ils fondaient leurs espérances sur les divisions qui pourraient nattre en France.

Le 4 décembre 1644, les Impériaux et les Espagnols présentèrent leurs premières propositions Cétait de resenie au traité conclu à Ratisbonne en 1630 et de rendre tout ce qui avait été pris depuis de part et d'autre. Les Franco-Suédois ne présentérent point de contre-propositions sur le fond, mais démandèrent, au préabble, que lous les princes et états de l'empire fussent présents ou représentés d'assemblée. Les Français demandèrent en outre la liberté et la réintégration préalable de l'électeur de Trèves, arrêté en 1635 par les Espagnols contre le droit des gens. Les adversaires, et meme les médiateurs, se récrièrent sur ces nouveaux délais, et les alliées se relachèrent sur ce qui regardait la présence de lous les princes et états de l'empire, pourru que le présence de lous les princes et états de l'empire, pourru que le nombre des assistants fût suffisant. L'empereur, après avoir perdu contre les Suédois la bataille de Tabor, au printemps de 1645, remit en liberté l'électeur de Trèves,

Les premières propositions des Français et des Suédois furent enfin présentées le 11 juin 1645 ; les deux couronnes demandaient le rétablissément de toutes choses dans l'empire sur le pied de 1618, avant la grande guerre d'Allemagne; toutes les anciennes libertés et constitutions de l'empire devaient être rétablies, et particulièrement la Bulle d'or. Il serait pourvu à la satisfaction des deux couronnes et de leurs alliés, pour leurs faigues et dépenses. On ne précisait riem encore sur ce point capital, les Français et les Suédois ayant peine à se mettre d'accord sur les intérêts de religion, et le Suédois différant toujours de s'expliquer, même avec les alliés, sur leurs prétentions définitives. Les adversaires se plaignirent, non sans raison, du caractère dilatoire qu'avaient énore les ouvertures faites par les deux couronnes.

Les Inpériaux, désirant se concilier les députés des états allemands, différèrent de répondre jusqu'à ce que les trois collèges
des électeurs, des princes et des villes se fussent mis d'accord sur
la formé et le lieu de leurs assemblées, co qui traîna jusqu'à
l'autome de fôls, grace à la lenteur et à l'espir formalise des
Alienands. Les trois collèges convincent enfin de partager leurs
députations en sorte que tous les catholiques ne fussent pas à
Münster, ni tous les protestants à Osnabrück, afin d'êtré en communication permanente avec les Français. Les deux assemblées
furent considérées comme n'en formant qu'une seule au fond,
certains députés passaut parfois de l'une dans l'autre. Ces dispositions contribuèrent à diminuer le rôle des médiateurs, surfout
du nonce, qui fit une assez triste figure péndant tout le congrès.

Le 23 septembre, les plénipotentaires impériaux communiquièrent aux députés des trois colléges un projet de réponse aux Français et aux Suddois, et leur demandérent avis. Les députés, pour né pas retarder encore la négociation, autorisèrent les Impériaux à cnvorer leur réponse à titre provisoiré, en attendant que le corps germanique l'eût examinée à fond. Celte réponse, tout en déniant aux étrangers le droit d'intervenir dans les affaires intérioures de l'empire, était assez favorable quant aux libertés germaniques, mais niait qu'aucune satisfaction fut due à la France et à la Suède, et réclamait spécialement la réhtégration du due de Lorraine. L'emprecur publis, en même temps, une amnistie un peu plus étendue que celle de 1641, mais qui maintenait plusieurs exceptions et limitations: les députés protestants la retelèrent.

Au mois de décembre, l'arrivée du comte de Trautmansdorf, principal ministre de l'empereur, fit espérer que les pourparlers allaient s'engager plus sérieusement. Le due de Longueville et le comte de Peñaranda, cliefs des anibassades de France et d'Espagne, étaient arrivés en juillet. Trautmansdorf débuta par essayer de réunir le corps germanique contre les étrangers et de désunir la France et la Suède en donnant aux envoyés suédois de belles espérances, tandis qu'il ne faisait aux Français que des offres dérisoires. Il échoua auprès des Suédois; les plénipotentiaires des deux couronnes ne se séparèrent pas et répliquèrent, le même jour (7 janvier 1646), à la réponse qu'ils avaient reche des Impériaux trois mois auparavant, Cette fois, ils furent explicites. La France demanda l'Alsace, Brisach et le Brisgau, les villes forestières du Rhin et Philipsbourg, sauf à les tenir en fiefs de l'empire, si l'on consentait que le Roi Très-Chrétien eût, à ce titre, droit de séance et de suffrage dans les diètes; quant à la Lorraine, elle était bien et dûment acquise à la France par les violations de traités qu'avait commises le due Charles IV. Les Suédois demandèrent qu'on établit une parfaite égalité entre les deux religions en Allemagne et que les réformés (ealvinistes) fussent admis à la même liberté que les protestants (luthériens); c'était là un acte de haute politique de la part de la Suède luthérienne! Les Suédois demandèrent qu'on leur cédat ou la Poméranie entière, ou la moitié occidentale de la Poméranie, y compris les bouches de l'Oder, avec la Silésie; ils réclamèrent encore Bremen, Verden, Osnabrück, Minden et Halberstadt, La Hesse-Cassel, soutenue par les deux couronnes, présenta des demandes qui, à proportion, n'étaient pas moins dures.

Trautmansdorf, plus heureux auprès des députés allemands qu'auprès des Suédois, parvint à faire répéter, par la majorité des trois collèges, l'allégation des Impériaux, qu'il n'était pas dù de



satisfaction aux deux couronnes ni à la Hesse-Cassel, mais les alliés ne considérèrent point cett déclaration du corps germanique comme définitive ni même comme sérieuse. En ce môment même, Trautmansdorf se montrait tout près d'accorder aux Suedois une grande partie de ce qu'ils réclamaient, pourvu qu'ils abandonnassent la France; par contre, le due de Bavière, blen qu'il eté évité momentanément Jorage dont le menaçait la journée de Nordlingen, pressait Ferdinand III de faire de grandes concessions aux Francais.

Ce fut seulement sur ces entrefaites qu'arrivèrent à Münster les députés des Provinces-Unies (janvier 1646), qui avaient tardé près de deux ans à suivre les ambassadeurs de France. Une question d'étiquette les avait d'abord retenus une année entière; la république hollandaise prétendait que la France traitat ses envoyés sur le même pied que ceux des têtes couronnées et de la république vénitienne. La France v consentit (mars 1645), ce qui entraina les autres grandes puissances et ce qui profita aux petits états, aux électeurs, à Gênes, aux dues de Toscane, de Savoie, de Mantoue. Le principe de l'égalité internationale se glissait à la faveur du besoin que les grands avaient des petits. Après ce différend accommodé, les intrigues de l'Espagne, qui s'efforçait d'ouvrir une négociation particulière à La Haie, retardèrent encore longtemps le départ des ambassadeurs hollandais. Leur présence compléta le congrès. Il serait difficile de reproduire, dans tout son éclat, le brillant et mouvant spectacle que présentaient alors les deux eités westphaliennes dont on avait fait le théâtre de ce grand concile politique. La guerre, déchaînée partout alentour, s'arrêtait sur le seuil de ces lieux privilégiés, où les nations ne luttaient plus que d'habileté et de magnifieence. Toute l'Europe chrétienne y était, moins l'Angleterre et la Pologne: nous ne parlons pas de la Moscovie, encore considérée eomme une puissance asiatique et barbare.

Dans les premiers mois de 1646, Mazarin erut toucher au but. D'une part, ainsi que les Français l'avaient espéré, la majorité des trois collèges de l'empire revini sur sa première déclaration et reconnut, au grand désappointement de Trautunansdort, qu'une satisfaction était due à la France (mars 1646). Les catholiques et les protestants d'Allenague ne poavaient venir à bout de se mettre d'accord et aucun des deux partis ne voulait s'attirer le ressentiment des Français, qui tenaient la balance entre eux. Ce revirement décida l'empereur à offrir l'Alsace: c'était un pas immense, de fait, malgré les clauses restrictives qui accompagnaient cette oftre (avril).

D'une autre part, Mazarin entrevoyait l'espoir de conclure avec l'Espagne même quelque chose de mieux qu'une trêve. Dans le cours de l'été précédent, un des médiateurs, l'ambassadeur vénitien Contarini, avait insinué au comte d'Avaux que le Roi Très-Chrétien pourrait épouser l'infante Marie-Thérèse, fille de Philippe IV, avec la Flandre en dot, movennant la restitution de . la Catalogne, Mazarin n'avait pas laissé tomber cette parole, évidemment soufflée au Vénitien par les Espagnols : au projet d'une longue trève pendant laquelle on garderait les conquêtes, il substitua le projet d'un échange définitif de la Catalogne et du Roussillon contre la Belgique et la Franche-Comté, « par mariage . ou autrement », sauf à donner aux Provinces-Unies leur part de la Belgique et à garantir le marquisat d'Anvers au prince d'Orange et à sa maison, afin de s'assurer, par les Nassau, du consentement des Hollandais. Le prince Frédéric-Henri parut entrer dans les vues du ministre français. Par malheur, les Espagnols n'avaient voulu que tendre un piége à la France. Dès qu'ils virent que Mazarin prenaît le projet de mariage au sérieux, ils le divulguèrent, en faisant courir le bruit que le Roi Catholique, par le traité de mariage, céderait à la France, avec la Belgique, ses droits sur les Provinces-Unies. L'effroi se mit parmi les Hollandais, peu désireux d'avoir les Français pour voisins : rien ne put calmer les défiances de ce peuple ombrageux; la France dut renoncer à renouveler avec eux le traité de partage et ils prêtèrent l'oreille de plus en plus volontiers aux offres des Espagnols.

Mazarin n'en poussa que plus vivement la guerre de Flandre, afin de prendre par force tout ce qu'on pourrait du pays quél'Esjagne ne voulait pas céder par transaction, Malgré les efforts de la puissante faction espagnole en Hollande, il réussit encore, cette année, à obtenir la coopération militaire des Provincestinées et, comme on l'a vu, Anvers ett succombé, si la raison troublée du prince d'Orange n'eût paralysé l'armée hollandaise. Ce malhuerux accident assura la prépondérance du parti autifrançais, efficacement sécondé par la propre femme de Frédéric-Henri, l'avare et intrigante Eunilie de Solms, qu'avalent gagnée les présents de l'Espagne 1. Le prince Guillaumen, fils de Frédérie-Henri, trop jeune encore, n'eut pas le crédit nécessaire pour lutter avex succès contre sa niére et contre le parti pacifique.

Vers le printemps, cependant, les Espagnols, voyant l'empereur ébranlé, la conspiration de Barcelone avortée, les Français prûts à rouvrir puissamment la campagne, avaient plié pour la première fois sous la mauvaise fortunc ; bien éloignés de céder les Pays-Bas catholiques , ils ne parlaient plus cependant de refuser toute concession. Au mois de mars, ils offrirent Damvillers, Landrecies, Hesdin et Banaumé, et leur consentement à la conservation de Pignerol, Cela n'était pas sérieux. La France répondit en demandant qu'on lui cédat ce qu'elle tenait dans la Flandre, l'Artois et le Luxembourg, avec le Roussillon et Roses, plus une longue trêve pour le reste de la Catalogne et le Portugal ; si l'on n'acceptait cet ultimatum avant l'ouverture de la campagne, la France ne s'engageait point à s'y tenir. L'Espagne n'accepta pas : néanmoins elle fit sur elle-même un douloureux effort et, dans le même moment où l'empereur offrait l'Alsace, elle offrit tout ce qu'on lui avait pris en Artois, Landrccics, Damvillers et le Roussillon; en Italic, elle acquiesçait, à peu de chose près, aux propositions des Français (avril 1646). La négociation acquérait, par cette nouvelle offre, une base raisonnable du côté de l'Espagne comme du côté de l'empire. La France se tint ferme sur toutes les places des Pays-Bas et sur la trève de Catalogne et de Portugal.

Pendant ce temps, l'empercur marchait de concession en concession : il accordait à la France Brisach, puis Philipsbourg, puis renonçait à toute revendication de la suzeraineté impériale sur les Trois Évéchés et sur Pignerol (juin-séptembre). Une conven-

<sup>1.</sup> Suivant mafame de Motteville, Mazario ne dat s'en prendre qu'à lui-même de l'hostilité de la princesse d'Orange. a D'Estrades (ambassadeur de France en Hollande) me dit que cette princesse ne S'étoit liée à l'Expagne que par dépit de ce que le encilhan manqua de lui envojer des pendants d'orcille de diàmants, qu'il hai avoit fait espèrer. a Mar, de madante de Mottville, p. 11.

234

tion préliminaire fut arrêtée entre l'empereur et la France, sauf réserve, de la part de Ferdinand, pour ce qui regardait l'Espagne et la Lorraine, et, de la part de la France, pour les intérêts de ses alliés, Les Suédois ne trouvaient pas les offres de l'empereur suffisantes pour eux, quoiqu'elles commencassent d'être eonsidérables.

La négociation avec l'Espagne avait subi une singulière péripétie. Les Espagnols s'étaient avisés de solliciter l'arbitrage, non plus d'une puissance neutre, mais d'une ennemie et, qui pis est, d'une ancienne vassale rebelle, de la Hollande, Les députés hollandais ayant réitéré aux Français l'assurance que les Provinces-Unies ne traiteraient point séparément; les plénipotentiaires français acceptèrent (juillet). C'était un grand affront pour les médiateurs, et surtout pour le nonce du pape; mais c'était, en même temps, une très-adroite manœuvre de la part des Espagnols, afin de persuader aux Provinces-Unies qu'ils désiraient sincèrement la paix générale et de les amener plus aisément à un traité particulier, si les pourparlers avec la France n'aboutissaient pas. Les plénipotentiaires français, sur des entrefaites, firent entendre aux médiateurs qu'on pourrait se relâcher en ee qui concernait le Portugal et consentirent, si les Espagnols cédaient · sur tout le reste, qu'il n'y eût point de trêve pour les Portugais et du'on ne parlat pas d'eux dans le traité, la France se réservant implicitement le droit de les secourir sans rompre la paix générale. Les Espagnols, qui essuyaient revers sur revers en Flandre, ne repoussèrent pas cette condition, ajoutèrent à leurs offres deux nouvelles places en Belgique, pais insinuèrent, par l'organe des Hollandais, qu'ils n'étaient pas éloignés de consentir à tout. Leur abattement rendit Mazarin d'autant plus exigeant, Conformément à ses instructions, les ambassadeurs français répondirent par un memorandum où l'on mettait en avant des eonditions plus rigoureuses qu'on n'avait eneore fait ; on y réclamait toutes les conquêtes, même les places de Franche-Comté, et l'extension au Portugal de la paix ou de la trêve qui serait conclue (25 septembre).

Les Espagnols ne manquèrent pas d'exploiter auprès des flollandais les dispositions peu conciliantes des Français ; ils eédè-



rent encore sur plusieurs points; ils eonsentirent à l'abandon de Roses, puis à la trêve de trente ans pour la Catalogne, ne disputant plus guère que sur le Portugal, sur les places de Toseane et sur la restitution de la Lorraine : ils semblaient près de tout subir et cependant ils différaient toujours de rien srrêter par écrit. On eut bientôt le mot de cette facilité. Ils feignaient d'avancer leur traité avec les Français pour l'ayancer en effet avec les Hollandais et ôter à ceux-ci tout scrupule. Cette manœuvre réussit. Les ambassadeurs des Provinces-Unies signèrent à Münster, au commencement de janvier 1647, des conventions de paix avec l'Espagne; ils y ajoutèrent bien que ces conventions ne seraient valables qu'après satisfaction donnée à la France; mais les Espaguois espéraient rendre cette réserve illusoire et s'applaudirent fort d'avoir fait faire ce premier pas à la Hollande, Étrange victoire, qui témoignait la déchéance profonde de la grande monarchie méridionale! Le netit-fils de Philippe II se réjouissait d'avoir fait accepter aux hérétiques rebelles des Pays-Bas une paix par laquelle il reconnaissait leur entière et souveraine indépendance et leur laissait tout ee qu'ils lui avaient enlevé en Eurone et dans les deux Indes; il renonçait à cette souveraincé du Nouveau Monde autrefois conférée par le saint-siège à ses aïcux, se restreignait dans les Indes Orientales à ses possessions actuelles et autorisait toutes les conquêtes que pourrait faire la Hollande sur les Portugais. Il subissait enfin la clôture de l'Escaut et du canal du Sas-de-Gand, qui ruinait ses sujets fidèles au profit de ses sujets rebelles '.

D'après la réserve exprinnée dans le traité des Ilollandois, la défection des Provinces-l'ines irétint point encore déclarée. La France fit d'énergiques efforts pour l'empècher; un de ses plénipotentiaires à Monster, Abel Servien, court à La Ilaie pour faire regarder la ratification du traité et obtenir des États-Généraux un pacte de garantie mutuelle touchant la paix future. D'Avaux, de son côtés, ser entit de Ossabres, d'in d'avancer le traité de Subcion côtés, ser netit à Ossabrés, d'in d'avancer le traité de Subcion dois avec l'empereur et le 'règlement des intérêts de l'empire, Il y fit merveilles : il fit transiègne la Sudée et l'étécetur de Bran-

<sup>1.</sup> Dumont, Corps diplomatique, t. VI, 1re part., p. 560.

d-bourg sur le partage de la Poméranie et accommoda tofs les différends des cereles du Nord avec une habilet qui le combla de gloire (janvier-février 1647), L'épée de Turenne et de Wrangel avait en dans le midi de l'Allemagne le même succès que la parole de d'Ayaux dans le nord. En ce moment s'achevait à Ulin Paccommodoment des électeurs de Bavière et de Gologne avée la France et la Subéle (14 mars 1647): l'électeur de Mayence et le landgrave de Hesse-Darmstadt furent forcés par Turenne de suivre cet exemple, et l'empereur se trouva complétement issié dans l'empire. On ne doutait pas qu'il ne se résignat bientôt à abandonner l'Espagne et le duc de Lorraine, si la paix avec l'Espagne ne se conclusit pas.

Le duc de Longueville, demeuré seul plénipotentiaire français à Münster, avait présenté, à la fin de janvier 1647, un projet de traité en forme anx Espagnols : le seul adoucissement qui s'y trouvât était l'offre d'une pension pour le duc de Lorraine, avec réintégration dans ses états ou indemnité dans dix ans, au choix du Roi Très-Chrétien. Les Espagnols louvoyèrent et ripostèrent par un contre-projet obscur et entortillé. La France se relâcha de nouveau sur le Portugal et proposa qu'on mentionnat sculement, dans un article secret, le droit qu'elle se réservait d'assister ce pays (fin mars). Les Espagnols refusèrent, ne voulant pas qu'on parlat en aucune façon du Portugal. Alors Mazarin ordonna qu'on revînt à exiger une courte trêve pour les Portugais et prétendit que les Français pussent assister les Portugais défensivement et offensivement, chez eux et hors de chez eux, Les Espagnols repoussèrent vivement cette prétention, de même que la trêve, mais acceptèrent l'article secret. Les Français se désistèrent de la trêve, mais insistèrent sur quelques nouveaux incidents (fin mai). Les Espagnols, de leur côté, disputérent, trainèrent, incidentèrent sur tout ce qui semblait résolu et il fut bientôt évident que la paix était plus loin que jamais. Les Espagnols, assurés que les Provinces-Unies, sans avoir voulu proclamer ouvertement encore la suspension d'armes, ne prendraient plus aucune part à la guerre, s'étaient mis en mesure de tenter un dernier effort contre les Français, réduits à leurs seules forces dans les Pays-Bas; ils avaient mandé en Flandre l'archiduc Léopold; ils espéraient lasser la mauvaise fortune par leur opiniâtre persévérance et en appelaient encore une fois au jugement de l'épée

La conduite de Mazarin dans les négociations avec l'Espagne lui a été vivement reprochée par les contemporains : des écrivains d'un grand poids l'ont accusé d'avoir manqué, par intérêt personnel, l'occasion d'une paix générale aussi honorable qu'avantageuse à la France. Le blaine d'hommes tels que fontenai-Marcuil est une chose grave · Mazarin e la pur répondre que les Espagnols n'étaient pas sincèrres; qu'ils ne cherchaient qu'à séparer la Hollande de la France et qu'ils eussent reculé au moment de conclure si l'on se fût radoute à leur égard. Cette justification n'est pas suffisante : l'Espagne avait un des mionstels dé découragement qu'on eût du saisir; en tout cas, le ministré français eût dû mettre les Espagnols dans leur tort et ôter tout prétexte de séparation à la Hollande. La politique la plus simple et la plus droite ett été ci la plus labile; mais Mazarin, au contraire de Richelieu, affectionait troo les movems détournés.

Le desir de tirer le plus de parti-possible des sucrès de fa France n'était peut-être plus, en ce moment, le seul mobile do Mazarin, et les accusations d'hiérêt presonnel pouvaient n'être pas sans fondement, bien que cet interêt pût se déguiser à luimême sous l'apparence de la raison d'état.

Jusqu'alors, si le parkement avait causé des embarras au ministre, la cour et la maison royale l'avaient peu inquiété: la prompte répression des importants, la bonne volonté du duc d'Orleans et du prince de Condé, achetée par quelques concessions, avaient mainteun la paix intérieure; mais la situation commerçait à se montrer moins facile. Un jeune prince entivré de gloir manifestait une ambition toujours croissante : le duc d'Enghien et ses petitis-maîtres, ainsi qu'on nommait, pour les airs impérieux qu'elle affectait, la jeune noblesse belliqueuse et superbe qui chourait le vainqueur de Rocroi, sembaient blen autrement redoutables que n'avaient été Beaufort et ses importants. La mort de l'amiral de Précé avait fait éclatre le spréctuoines exchibantes

<sup>1.</sup> Sur l'ensemble des négociations, de 1644 à 1817, V. le P. Bongeant, Histoire du traité de Westphalie, t. I., passim; t. II., c. v1, v11, v117.

<sup>2.</sup> Mem. de Fontenai-Mareuil, Collect. Michaud, 3º sér., t. I, p. 55.

du due d'Enghien. Le duc, soutenu par son père, avait revêndiqué comme un héritage de famille, les charges de son beau-frère firéà : la surintendance des mer et plusieurs places maritimes très-importantes eussent été ainsi réunies, dans les mains des Condés, aux gouvernements de Bourgogne, de Champágne, de Berri et de Bresse. La reine mère et le ministre n'y purent consentir; Anne d'Autriche se revêtit elle-même de la surintendance des mers, afin d'en remettre l'autorité effective à Mazarin. Les Condés crièrent comme si on leur eût enlevé leur patrimoine, et Enghien denanda, par manière de déclommagement, une armée pour achever de conquérir la Franche-Comté, dont on le ferait prince souverain. La proposition n'était pas de nature à calmer les inquiétudes de la reine et du cardinal. On tacha de satisfaire Enghien en lui offrant les gouvernements de Stenai, de Jametz et de Clermont en Argonne : était trop peu; ii refusa '.

Le 26 décembre 1616, le prince de Conde mourut, laissant une riche succession 2 et de grands gouvernements qui servirent à rassasier momentanément son héritier 1 Mais ce n'était là qu'un répit pour le ministre, et le duc d'Enghien, devenu prince de Conde, était plus dangereux qu'unparvant : ses moyens d'action avaient augmenté et il n'était plus contenu par son père, que la prudence égoiste d'une vieillesse avare avait éloigné de foute entreprise hardie. On peut penser que Mazarin désirait fort occuper le prince au dehors et ne fut pas fâché d'avoir à faire encore contre l'Espagne une ou deux campagnes, qu'il comptait d'ailleurs voir remplir de nouvelles conquêtes.

Si ce fut là le motif secret de Mazarin, ce ministre s'abusa profondément sur la nature des périls qui le menaçaient. Le temps n'était plus où les intérêts d'un prince du sang mettaient la France en feu; une paix glorieuse et la diminution d'impots

<sup>1.</sup> Mém. de madame de Motteville, p. 108,

It n'avait que 10,000 tivres de revenu à la mort de Henri IV : il laissa un million e reute.

<sup>3.</sup> Henri II, prince de Condé, laissa trois enfants : Losis II, prince de Condé, Arnand, prince de Cont, qui fut d'abord destiné à l'Église, et Anne-Generière, la belle duchesse de Longueville. Le nouveau prince de Condé ayaut reçu les gouvernements de Bourçogne, de Berri et de Bresse, ceux de Champague et de Brie passérent à son ieuxe frère.

qui l'edi suivie eussent rendu le gouvernement inchranlable. Il y avait en France quelque toche d'infiniment plus redoutable qu'un prince, fût-il le héros de Rocroi! C'était un peuple affamé et persuadé qu'on he voulait rien faire pour soulager sa faim. Les conseillers au parlement, qui se donnaient comme les défenseurs de ce peuple contre les simpôts, étaient plus à craindre pour Mazarin que le Grand Condé!

Mazarin se flattait d'avoir dressé un bon plan de campagne pour l'année 1674 et en attendait de grands succis. Il représenta au nouveau prince de Condé que l'échec de Lérida compromettait la possession de la Catalogne et que, la ole valunqueur de Turin, Harcourt, avait échoue, le conquérant de Dunkerque pouvait seul réussir; il fit accepter à Conde la vice-royauté de Catalogne, en lui promettant tous les moyens d'exécution disponibles. On ne pouvait se debarrasser plos honorablement ni plus utilement du prince.

Du côté des Pays-Bas, les maréchaux de Gassion et de Rantzau devaient poursuivre la conquête de la Flandre, et leurs mouvements devaient être secondés par une puissante diversion qu'opérerait Turenne dans le Luxembourg. Les traités conclus avec le duc de Bavière et ses alliés laissaient au gouvernement français le choix ou d'accabler l'empereur en continuant de coopérer au delà du Rhiu avec les Suédois, ou d'employer dans les Pays-Bas la meilleure partie de l'armée franco-weymarienne. Mazarin préféra ce dernier parti : l'empereur avait fait à la France presque toutes les concessions réclamées et semblait bien près d'abandonner la Lorraine, dernier point en litige, Mazarin craignait que de nouvelles péripéties dans la guerre d'Allemagne ne suscitassent, chez les Suédois et les protestants, de nouvelles exigences et, souhaitant le statu quo outre-Rhin et la guerre aetive dans les Pays-Bas, il s'estima heureux de pouvoir compenser, par le rappel de Turenne, la défection prévue des Hollandais.

Les espérances de Mazarin furent déçues : les événements semblèrent punir le gouvernement français de l'éloignement qu'il avait témoigné pour la paix.

Condé, arrivé à Barcelone au mois d'avril, releva, par sa pré-

sence et par sa renommée, le courage abattu des Catalans, marcha droit à Lérida et l'investit le 12 mai. Le siège commença heureusement, quoique les forces dont disposait le prince fuséent peu considérables. On retrouva presque intactes les lignes de circonvallation que le comte d'Harcourt avait été obligé d'abandonner six mois auparavant et que les Espágnols avaient négligé de détruire : l'armée ennemie n'étant pas prête à tenir la campagne. on eut tout le temps de s'organiser. Harcourt n'avait pas réussi à réduire la place par famine; Condé résolut de l'emporter de vive force et, dans la nuit du 27 au 28 mai, il fit ouvrir la tranchée au son des violons. A cette bravade, empruntée, dit-on, aux eoutumes espagnoles, le gouverneur de Lérida répondit par une furieuse sortie qui ne fut repoussée qu'après deux heures de combat. La tranchée, entamée si gaiement, fut acrosée de bien du sang et de bien des sueurs. Les travailleurs furent bientôt arrétés par le roc vif sur lequel était bâtie la citadelle, et chaque pouce de terrain fut disputé avec héroïsme par le gouverneur. don Gregorio Britto, qui avait déjà, l'année précédente, si opiniatrement défendu sa ville contre Harcourt. Après chaque engagement, le courtois Espagnol envoyait au prince français des glaces et de la limonade pour le rafratchir,

Les pertes, cependant, se multipliaient dans l'armée assigeante : l'élite des officiers et des soldats périssait sous le feu de
l'emnent; les mineurs, contraints de travailler à découver,
étaient tugs les uns après les autres; les vivres devenaient rares;
les troupes, surfout les Catalians, se démoralisaient; plus de quatre mille hommes déserfèrent ou passèrent à l'ennemi. Pendant
ce temps, l'armée espagnole grossissait à Fraga et s'apprésait
à secourir Lérida; un désastre était imminent, si Pon s'obstinait.
Conde cut le bon sens de juger sa position et le difficile courage
des crissigner à la nécessite. Lileva le siège le 17 juin. Cet échec,
le premier qu'il ett essuyé, dut être bien amer à son orgueil.
Lérida était décidement l'écueil des genéraux français trois capitaines, de plus en plus illustres, La Motte, Harcourt et Condé, y
avaient successivement échoid.

Après sa retraite, Condé laissa reposer ses troupes dans les montagnes pendant la saison des chaleurs; puis, au commencement d'octobré, il alla prendre d'assaut la petite ville d'Ager, sur les confins de l'Aragon; de là, il revint protéger les postes orcupés par les Français entre Tortose et Tarragone et empécher l'ememi de s'avancer dans l'intérieur de la province. C'étaient là de maigres succès pour le grand Condé. Au total, ce fut une campagne perdue et une grande renommée béréchée!.

L'absence de forces navales suffisantes avait été la principale cause du mal, en obligeant Condé à se tourner contre Lérida plutôt que d'assiéger la place maritime de Tarragone. On commençait à négliger la marine.

Les choses n'allèrent pas beaucoup mieux dans les Pays-Bas.

Après le traité signé à Ulm avec la Bayière. Turenne avait recu

l'ordre de revenir le plus tôt qu'il pourrait vers le Luxembourg, en laissant les places d'Allemagne suffisamment garnies. Turenne n'obéit qu'avec une vive répugnance à ces instructions, qui livraient encore une fois le sort de l'Allemagne à la douteuse loyauté du duc de Bavière : il assura, autant que possible, les conquêtes françaises du Rhin par l'occupation de quelques nouvelles places sur le Danube; le Necker et le Mein, contraignit le landgrave de Hesse-Darmstadt, puis l'électeur de Mayence (9 mai), à mettre bas les armes, comme avaient fait la Bavière et Cologne, et repassa enfin le Rhin à Philipsbourg (fin mai). Mais, quaud il s'agit de faire traverser les Vosges à la petite armée franco-weymarienne pour la mener par la Lorraine dans le Luxembourg, il arriva un incident trop facile à prévoir. Toute la cavalerie weymarienne, sauf un régiment, refusa de quitter le sol germanique avant d'être pavée de ses montres arriérées. On lui devait cing ou six mois de solde! Le gouvernement français, puisqu'il voulait employer ces auxiliaires étrangers hors du théâtre accoutumé de leurs exploits, eût dû se mettre à tout prix en mesure de satisfaire à une réclamation inévitable et légitime; mais le désordre financier était au comble et, à mesure que l'impôt grandissait, les services publics étaient de moins en moins assurés. Turenne ne

I. Mim. de Lenet, 3º part., ap. Collect. Michand, 3º sér., t. II, p. 564-574. — Mim. de Gramont, p. 272-275. — Mém. de Montglat, p. 182-183. — Histoire du prince de Condé; Cologne, 1693, p. 144-151. — Voltaire, Siècle de Louis XIV, e. 111.

put offrir aux mécontents que le mois courant : ils tournèrent le dos et s'en allèrent regagner la rive droite du Rhin avec des bateaux que les Strasbourgeois n'osèrent leur refuser. Turenne les avait suivis avec l'infanterie, la cavalerie française et le seul régiment allemand demeuré soumis : il ne voulut pas d'abord essaver de la force; ne pouvant plus exécuter ses instructions, il envoya ce qu'il avait de cavalerie française renforcer l'armée de Flandre et alla se jeter au milieu des mutins pour tâcher de les ramener. Après d'assez longs pourparlers, il fit hardiment enlever du milieu d'eux et conduire prisonnier à Philipsbourg le généralmajor Rosen, qui fomentait la rébellion. Tous les officiers et sous-officiers et deux régiments se soumirent; le reste des cavaliers, rompant tous liens avec leur général et avec la France, se dirigèrent vers la Franconie. Turenne les poursuivit avec ce qu'il avait de gens sûrs, les atteignit dans la vallée du Tauber, les mit en déroute et en tua ou prit quelques centaines; les autres se vinrent rendre ou allèrent demander du service aux Suédois. Telle fut la fin de la célèbre armée weymarienne, qui cessa dès lors de former une république militaire au sein des armées francaises.

Turenne reforma de son mieux ses régiments et revint en dech du l'hin : e fut seulement au mois de septembre qu'il put enlin, avec quelques milliers d'hommes, commencer d'operer dans le Luxembourg: il y prit plusieurs petites places et inquiet es Espagnols; mais la combinaison sur laquelle Mazarin avait compté était avortée, et la perte de temps causée par la révolte des Weymariens n'était plus réparable '.

La campagne s'était mal ouverte en Flandre. Le prince de Condé étant en Catalogne et le due d'Oriéons ayant assez de glaire et n'ayant pas réclamé le généralat, le commandement en chef s'était trouvé partagé entre le maréchal dé Gassion, gouverneur de Courtrai, et le maréchal de Rantzu, gouverneur de Dunkerque. C'était une grande faite que de renouveler cette sorte de partage, à laquelle Richélieu avait renoncé dès que la politique ne l'avait plus contraint de s'y résigner : le sobre,

<sup>1.</sup> Mim. de Turenne, p. 408-416. - Histoire de Turenne, t. I, p. 154-164.

l'austère, le vigilant Gassion eût dû être préféré à l'intrépide. mais ivrogne et négligent Rantzau; Gassion, par malheur, était rude et savait mal la cour, et Rantzau, fin courtisan, beau diseur. écrivain disert, quand il n'était pas ivre, avait gagné la confiance de Mazarin. L'incompatibilité de ces deux chess eut des suites très-fâcheuses. Les Espagnols qui, l'an passé, n'avaient montré qu'incertitude et découragement, assurés, cette année, de n'avoir plus rien à craindre des Hollandais et réunis sous le commandement de l'archidue Léopold, furent prêts avant les Français et débutèrent par l'attaque des places de la Lys, Armentières et Comines succombèrent, après la plus valeureuse résistance (màijuin), et Courtrai se trouva tout à fait isblé. Léopold n'attagua cependant pas cette importante place, qui était en bon état de désense; il se porta rapidement au sud-est, sit passer l'Escaut à son armée sur trois points à la fois, gagna les bords de la Sambre et investit Landrecies (27 juin). Les paysans du Hainaut, que la garnison de Landrecies ranconnait jusqu'aux portes de Mons. vinrent en foule travailler à la circonvallation.

Gassion et Rantzau, renforcés par la garde du roi et par la jeunesse de la cour, accourue d'Amiens, où était le roi, marcherent au secours de Landrecies. Le plan d'attaque était bon. Au point du jour, on devait mettre vingt canons en hatterie sur les hauteurs de Câtillon, qui dominaient le camp ennemi, et. à la faveur de cette artillerie, donner en masse dans les lignes. Par malheur, c'était Rantzau qui était en jour de commander : au lieu de marcher, il passa la nuit à boire et n'arriva devant les lignes qu'à dix heures du matin. Les Espagnols avaient eu tout le temps de se préparer à recevoir l'attaque, qui n'eût pu réussir que par surprise. On n'essaya même pas d'attaquer. Gassion, furieux, quitta Rantzau et alla assiéger La Bassée, Rantzau retourna vers la mer et assaillit Dixmuyde, Ccs deux places se rendirent le même jour (19 juillet), mais Landrecies avait capitulé la veille, par l'avarice du gouverneur, qui, dit-on, voulut sauver son argent. La perte de cette conquête de Richelieu n'était pas suffisamment compensée.

Les deux maréchaux, de nouveau réunis par les ordres de la cour, tinrent ensuite l'archiduc en échec pendant deux mois; puis Gassion alla tout à coup investir Lens, le 23 septembre. Le 28, il prit d'assaut une demi-lune: en fut son dernier exploit; il y fut mortellement blessé d'une mousquetade à la tête. Lens es en rendit pas moins le 3 oetobre; mais une pareille conquête ne valait pas la vie d'un tel eaptaine!

Pendant ee temps, l'arcbiduc reprenait Dixmuyde: ce fut la fin des opérations de cette année; l'arrivée de Turenne dans le Luxembourg avait obligé les Espagnols de diviser leurs forces et les empécha de mettre à profit la mort de Gassion.

Les évênements militaires de l'année étaient de nature à faire murmurer la France et à encourager l'Espagne dans son opiniâtre persévérance; mais le cabinet de Madrid n'eut pas le temps de se réjouir. Des tempêtes populaires, indirectement provoquées par les incidents de la guerre générale, menacèrent l'Espagne de nouveaux désastres qui rappelaient la révolte du Portugal et de la Catalogne, et semblèrent offrir à la France l'occasion d'une large compensation.

Depuis que tant de provinces étaient ou arrachées ou disputées avec acharnement à l'Espagne, les Deux-Siciles, jusqu'alors intactes, étaient, après les Indes-Occidentales, la principale ressource du cabinet de Madrid. La politique de Charles-Quint, de Philippe .II et de Philippe III, en pressurant les peuples, avait ménagé la Sieile; sous Philippe IV, on ne ménageait plus rien; on épuisait les Deux-Sieiles de soldats, de marins et d'argent; on écrasait ehez elles l'agriculture et l'industrie sous d'énormes impôts; on frappait toutes les denrées nécessaires à la vie de droits d'autant plus intolérables, que les nobles, les ecclésiastiques et les fonctionnaires publics, c'est-à-dire presque tous les riches, en étaient exempts, ce qui n'avait pas lieu en France pour les aides et gabelles. Suivant la vieille maxime des despotes, les viee-rois espagnols divisaient pour régner, s'appuyaient sur les . privilégiés pour opprimer le peuple et autorisaient tous les abus cléricaux et tous les exeès de la tyrannie féodale, plus insolente et plus rapace qu'à aucune époque du moyen âge. La disette qui suivit une mauvaise récolte fit éelater le désespoir populaire : à

<sup>1.</sup> Mem. de Montglat, p. 178-181. - Vie de Gassion, par l'abbé de Pure, t. II.

Palerme, une violente émeute força le vice-roi de Sicile, Los Velez, à supprimer les plus récentes gabelles et à rendre au peuple l'élection de ses magistrats (21 mai 1647). Le peuple de Palerme se donna pour ehef un fabricant de cuirs dorés, José d'Alessio, homme de eourage et de probité, qui essaya de régulariser le inouvement et de restaurer dans toute l'île les anciennes libertés. Toutes les villes importantes, moins Messine, toujours jalouse de Palerme, soutinrent la capitale; mais la noblesse et le clergé restérent fidèles au vice-roi. Alessio, convaincu que le seul remède aux maux de son pays était l'expulsion des soldats et des administrateurs espagnols, et que la cour de Madrid ne permettrait jamais à la Sieile de s'administrer elle-même, commença de tourner les yeux vers la France, dont les vaisseaux, depuis la conquête de l'île d'Elbe, montraient leur pavillon vietorieux jusque dans le golfe de Naples. Par malheur, il subsistait eneore en Sicile, contre les Français, de vieilles antipathies que le vice-roi parvint à réveiller. Los Velez souleva contre Alessio, d'une part, les ennemis de la France, de l'autre, les bandits et la lie du peuple qu'irritait le bon ordre maintenu sévèrement par'le magistrat populaire. Alessio périt dans une émeute que dirigeait la noblesse (22 août), et la Sieile retomba sous le joug : on lui retira bientôt toutes les concessions qu'on lui avait faites.

Avant que les mouvements de la Sicilie enssent été étouffes, une révolution bien plus terrible avait échafe à Apples. Le royaume de Naples avait été plus durement foulé encore que la Sicile : l'Espagne en avait ûtré 100 millions d'écus en treix ans, et le dérrière vice-vol, le duc de Médina, se vantait, dit-on, de n'y avoir pas laissé, en dehors des classes privilégiées, « quatre familles asser riches pour diner à table ». Chaque nouveau tyran, envoyé-d'Espagne, trouvait moyen de reuchérir sur son prédécesseur, et le vice-roi en fonctions, le duc d'Arcos, se montrait pire que Médina : ceux que son devancier avait mis hors d'état de « diner à table », il les réduisait, lui, à concher par terre. De pauvres gens ayant remontré à l'un des ministres qu'ils n'avaient pas un meuble à vendre pour satisfaire le fisc, l'homme de l'Espagne leur répondit qu'ils n'avaient q

filles. Des milliers de paysans émigraient en Turquie pour y trouver un maître moins barbare que l'Espagnol.

Il restait une dernière ressource aux pauvres, les fruits et les légumes, si abondants sous ce beau climat : le vice-roi, ne sachant où prendre un million d'écus que lui demandait le cabinet de Madrid pour la guerre des Présides de Toscane, frappa les fruits d'un impôt, L'exaspération populaire couva pendant quelques mois : le vice-roi crut en être quitte pour deux émeutes facilement réprimées; mais une troisième survint, qui emporta tout (7 juillet). Cette fois, le peuple avait trouvé, un chcf : un pauvre jeune pecheur à demi nu, Masaniello, porté par son héroïsme et sa sauvage éloquence à la tôle de l'insurrection, devint un moment le maître absolu de Naples. Les bureaux du fisc furent détruits ; les troupes furent désarmées ou mises en fuite; les maisons des financiers et des grands les plus odieux au peuple furent saccagées; le vice-roi, saisi dans son palais, accable d'outrages, n'évita la mort qu'en signant l'abolition des impôts sur les denrées. Il parvint ensuite à se réfugier au château Saint-Elme; mais il n'était point en état de soutenir la guerre : il accéda solcnnellement au rétablissement des franchises du temps de Charles-Quint, réclamé par Masaniello, et offrit au chef du peuple un banquet de réconciliation, Masaniello, jusqu'alors, avait montré autant d'intelligence que d'énergie : depuis ce banquet funeste, il n'agit plus qu'en fou furieux, soit qu'un breuvage empoisonné eût troublé sa raison, soit que l'enivrement d'une si étrange destinée cut suffi pour lui renverser le cerveau. Le peuple, étonné, rebuté de ses extravagances, s'éloigna de lui, et, trois jours après le festin du vice-roi, Masaniello fut assailli et massaeré par les satellites du duc d'Arcos, sans que personne prit sa défense (16 juillet),

Tout n'était pas fini : le due d'Arcos en eut la preuve par les pompeuses funérailles que le peuple repentant fit, dès le lendempin, au héros qu'il avait laissé périr. Ce fut l'anarchie et non le vice-roi qui hérita de Masaniello : le peuple demeura quelques semaines sous les armes, sans obiér, sans payer et sans rompre complétement avec le gouvernement espagnol. Le 21 août, une nouvelle explosion eut lieu; la multitude égorgea les Espagnolis épars dans la ville, bloqua le vice-roi dans le Château-Veut et

choist pour capitaine général, non plus un pécheur, mais un grand seigneur, le prince de Massa, qui n'accepta que dans l'espoir de ménager une transaction. Le 7 septembre, le vice-roi traita derechef avec le peuple et renouvela les conditions accordées à Masaniello, en attendant la ratification du roi.

Les plus sensés des Napolitains voyaient bien qu'un tel état de choses ne pouvait durer et qu'il était impossible de se fier aux Espagnols; aussi un parti considérable se forma-t-il pour l'entière rupture avec le Roi Catholique; les uns désirant la république, les autres un roi, sous la protection de la France. Avant l'insurrection de Masaniello, l'ambassadeur de France à Rome entrelenait délà de secrètes correspondances à Naples, et des ouvertures avaient été faites au gouvernement français touchant le prince de Condé, dont les exploits frappaient partout l'imagination populaire et que bien des Napolitains eussent souhaité pour roi : ces avances avaient été négligées par la faute, soit de Mazarin, soit plutôt de Condé lui-même, qui ne les prit pas au sérieux '. Après la révolte, les relations de l'ambassadeur de France à Rome, Fontenai-Mareuil, avec Naples, devinrent plus actives et se compliquèrent par l'intervention d'un fort singulier personnage, C'était ce dut Henri de Guise, qui, d'abord destiné à l'Église et nommé à l'archeveché de Reims, puis devenu l'ainé et l'héritier de sa maison, avait pris parti avec le comte de Soissons contre Richelieu et s'était obstiné à rester avec les Espagnols et les Impériaux jusqu'à la mort du grand cardinal: beaucoup plus célèbre par ses bizarreries et par ses amours que par ses propesses guerrières, si l'on excepte son duel à la place Royale avec le comte de Coligni, Guise, encore archeveque, sans être, à la vérité, revêtu des ordres sacrés, avait épousé secrètement et irrégulièrement une princesse de la maison de Gonzague<sup>2</sup>, qu'il abandonna pour épouser publiquement et légitimement une belle comtesse wallonne; il prétendait maintenant passer à une troisième femme et il était venu à Rome solliciter le pape de casser son mariage avec la comtesse de Bossut, pour pouvoir

2. La princesse Palatine, qui a joué un rôle durant la Fronde.

Déclaration du duc de Guise, ap. Collect. Michaud, 3° sér., t. VII, p. 12.
 Mém. de l'abbé Arnaud, tôté., 2° sér., t. IX, p. 520-521.

couser mademoiselle de Pons, fille d'honneur de la reine mère. Les événements de Naples lui allumèrent l'imagination; il se rappela qu'il descendait, par les femmes, des anciens rois de Naples de la maison d'Anjou, et il se mit en tête d'offrir une con-ronne pour présent de noces à mademoiselle de Pons. Il n'eut pas l'imprudence de manifester tout de suite de si hautes prétentions; il noua des intrigues à Naples, se proposa sous main comme dei militaire au peuple révolté et écrivit à la cour de France pour demander la permission et les moyens d'agir (16 septembre). Mazarin lui répondit assez favorablement, sans rien promettre de positif, et l'invita à se concerter avec les ministres de France à Rome (7 octobre) ¹.

Pendant ce temps, à Naples, la révolution marchait. Le 4 octobre, une flotte espagnole, commandée par don Juan d'Autriche, fils naturel de Philippe IV, était arrivée en vue de la ville : le vicerói, après avoir communiqué avec don Juan, déclara que le Roi Catholique ratifiait le rétablissement des anciennes franchises et accordait amnistie générale, La foule répondit par des eris de joie et de réconciliation; mais, le lendemain, les trois châteaux 2 et la flotte ouvrirent un feu effrovable sur la ville désarmée et sans défiance, et don Juan s'élanca de ses vaisseaux avec plusieurs milliers de soldats. Cette trahison échoua. L'immense cité se leva tout entière avce des hurlements de rage, aecabla les assaillants sous les tuiles de ses toits et les dalles de ses terrasses, et rejeta l'ennemi dans les trois châteaux et dans les navires. Dès lors, tout lien fut rompu avec l'Espagne : le cri de : Vive la République! se fit entendre de toutes parts ; le portrait du roi Philippe fut percé de coups et traine par les rues; le capitaine général, prince de Massa, fut égorgé comme partisan de l'Espagne et remplacé par un armurier nommé Gennaro Annese; des agents, enfin, furent expédiés à Rome pour demander à l'ambassadeur français le secours de son gouvernement et offrir au duc de Guise de tenir dans la république de Naples la même place que tenait en Hollande le prince d'Orange (24 octobre). L'ambassadeur Fontenai-

Mém, de Henri de Guise, Collect. Michaud, 3º sér., t. VII, p. 24-52. — Bazin, Histoire de France sous Mazarin, t. I. p. 220-221.

<sup>2.</sup> Le château de l'Œuf, le château Saint-Elme et le château Neuf.

Mareuil n'hésita point à reconnaître la république de Naples et à promettre à Guise, au nom du roi, tous les secours qui lui seraient nécessaires : Il était informé que la flotte française avait ordre de faire voile au n'us tôt de Toulon à Naples.

Guise n'eut pas la patience d'attendre la flotte, qu'il devait joindre à Piombine : pressé par les députés napolitains, qui assuraient qu'un délai de quinze jours peuvait tout perdre, il se jeta sur une petite felouque, passa au travers de la flotte espagnole qui remplissait le golfe de Kaples, et, sauvé des boulest qui pleuvaient autour de lui par la petitesse et la légèreté de son esquif, il prit terre aux acclamations de tout un peuple émerveillé de son heureuse témérité (15 cotobre) !

La suite ne démentit pas trop ce brillant début : Guise, proclamé défenseur de la république, fit preuve non pas seulement de valeur, mais d'une capacité militaire que l'on n'eût guère attendue de lui. Il avait trouvé les affaires en mauvais état; la noblesse tenant la campagne pour les Espagnols : la ville resserrée, dépourvue de blé et de munitions, entourée, sur divers points, par les postes ennemis; il rendit cœur au peuple, fit des sorties avec succès, enleva plusieurs positions aux Espagnols, dégagea la ville et parvint à jeter la guerre dans toutes les provinces, en v dénêchant de hardis aventuriers, ou même des bandits érigés en capitaines, chose assez accoutumée dans les provinces espagnoles. Par malheur, il ne réussit pas si bien dans la politique que dans les armes; il sut retrouver les manières par l'esquelles ses ancêtres fascinaient la multitude, mais non leur esprit de conduite, et montra beaucoup trop à découvert sa préférence pour la noblesse, qui le combattait et qu'il se flattait de séduire, sur le peuple, qui était la source et l'unique appui de sa fortune.

La flotte française, retardée par une tempête, apparut dans le golfe de Naples un mois après Guise (18 décembre); elle comptait une trentaine de vaisseaux français, trois portugais et quelques brûlots: les galères n'avaient pu suivre à cause de la saison. Elle-

<sup>1.</sup> Il y a, dans les Mémoires de Brienne, une plèce impossible à comprendre; c'est une autorisation du roi à Guise d'accepter les offres des Napolitains et de se rendre aupres d'eux, en date du 10 février 1648; la date tout au moins est fausse. Mém. de Brienne, Collect. Michaud, 6º sér., t. III, p. 95.

avait pour chef un jeune homme de dix-huit ans, le duc de Richelieu (Pont-Courlai); petit-neveu du feu cardinal, assisté du commandeur des Gouttes, ancien lieutenant de Sourdis et de Brézé.

Les Napolitains accueillirent la flotte avec allégresse, mais leurs espérances furent désappointées. Les généraux, et surtout les agents diplomatiques embarqués sur la flotte, ne s'entendirent nullement avec le duc de Guise, Guise avait demandé, avec la coopération de la flotte, des armes, de l'argent, des munitions de guerre et de bouche : la flotte n'apportait presque rien de tout cela.et, loin de se mettre à la disposition de Guise, les chefs déclarèrent qu'ils avaient ordre de ne s'adresser qu'au capitaine genéral du peuple. Annese, qui avait continué de partager l'autorité avec Guise. Guise mit fin à cette situation équivoque par un coup hardi : il fit déposer Annese et se fit proclamer par le peuple duc de Naples pour cinq ans (21 décembre). Il n'y eut pas plus d'accord pour cela entre le nouveau duc de Naples et les envoyés de Mazarin. On avait jugé à Paris que l'ambassadeur de France à Rome était allé trop vite en reconnaissant la république napolitaine : on eût voulu traîner les choses en longueur pour amener Naples à se donner au petit Monsieur, frère du roi, ou au duc d'Orléans; ce n'est pas ainsi qu'on mène les révolutions. Il cût fallu défendre à Guise d'aller à Naples, ou le séconder franchement, une fois engagé; peu importait qui cut Naples, pourvu que Naples échappat à l'Espagne. Diviser les Napolitains, c'était rétablir les affaires de l'Escurial '.

Quoi qu'il en fut, l'armée navale ne fit rien de décisif. Guisèl'acouse, dans ses mémoires, d'avoir manqué, tout en arrivant, l'occasion de détruire la flotte ennemie, qui n'était point en défense. La flotte ennemie était sous le canon du château de l'OEuf, et il n'était peut-être pas très-facile de l'y forcer. La flotte frangaise se débourne contre cinq vaisseaux espanois à l'ancre sous Castellamare et les brûls : les ennemis, qui avaient remis le gros de leur flotte en état de combattre, essayèrent de venir au secours : ils furent repoussés sur Bata ef sur le château de l'OEuf, après

<sup>1.</sup> Bougeant, Histoire du traité de Westphalie, t. II, p. 202-205, 361-365,

· une longue canonnade où trois ou quatre de leurs vaisseaux furent coulés. Quelques jours après cet exploit, la flotte française, manquant de vivres, repartit pour la Provence, promettant de revenir bientôt (3 janvier 1648).

Les Espagnols étaient si affaiblis, qu'ils ne furent point tout d'abord en état de mettre à profit cette retraite malencontreuse. La prise d'Aversa et le progrès de l'insurrection dans les Abruzzes. dans la Pouille, dans les Calabres, parurent compenser l'éloignement de la flotte française et affermir Guise. La flotte espagnole, d'ailleurs, partit à son tour pour aller se réparer en Espagne. La misère était beaucoup plus grande dans les trois châteaux de Naples que dans la ville. Le gouvernement espagnol avait enfin compris sa position et reconnu l'impossibilité de ressaisir Naples à force ouverte; il plaçait son dernier espoir dans les discordes et dans la mobilité des Napolitains, dans les concessions publiques qu'il offrait, dans les sourdes transactions qu'il essayait, Le duc . d'Arcos, objet de l'exécration publique, fut rappelé et remplacé par le comte d'Oñate, homme adroit et insinuant : Annese et d'autres chefs populaires que s'était aliénés Guise furent gagnés à force de promesses.

Toutes ces trames eussent été déjouées, si la flotte française eût reparu à temps et avec les movens d'action nécessaires. Mazarin, malgré le peu de bon vouloir qu'il portait à Guise et le désir qu'il avait de donner une autre direction aux affaires de Naples, avait fini par se décider à agir. Le retour de la flotte française était annoncé; les conspirateurs se hâtèrent. Pendant que Guise était allé prendre la petite tle de Nisita, pour faciliter l'approche de la flotte, Annese et ses complices livrèrent de nuit aux Espagnols une porte de la ville et une grosse tour qui servait d'arsenal. Don Juan d'Autriche et le comte d'Oñate entrèrent aussitôt avec leurs troupes, en criant : « La paix! la paix! Point de gabelles! » et l'on répandit par la ville le bruit que Guise avait traité avec les Espagnols. Le peuple fut si abasourdi, que la restauration espagnole s'accomplit presque sans coup férir (6 avril 1648). Toutes les portes avaient été aussitôt occupées : le duc de Guise ne put rentrer dans la ville; abandonné de presque tous ses gens, il tenta de s'enfuir vers les Abruzzes et fut pris auprès de Capoue ;

il resta quatre ans prisonnier de l'Espagne. Le sort des chefs mopolitains qui l'avaient servi, comme de ceux qui l'avaient trabi, fut pire que le sien: le gouverniement espagnol attendit des mois, des années même, jusqu'à ce que sa lache et feroce vengeance fot sans peril; presque tous ceux qui avaient marqué dans la grande rébellion, soit qu'ils se fussent ou non ralliés à l'Espagne, furent mis à mort sous un préctact ou sous un autre; on égorgea ou l'on mutila jusqu'à leurs enfants, pour les rendre incapables de perpettuer leurs familles "!

Si le cardinal de Richeliereot été vivant, comme le dit un historien contemporain (Montglat), cette révolte et de une hien plus grande suite. » Mazarin perdit tout pour avoir voulu tout règler à loisir dans le cabinet, au lieu de se contenter de suivre la fortune. Anne d'Autriche ététit, prétend-on, retrouvée un peu espagnol en voyant sa maison si près de sa ruine et avait dit que, e si les Napolitains vouloient pour roi le due d'Anjou, son second fils, elle les soutiendroit de toute sa puissance, mais qu'elle almoit mieux Naples entre les mains de son frère que du due de Guise. » Ce mot impolitique de la reine mère semblerait excuser jusqu'à un certain point Mazarin, qui ne pouvait rien que par Anne, et le déchargre de la responsabilité d'une grande faute?

Mazarin essaya de la réparer, cette faute : il envoya d'àbord les galères de Provenee en juin, puis toute la fotte française en aout devant Naples; mais, en révolution, les retards ne se réparent pas : Naples épuisée ne hougea plus et la flotte n'eut rien de mieux à faire que de retourner vers la Catalogne, où la France travaillait en ce moment à réparer ses échees.

La négociation générale ne s'était pas ressentie, autant qu'on l'eût pu croire, de cette crise qui avait failli achever la ruine de l'Espagne, et le gouvernement espagnol n'était pas devenu plus désireux de la paix en raison du péril qu'il courait. Le cabinet de

M.m. du duc de Gisie, Collect. Michand, 3º sér., I. III, avec les extraits des Memoires de counte de Modéne. — M.m. de l'abbé Araud, 2º sér., t. IX, p. 522-524.
 M.m. de Montglat, p. 180-182, 190, 192. — M.m. de madame de Motteville, p. 137-110, 142, 152, 154. — Sismondi, Histoire des François, t. XXIV, p. 145-170, d'après les historiera italiens.

Mém. de Montgiat, p. 192. — La détresse financière contribua peut-être au moins autant que les tergiversations politiques aux lenteurs de Mazarin.

Madrid, animé par ses succès de Catalogne et de Flandre et s'en exagérant beaucoup la portée, avait toujours espéré ressaisir Naples comme Palerme et prétait l'oreille avec complaisance à quelques factieux exilés, tels que la duchesse de Chevreuse et le duc de Vendôme, qui l'assuraient que Paris serait bientôt aussi bouleversé que Naples. Les pourparlers avaient done continué de trainer à Münster entre la France et l'Espagne jusqu'au commencement de 1648. Les Provinces-Unies n'avaient point encore définitivement signé le traité arrêté entre leurs plénipotentiaires et les Espagnols et, bien qu'elles eussent, de fait, abandonné la France dans la campagne de 1647, elles avaient accordé aux instances de l'ambassadeur français Servien un traité dé garantie relatif à la future paix générale ", et offraient de nouveau leur médiation entre la France et l'Espagne. Les points les plus inportants sur lesquels on se disputât étaient le Portugal et la Lorraine. A la fin de 1647, les Français se relâchèrent sur ce qui regardait le Portugal, se contentant de garder le droit de lui prêter une assistance défensive. Restait la Lorraine. Le comte d'Avaux, soutenu par le due de Longueville, représenta fortement à Mazarin qu'il fallait prouver à l'Europe, et en particulier aux Provinces-Unies, que la France voulait la paix; le troisième plénipotentiaire, Servien, de retour de Hollande, s'opposa, au contraire, à toute concession. Mazarin, qui penchait pour l'avis de Servien, céda, mais à contre-eœur, aux deux autres et autorisa l'offre de restituer l'aneien duché de Lorraine, à condition que toutes les places demeureraient sans fortifications et que les villes et terres qui relevaient de la couronne de France, ou qui n'étaient pas de l'ancien duché, resteraient au roi. Mazarin, qui ne désirait pas plus que par le passé la paix avec l'Espagne, espérait que celle-ci refuserait. Son attente ne fut pas trompée. Les Espagnols prétendirent que les places lorraines fussent remises au duc Charles avec leurs fortifications. Mazarin assembla un grand con-

<sup>1.</sup> La France et les Provinces-Unies s'emparieres à s'estre-secouir par c'eurre orten de noi des traités fairus seraient violès par l'emperent, les of d'Élepagne es la maison d'Austriche; mais les Provinces-Unies na resouverierest point explicitement l'emparquent de ne pas frize la pair avant la France. La granzité etait donc à peu près illusoire. F. Dumont, Corps diplementique, t. VI, 1º part, p. 196.

seil où siégèrent les princes du sang et fit rejeter avec éclat cette nouvelle et déraisonnable prétention (29 janvier 1648).

La signature du traité des Provinces-Unies avec l'Espagne avait été suspendue en attendant la solution de cette dernière difficulté. Tout le tort étant du côté des Espagnols, les Hollandais eussent dû refuser de passer outre jusqu'à ce que l'Espagné se fut mise à la raison : ils y étaient étroitement obligés par la longue communauté et par les engagements tant de fois renouvelés qui les unissaient à la France. Il n'en tinrent aucun compté ; l'ambassadeur espagnol Brun remit habilement en jeu, au dernier moment, un épouvantail déjà employé, le mariage de l'infante avec Louis XIV et la cession des Pays-Bas à la France : les intérêts et les passions coalisés en faveur de la paix s'aidèrent de cette chimère et de la fassitude publique et l'emportèrent. Le traité des Provinces-Unics avec l'Espagne fut signé le 30 janvier 1648, et la rupture de la France et de la Hollande fut consommée, rupture qui laissa couver, dans la diplomatie française, de redoutables ressentiments et qui prépara de longues et funestes erreurs politiques aux deux pays.

La diplomatie française avait été plus heureuse en Allemagne qu'en Hollande : là, rien n'avait pu désumir la France et ses alliés. Le comte d'Avaux, après avoir accommodé, avec tant d'habileté et de bonheur, les différends des cercles du Nord, avait pris en main, avec le même succès, les intérêts de la Hesse et du Würtemberg et cette grande affaire de la maison Palatine, qui avait été le point de départ de la Guerre de Trente Ans. Il amena également les griefs généraux de la religion à une transaction qui devait rétablir les choses sur le pied de 1624, en y ajoutant certains avantages pour les protestants dans quelques villes. Dans l'été de 1647, la paix d'Allemagne semblait toucher à son accomplissement, lorsque l'empereur, excité par les Espagnols et se voyant le loisir de respirer, grace au rappel de Turenne en deça du Rhin, traina en longueur la conclusion à laquelle on l'avait eru résigné et rappela de Münster son ministre Trautmansdorf, ce qui parut révéler chez lui un retour de dispositions belliqueuses (juillet 1647).

La faute commise par le ministère français en retirant Turenne

d'Allemagne, sur la foi du duc de Bavière, compromit ainsi l'œuvre diplomatique de d'Avaux. Le vieux duc de Bavière, quand il eut vu l'armée weymarienne révoltée et dispersée et les Français éloignés de ses états, ne résista pas longtemps aux instances de sa femme et des gens d'Église, qui le conjuraient d'assister l'empercur assailli en Bohème par les Suédois : d'accord avec son frère, l'électeur de Cologne, il reprit les armes au mois d'octobre, déclara qu'il ne voulait pas rompre avec la France, mais avec les Suédois et les Hessois seulement, et dépêcha une partie de ses troupes au secours de l'empereur, tandis que le reste assaillait les places occupées par les Suédois en Souabe. Le feld-maréchal Wrangel, qui avait pris Egra, dans la Bohême, et qui tenait l'empereur en échec, se trouvant de béaucoup le plus faible par la jonction des Bavarois et des Impériaux, échappa à ses adversaires par une de ces belles retraites comme les savaient faire les généraux suédois, alla joindre en Westphalie les Hessois et le corps suédois de Koningsmark et appela Turenne à son aide. Le gouvernement français n'accepta pas la distinction que le duc de Bayière prétendait faire entre la Suède et la France et enjoignit à Turenne de retourner sur-le-champ au delà du Bhin (décembre 1647) 1.

Mazarin tacha de tout préparer pour une vigoureuse campagne sur les divers théâtres de la guerre.

Pendant qu'on s'apprétait trop tard à secourir Naplas, lo Milanais était pris à revers. Un allé dont la puissance était faible, mais qui occupait une position importante sur les derrières de l'ememi, le duc de Moblene, avait ouvert ses étais aux Français, et et les troupes incon-modénaises s'étaient jetées sur le territoire de Crémone vers la fin de 1647 et y avaient occupé Casal-Maggiore. Le marquis de Caracena, gouverneur de Milan, après avoir essayé envain de les enchasser, fit élever un retranchement de trois lieues, couvert par un triple fossé, entre le Po et l'Oglio. Le rétranchement fut forcé par le duc de Modène et par le maréchal du Plessis, daps un brillant combat qui cootte trois mille, hommes aux Espagnos (1º yi juillet). Un des fils du maréchal, le contre de Espagnos (1º yi juillet).

<sup>1.</sup> Bougeant, Traité de Westphalie, t. II, l. VII.

Choiscul, y fut tué : le père eut la force de continuer à diriger la bataille et de venger son fils au lieu de le pleurer. La négligence des intendants ne permit pas qu'on profitat de cette victoire : du Plessis n'avait pas les équipages de pont nécessaires dans ce pays coupé de tant de rivières et de canaux; on ne put passer l'Adda ni pénétrer au cœur du Milanais; on se rabatit sur Crémone, qu'on assiégea, avec le concours des Piémontais, et qu'on ne put prendre, faute d'argent et de vivres (octobre). Le désordre qui régnait dans l'administration des finances, et les complications menaçantes de la situation intérieure, qui enlevaient au gouvernement français tous ses moyeus d'action, firent manquer de la sorte en Lombardie une campagne très-heureussement entamée et très-heu retuite van un de la très-heureussement entamée et très-heureussement entamée et

Les choses allèrent mieux en Catalogne, Mazarin s'y était pris cependant de manière à tout perdre : il avait rappelé Condé pour le replacer à la tête de l'armée de Flandre, ce qu'on ne pouvait blamer; mais il avait remplacé Condé dans la vice-royauté de Catalogne par son frère le cardinal Michel Mazarini, archevêque d'Aix, ce qui était absurde, vu la bizarrerie et l'incapacité de Michel, lleurensement, cet extravagant personnage se déplut à Barcelone et revint au bout de trois mois, Mazarin, alors, lui donna pour successeur un homme de tête et de cœur, un vieil ami de Richelieu, le maréchal de Schomberg. Celui-ci ne perdit pas de temps : arrivé au commencement de juin à Barcelone, il v tint sur-le-champ conseil de guerre, reconnut qu'il y aurait imprudence à se heurter à son tour contre l'écueil de Lérida et, s'arrêtant à un dessein tout à fait inattendu de l'ennemi, il partit avec tout ce qu'il avait de troupes, laissa derrière lui Tarragone sans l'attaquer et alla fondre sur Tortose, qui, paraissant beaucoup moins menacée que Tarragone ou Lérida, était beaucoup moins munic (10 juin). La flotte française apporta, par l'embouchure de l'Ebre, l'artillerie et les munitions nécessaires et ferma le fleuve. Les Espagnols tentèrent en vain une diversion contre le noste important de Flix, sur l'Ebre : Schomberg courut les repousser, puis revint à son siège, qui fut poussé avec une

<sup>1.</sup> Mem. du maréchal du Piessis, 3º sér., t. VII, p. 388-399.

extrème vigueur. La ville de Tortose fut emportée d'assaut le 12 juillet : l'évêque se fit tuer, en défendant la brèche, à la tête de son clergé; la citadelle se rendit le lendemain.

Cette conquête rétabili entièrement la réputation des armes françaises en Catalogne et jet à l'Effori dans le Bax-Angon et le royaume de Valence. Schomberg ett roulu compléter son succès en occupant le port des Alfaques, qui l'eût rendu le matière absolu des bouches de l'Ebre; mais Mazarin avait ordonné à la flotte d'aller faire sur Naples une nouvelle tentative qui n'eut aucun résultat, et l'armée navale d'Espegne, n'ayant plus en tête les vaisseaux français, empécha les Alfaques de se rendre à l'armée de terre '.

Les événements furent beaucoup plus considérables encore en Allemagne et en Flandre, ou commandaient les deux plus grands généraux qu'eut la France.

Turenne, reparti du Luxembourg, avait passé le Rhin à Mayenec, le 11 février, avec quatre mille cavaliers, quatre mille fantassins et vingt canons, Les Austro-Bayarois, qui, après avoir repoussé les Suédois jusque dans le nord de l'Allemagne, s'étaient affaiblis à ravager la Hesse et à faire le siège des places hessoises, s'effrayèrent de l'approche de cette petite armée conduite par un si terrible capitaine et eraignirent d'être pris entre les Français et les Suédo-Hessois : ils se retirèrent vers le Danube et n'opposèrent aueun obstaele à la jonction de Turenne et de Wrangel (23 mars). Après quelques débats sur le plan à suivre, le Suédois, ne pouvant persuader au Français de marcher vers la Bohame, trop éloignée de sa base d'opérations, consentit à opérer sur le Danube. L'ennemi, qui était auprès d'Ulm, avant le fleuve entre lui et les alliés, remonta vers Lawingen, afin de se rapprocher de la Bavière. Les Franco-Suédois allèrent passer le Danube à Lawingen, que tenait une garnison française, et par une marche de nuit, atteignirent l'ennemi à Zusmarshausen, entre Lawingen et Augsbourg. Les Austro-Bavarois brûlèrent leur camp et tachèrent de se retirer à la faveur des bois et des ravins : leur arrière-garde fit une belle défense; elle était commandée par le comte de Monte-

<sup>1.</sup> Mém. de Montglat, p. 193-194.

258

cuculi, officier italien au service de l'empereur, qui se trouvait pour la première fois en face de Turenne et qui devait être un jour son rival dé gloire. La cavalerie de Montecuculi fut enfin renversée; le général en chef des Impériaux, Melander, calviniste hessois, qui avait alandonné son pays et son parti par des ressentiments privés, revint au secours de son arrière-garde et «fofora d'arrêter les Franco-Suédois : Il fut tué; deux mille fantassins furent pris ou sabrés autour de son corps; huit canons furent enlevés et tout l'armée austro-bavaroise et été détruite, si le duc l'Iric de Wartemberg, qui servait l'empereur contre la plupart de ses proches, n'eût rallié derrière les rives escarpées d'un urisseau deux ou trois mille hommes d'élite qui se laissérent héroiquement nitirailler pour donner au reste de l'armée le temps de gapra Augsbourg (17 mai).

La journée de Zusmarshausen fut décisive ; la Bavière fut bien plus complétement livrée à la discrétion des alliés qu'elle ne l'avait été dix-huit mois auparivant. Les Austro-Bavarois, décimés, démoralisés, défendirent faiblement le Lech à Bain et l'Islas à Freysingen et allèrent bientots ea cache d'errière l'Inn., el laissant seulement des garnisons dans Munich, dans Ingolstadt et dans Weissenhourg (mai-juin); le vieux duc de Bavière s'enfuit lexa l'archevêque de Saltzbourg; ses malheureux sujets expièrent durement sa versatlitié. Les vainqueurs ne s'arrêtèrent que devant le cours large et profond de l'Inn, qu'ils ne purent passer, faute de bateaux.

L'invasion de la Bavière ne siffisait pusă Turenne et à Wrangel : c'était en Autriche qu'ils songeaient à pénetrer, assurés qu'ils étaient d'y trouver dans les campagnes des auxiliaires toujours prêts à accueillir les armes suédoises et protestantes. L'empereur its un effort déssepéré pour écarter la guerre de ses états héréditaires : tranquille du 'côté de la Hongrie, qu'il avait apaisée par des concessions locales aux protestants et où il avaît fait couronner récemment son fils, il envoya à Passau tout ce qu'il avait de soldats, sous les ordres de Piccolomini, rappelé des Pays-Bas; et duc de Bavière y joignit ses dernières ressources en homes et en chevaux, et Piccolomini s'avança contre Turenne et Wrangel la lête de quinze mille cavaliers et de net ou dix mille fau-

(1648)

tassins. Les alliés attendirent le genérul autrichien à Dingelfingen, sur l'Iser et, blien qu'inférieurs en nombre, déjouèrent toutes ses tentatives pour les obliger à évacuer la Bavière, firent prisonnier le duc Ulric de Würtemberg et restèrent maîtres de la campagne (2004-septembre).

L'air ne retentissait que de nouvelles funestes à la maison d'Autriche. Lamboi, qui commandait en Westphalie pour l'empereur, venait d'être battu par les Hessois. Koningsmark, après la bataille de Zusmarshausen, avait été expédié par Wrangel en Bohème avec un corys de troupes. Dans la nuit du 25 juillet, il surprit la pétite ville de Prague, avec le château royal (Braubchin) et le fort de la Montagne-Blanche 1 è couriage des étudiants de l'Eniversité et des bourgeois catholiques, animés, soit par le zèle religieux, soit par le ressentiment des ravages que les Suddois exerçaient en Boldeme, sauva les deux autres parties de Prague, la vieille ville et la nouvelle; majs Koningsmark, renforcé par les troupes suédoises de Silésée et de Poméranie, continua le siège avec acharmement, et il était douteux que Prague pût tenir jusqua bout!

Du coté des Pays-Bas, la guerre n'était pas moins désastreuse pour la maison d'Autriche.

Le succès de la campegne avait été longtemps et opinitirément disputé en Françe. Dès le commencement de février, Tachiduc Léopold avait essayé en vain de surprendre Courtrai, pour repousser les Français des bords de la Lys. Mazarin, de son côté, résolut, d'acord avec Condé, Fattaque d'Ypres, afin « de joindre les conquêtes de la Lys à celles de la mer. • On ne négligea rien pour assurer le succès de l'entreprise, L'ordre fut envoyé au maréchai de Rantaus, gouverneur de Dunkerque et de Furnes, et au comte de Palluau, gouverneur de Courtrai, d'investir brusquement Ypres avec leurs garaisons, pendant que Condé accorrait les joindre avec le gros, de l'armée. Palluau pria le ministre de ne pas expédier l'armée par le plus court chemin sur Ypres, mais de la faire tourner par Courtrai, d'în de remplacer, en passant,

Mém. de Turenne, p. 416-420. — Histoire de Turenne, t. I, p. 164-179. — Coxe, Histoire de la maison d'Autriche, c. LvIII. — Putendorf, Histoire de Suide, t. II, p. 367 et suiv; édit, d'Amsterdam, 1743. — Mém. de Montglat, p. 183-184.

les troupes qu'on venait de tirer de cette dernière ville. Mazarin neutre par esse avis : il avait la prétention d'entendre la guerre, à l'exemple de Richelieu; mais, matheureusement, il n'avait que la prétention là où son devaneier avait eu la réalité. Conde ent ordre d'aller droit à Ypres et de ne pas s'embarrasser du reste.

Toute l'armée fut devant Ypres le 13 mai : la circonvallation, de cinq à six lieues d'étendue, fut ébauchée en six jourse et la tranchée fut ouverte dès le 19; mais l'ennemi employa encore mieux son temps. L'archidue Léopold, après quelques tentatives pour troubler les travaux du siège, tourna tout à coup contre Courtrai, qu'il savait réduit à un petit nombre de défenseurs et, dans la soirée du 18 mai, donna un assaut général au corps te la place. La garnison, trop faible, se retira daus la citadelle les Espagnols l'y assiègèrent avec furie; l'officier qui commandait en l'absence de Palluau perdit la tête et se rendit au bout de deux jours.

Ce malleureux événement fit presser d'autant plus énergiquement le siège d'Ypres ; ut brillant coup de main des Polonais au service de la France, qui passèreut à la naga un large fossé e emportèrent d'assaut une demi-lune fortement palissadée, décida le gouverneur à capituler. Contre l'ordinaire, ce fut la garnison qui voulut se rendre, tandis que les lubitants voulaient se dérendre encore [29 mai]. Toute grande et populeuse que fût Ypres, son acquisition ne compensait pas, sous le rapport militaire, la perte de Courtrai, la plus importante, après Dunkerque, des récentes conquétes françaises.

Après la prise d'Ypres, Rantzau obtint de Mazarin, malgré Condé, l'autorisation de tenter par mer sur Ostende un coup de main qui fut mal concerté et qui échoua (mai-juin). La cour-d'Espagne, rentrée en possession de Naples au commencement d'Avril, tournait de nouveau toute ses pensées vers la Flandre et avait expédié à l'archidue tout ce qu'elle avait de ressources. Léopold, devenu supérieur en forces, prit l'offensive et fit une pomte contre Péronne. Condé le serra de près, l'empédia de rien entreprendre et l'obligea de, se replier sur Landrecies. L'archidue, cors, par une gunde marche à travers le Blainaut et la Flandre, cors, par une gunde marche à travers le Blainaut et la Flandre,

retourna vers la mer et assaillit Furnes, déjà investie par les garnisons de Nieuport et d'Ostende. Condé le suivit, mais le trouva trop bien retranché derrière les cours d'éau qui environnent Furnes, pour pouvoir attaquer ses Egnes. Furnes se rendit le 3 août. Condé, manquant d'argent et de vivres, était dans une position très-pénible: le ministère, aux prises avec le pairtement, était à hout d'expédienfs et ne pouvait lui fournir presque aucuns secours.

L'archiduc, qui déployait beaucoup d'intelligence et d'activité, aussitot après avoir pris Furnes, se rabattit sur la Lys et s'empara encore d'Estaire, un des passages que les Français tenaient sur cette rivière. L'armée française n'arriva point à temps pour secourir Estaire, mais elle eut l'avantage le lendemain dans une grosse escarmouche au bord de la Lys, Du 16 au 17 août, Condé fut enfin renforcé par quatre mille soldats arrivés d'Alsace sous . le général weymarien d'Erlach, L'ennemi, cependant, se portait rapidement sur Lens. Condé, après avoir repris Estaire en quel- " ques beures, poursuivit l'archiduc, résolu à donner bataille pour. le secours de Lens, bien que les Français fussent encore inférieurs en nombre (environ quatorze mille hommes contre dix-huit mille); mais Lens avait été pris d'emblée dès le 18 août au soir et, le 19, Condé apercut l'archiduc en ligne dans une forte position. La journée du 19 se passa en escarmouches et en canonnades : le lendemain, Condé, ne trouvant pas jour à attaquer, décampa en plein midi par le chemin de Bethune, afin d'attirer l'ennomi au combat.

C'était une maneuvre hardie : elle faillit être fatale. L'archiduc se mit en mouvement et détacha le général Beck après les Français, avec la cavalerie allemande et celle du duc de Lorraine. Beck, voyant la cavalerie française de l'arrière-garde un peut troy certée du gros de l'arrière, la chargea et la culbuta sur le régiment des gardes françaises, qui couvrait la marche de l'infanterie et qu'il entama. Condé accourut, ne put rallier ses cavaliers et manqua d'étre tie ou pris.

Le moment était critique; mais Condé était de ces génies qui peuvent hasarder beaucoup sans témérité, certains qu'ils sont de puiser des illuminations soudaines dans le péril. C'était la cavalerie de la première ligne de l'aile droite, formant l'arrière-garde, qui avait été renversée : Condé fit passer la seconde ligne au premièr rang, plaça vingt canons sur une éminence pour arrêter l'ennemi, fit faire volte-façe à toute l'armée et se trouva en ordre le bataille au moment où la masse de l'armée espagnole 'eut rejoint Beck. Condé marcha en personne à la tête de l'aile droite qu'il avait reformée; le marcha de Gramont conduis lis gauche, qui était intacte; l'infanterie, au centre, était dirigée par le jeune due de Châtillon, fils du feu marchal de ce nom : le Suisse Erlach commandait la preserve.

« Amis! cria Condé, souvenez-vous de Rocroi, de Fribourg et de Nordlingue! » Le choc fut terrible entre les cavaliers de Condé et ceux de Beck, soutenu par l'archiduc. La première ligne ennemie. fut enfoncée : la seconde rompit à son tour les Français et poussa jusqu'à leur seconde ligne, dont le commandant, Villequier, fut pris. Condé rallía et réunit ses deux lignes et les ramena à la charge avec furie, Après une longue et cruelle lutte, Erlach décida la victoire en donnant avec la réserve française : la cavalerie de Beck tourna enfin le dos. La réserve ennemie ne put venir à l'aide : le maréchal de Gramont avait essuvé, sans répondre, la meurtrière décharge des cuirassiers espagnols et wallons qui formaient l'aile droite ennemie, puis les avait percés et broyés d'un seul choc, réparant ainsi glorieusement sa déroute de Nordlingen; il tomba ensuite sur la réserve ennemié et la renversa, tandis que les fantassins de Châtillon enfonçaient et dispersaient l'infanterie espagnole, composée de recrues qui n'avaient plus rien de commun avec les vicilles bandes de Rocroi. « On poussa l'ennemi dans ces grandes plaines, tuant ou prenant tout ce qu'on pouvoit joindre, » Trois mille morts, parmi lesquels le général Beck, cinq mille prisonniers, trentc-huit canons, tout le bagage, la plupart des drapeaux et étendards, et la ville de Lens, furent les trophées de la victoire. L'archiduc, désespéré, s'enfuit à Douai : il n'avait plus d'armée '.

La reprise de Furnes suivit de près cette grande journée, qui

Mém. de Gramont, p. 275-281. — Mém. de Montgiat, p. 188-190. — Vie de Condé (par Coste), p. 156-160; 1693. — Vie de Condé, t. I, p. 192-202; 1694.

semblait devoir enfanter des conquêtes bien autrement éclâtantes (10 septembre).

Cette catastrophe, d'aufant plus accablante qu'elle était moins attendue d'après les commencements de la campagne, produisit un cîtet plus décisif à Vienne qu'à Madrid : elle parut à l'emphereur un arrêt du ciel contre la maison d'Autriche. Pertinand III voyait quelles chalmités ses tergiverastions et ses complaisances pour l'entétement espagnol avait attirées sur son allié, le duc de Bavière, et quelles menaces étaient suspendues sur sa propre tôte : encoré une campagne, et Turenne et Wrangel entreraient sans doute dans Vienne, tandis que les Éspagnols, loin de pouvoir porter secours à l'empereur, seraient peut-the hors d'état de défendre. Bruxelles contre Condé. Ferdinand courba le front devant la dure nécessité!

Après la paix des Hollandais avec l'Espagne, l'empereur avait, une dernière fois, tâché d'amener les Suédois à suivre l'exemple des Provinces-Unies et de les détacher des Français en donnant satisfaction à leurs intérêts; mais la diplomatie française, malgré les dissensions intérieures et personnelles qui l'avaient troublée, lutta avec autant de vigueur que de succès pour retenir les alliés. Le duc de Longucville avait quitté Münster à la fin de février : le comte d'Avaux avait été rappelé le mois suivant et disgracié, en récompense de ses admirables négociations, Mazarin, qui l'avait soupconné d'aspirer à la place de premier ministre, au moment de la mort de Louis XIII, ne l'avait jamais aimé, et Servien, le collègue jaloux de d'Avaux, avait profité des mauvaises dispositions du cardinal pour desservir son rival en toute occasion : Servien fut puissamment aidé par son neveu Hugues de Lionne, icuie homme d'une haute intelligence et profondément versé dans les intérets de la France, mais d'une ambition violente et peu scrupuleuse, qui avait l'oreille de Mazarin et qui persuada au ministre que d'Avaux l'accusait d'avoir fait manquer la paix avec l'Espagne.

Servien, du moins, se montra capable de remplacer l'illustre diplomate auquel il enlevait le fruit de ses travaux, et les intérèts de l'État, chose rare en pareil cas, ne furent point sacrifiés. Toute l'importance des négociations se concentrant à Osnabrück, Servien se transporta dans cette ville et, malgré l'ardeur des députés allemands à finir au plus tôt et à tout prix la désolation de leur pays, il obtint que les Suédois, satisfaits sur ce qui les concernait, suspendissent la signature de leur traité avec l'empereur et l'empire jusqu'à ce que la France fût également satisfaite (août 1648). L'assemblée d'Osnabrück vit bien que les Suédois agissaient sérieusement et n'imiteraient pas les Hollandais, et qu'il fallait contenter les Français. Les Impériaux prétendirent en vain faire renvoyer à l'assemblée de Münster la conclusion des intérêts de la France, qui y avaient été traités jusque-là : les députés des trois colléges de l'empire, réunis à Osnabrück, résolurent d'achever le traité avec où sans les représentants de l'empereur, sauf à leur faire ratifier après coup ce qui aurait été décidé. Les Impériaux et ceux des députés allemands qui étaient restés à Munster eurent béau protester; peu s'en fallut qu'à l'instigation des députés bavarois, qu'épouvantait la perspective d'avoir encore tout l'hiver l'armée franco-suédoise au cœur de leur pays, les états de l'empire ne fissent à l'empereur l'aifront d'envoyer le traité tout signé à ses plénipotentiaires à Münster. On ne signa pas; mais on régla tout à Osnabrück, en l'absence des Impériaux : les trois colléges de l'empire décidèrent que l'empereur et l'empire ne se meleraient plus des intérêts du duc de Lorraine et qu'aucun état de l'empire n'assisterait dorenavant l'Espagne dans le cercle de Bourgogne, c'est-à-dire dans les Pays-Bas Espagnols et la Franche-Conité. Toute l'assemblée d'Osnabruck se transporta ensuite à Münster, pour signer et faire signer les Impériaux (fin septembre).

Là, une dernière tentative eut lieu afin de rendre la paix générule. Impériaux, Suédois, Allemands, tout le monde voitut s'interposer entre la France et l'Espagne. Les troubles intérieurs, qui se préparaient depuis plusieurs années, avaient éclaté à Paris, et le gouvernement français était uniatienant très-sincèrement disposé à la paix ; ce fut une raison pour que l'Espagne se rendit inflexible; les plénipotentaires espagnos ligaferent le désastre de Lens plus que compensé par les désordres civils qui commençaient en France et, se roidissant dans leur inébranlable obstination, ils refusierent de transiger et n'éparghérent ip promesses n' 11648)

menaces pour briser les transactions conclues par autrui. Les Impériaux trainaient encore, ne pouvant se résoudre à rompre le lien qui unissait les deux branches de la maison d'Autriche : l'Allemagne entière s'unit pour leur forcer la main. Les dernières difficultés furent résolues : l'empereur et les archiducs consentirent tacitement que la France gardat les villes forestières du Rhin et ne pavát pas l'indemnité pécuniaire promise aux archiducs pour le landgraviat d'Alsace, jusqu'à ce que le roi d'Espagne eut souscrit à la cession du landgraviat par la maison d'Autriche à la France. Le 24 octobre, les deux Traires de West-PHALIE furent signés à Münster, après quatre ans et demi de négociations. La Guerre de trente ans était finie.

Les deux traités de la France et de la Suède sont en tout semblables, sauf pour les articles qui concernent les intérêts particuliers de chacune de ces puissances,

Les innombrables dispositions des traités se réduisent à deux obiets principaux : 1º l'affranchissement et l'organisation de l'Allemagne; 2º l'agrandissement de la France et de la Suède,

Une ammistie générale, avec rétablissement de tous princes et particuliers dans leurs droits, biens et dignités, est le point de départ de la réorganisation du corps germanique, Néanmoins, les sujets héréditaires de l'empereur et de la maison d'Autriche ne recouvrent pas leurs biens confisqués, si, à l'époque de la confiscation, ils n'étaient, de leurs personnes, au service de la France ou de la Suède. Les Impériaux s'étaient obstinés jusqu'au bout à maintenir cette exception; mais l'empereur promet, d'ailleurs, de rendre justice à ses sujets protestants comme aux autres. La maison palatine ne recouvre pas non plus intégralement ses droits : le duc de Bavière garde le premier électorat, qu'avait auparavant le Palatin, avec le Haut-Palatinat; le comte Palatin, fils ainé du malheureux Palatin Fréderic ; roi de Bohème , recouvre le Bas-Palatinat et un huitième électorat est eréé en su faveur; un apanage en argent est assigné à ses frères.

Pour ce qui regarde la religion, la Paix de Réligion de 1555 est maintenue, movennant les interprétations, présentement arrêtées à toujours, des articles litigieux de cette paix, « sans s'arrêter à la protestation faite par qui que ce soit, au dedans ou au dehors

de l'empire » (ceci regarde le saint-siège). Toutes choses seront remises sur le pied où elles étaient le 1er janvier 1623, sauf qu'à Augsbourg et dans quelques autres villes mixtes, les protestants auront dorenavant moitié des dignités et charges municipales. Si, dorenavant, un prélat ou autre ecclésiastique, soit catholique, soit protestant, change de religion, il sera déchu de ses droits et bénéfices. Il est trouvé bon que ceux de la confession d'Augsbourg qui sont sujets des catholiques, et les catholiques sujets des États de la confession d'Augsbourg, qui n'avaient pas, en 1624, l'exercice de leur religion, aient liberté de conscience dans leurs maisons, avec permission d'assister à l'exercice de leur culte dans la seigneurie la plus voisine, de faire instruire leurs enfants dans leur religion, etc. Les dissidents ne doivent être exclus ni des corporations, ni des hôpitaux, ni des aumônes, ni des cimetières, Si, cependant, le seigneur veut absolument expulser ses sujets dissidents, il ne pourra les obliger de vendre leurs biens, ni les empêcher de revenir les visiter autant que de besoin. L'empereur renonce au droit d'expulser les seigneurs et gentilshommes luthériens de Silésie et de Basse-Autriche, et accorde trois lieux en Silésie pour le culte protestant, outre la ville de Breslau et les résidences des princes luthériens de Silésie '.

Dans les assemblées ordinaires des députés de l'empire, les deux religions auront un nombre égal de représentants; de même, dans les commissions chargées de décider des différends entre états des deux religions, et, aussi, dans la chambre impériale de Spire. Les causes de religion, dans les dietes, seront décides à l'amiable et non à la pluralité des voix.

Les droits accordés aux catholiques et à ceux de la confession d'Augsbourg sont aussi accordés à ceux qui s'appellent entre entre réformés (aux calvinistes). Il est convenu entre les deux partis protestants (futhériens et calvinistes) que, si quelque prince, esigneur ou patron d'église change d'un parti à l'autre, ou acquiert une seigneurie où s'exerce la religion du parti qui n'est pas le sien, il ne pourra changer l'exercice de la religion établic, si les communutés n'y consentent.

En Hongrie, Ferdinand III, pour se délivrer des embarras que lui suscitait le prince de Transylvanie, avait été obligé d'accorder toute liberté aux protestants.

Il ne sera reçu ni toléré dans le saint empire romain d'autre religion que les trois ei-dessus mentionnées (article dirigé eontre les anabaptistes et autres seetes analogues).

Des dispositions au moins aussi importantes réglent l'ordre politique de l'Allemagne. Il faudra désormais l'avis et le consentement d'une assemblée libre de tous les états de l'empire, pour faire ou interpréter des lois, résoudre une guerre, imposer des tributs, lever des soldats, faire paix ou alliances qui engagent l'empire. Les divers états jouiront à perpétuité du droit de faire entre eux et avec les étrangers des alliances pour leur conservation, pourvu que ce ne soit pas contre l'empereur et l'empire. Les États s'assembleront six mois après la ratification de la paix et traiteront de l'écletion des rois des Romains, de la capitulation impériale à rédiger sous une forme immuable, de l'ordre qui doit être observé pour mettre un état au ban de l'empire. Les villes libres auront voix décisire dans les diètes générales et particulières, et il ne sera plus porté atteinte à leurs droits régalieus et autres.

Aux artieles qui réalisent pour l'Altemagne l'utopie de conciliation religieuse révée par Henri IV et Sulli pour l'Europe', et qui rétablissent le système fédératif le plus large sur les ruines de la monarchie impériale d'Autriche, se mélent ceux qui itent les mains à l'empereur vis-à-vis des puissances étrangères comme vis-à-vis des états germaniques, qui le séparent de son alliance séculaire avec l'Espagne et enrichissent ses vainqueurs à ses dépens ou aux dépens des seigneuries cedesiansiques.

L'empereur et l'empire, la France et la Suède s'interdisent absolument d'assister leurs ennemis respectifs. Le cerden de Bourgogne (Pays-Bas Espagnols, moins la Flandre, et Franche-Gontè) demeurera membre de l'empire; néanmoins, n'i l'empereur ni aucun des états de l'empire; ne s'inmisseroni dans les guerres qui s'y font présentement. Quant à la Lorraine, l'empereur et les électeurs, princes et états, etc., se réservent seulement « le droit d'avancer par offices pacifiques l'accommodement du différend, » qui sera décide par arbitres ou par le traité à inter-

<sup>1.</sup> V. notre t. X, p. 491 et suiv.

venir entre la France et l'Espagne. C'est un abandon à peine déguisé.

Les villes et évèchés de Metz, Toul et Verdun sont cédés par l'empereur et l'empire en toute souveraineté à la couronne de France.

. L'empereur et l'empire cédent à la France le droit de souveraineté sur Pignerol (en tant que partie du Piémont, fief de l'empire).

L'empéreur, l'empire et la maison d'Autriche cédent à la France tous leurs droits sur Brisach, sur le landgraviat de Haute et Basse-Alssee, le Sundgau, et la préfecture des dix villes impériales (Haguenau, Colmar, Schelestadt, Weissembourg, Landau, Obercinhein, Rosheim, Monste-me-Gregoriethal, Kaissrberg, Furingheim), avec toute juridiction et souveraineté, en sorte qu'aucun empereur ne puisse désormais prétendre aucum droit sur lesdits villes et pays, Le roi de France sera toutefois obligé d'y conserver la religion catholique comme sous les princes d'autriche et d'en hamir les nouveuites introduites pendant la guerre-L'empereur et l'empire dérogent, touchant l'Alsace, aux constitutions de l'empire et à la capitulațion impériale, qui défendent les aliénations des biens et droits de l'empire. La prochaine diéte ratificra lesdițes aliénations, et lesdites seigneuries seront rayées de la matricule de l'empire.

Benfeld, le fort de Rheinau, Saverne, Hohenbar et Neubourg sur le Rhin seront démantéés: Saverne restera neutre. L'empire ne pourra élever de forts sur la rive droite du Rhin, de Bâle à Phillpsbourg.

I. Augrès de octs classe al pas équivoque se trouve une autre classe obscure ce contralicioné, appène laquelle le vide de France, serait une de laiser, non-sentence les réques de Stratelourg et de Bâte, et la ville de Stratelourg, mais les autres seigneurs et les dux villes impériales, dans les remoditaité à l'écord, de l'empire, sans prétendre sur eux de nouveminent reynts, mais aurait sentiment les la comme de la comme del la comme de la comme

Le roi de France aura la protection perpétuelle de Philipshourg et le droit d'y tenir garnison.

La navigation du Rhin demeurera libre, sauf la visite ordinaire des marchandises et les péages accoutumés, qu'on n'augmentera nas.

· La France resittuera à l'archiduc Ferdinand-Charles, comte de Tyrol, les quatre villes forestières du Rhin, le Brisgau avec la Forèt-Noire, et l'Ortnau, et lui paiera trois millions d'indemnité pour le landgraviat d'Alsace et la préfecture des dix villes.

Les démètés entre les due de Savoie et de Mantoue pour le Montferrat sont réglés définitivement par l'intervention de l'empereur et du roi de France. Il ne pourra être porté aueun préjudice (par l'empereur) au duc de Modène, « sous couleur de la guerre qu'il ait en Buile pour le Roi Très-Cirréien. »

L'empereur et l'empire cédent à la couronne de Saède, en fiet héréditaire et pertuet, l' \*18 Poméranie ciérierre (occidentale), y compris Stettin, les lles de Rugen et de Wollin, et les trois boueles de l'Oder; 2º la villé et le port de Wisnar, dans le Mecklenhourg; 3º Tarchevètelé de Bremen et l'évêché de Verden. Le reste de la Poméranie ultérieure demeure à l'électeur de Brandebourg.

L'empereur et l'empire, pour raison desdits fiefs, reçoivent la reine de Suède et ses successcurs pour état immédiat de l'empire et leur donnent séance et voix aux dietes, comme ducs de Bremen, de Verden et de Poméranie.

L'empereur el l'empire cèdent: l' « à l'électeur de Brandebourg et à ses héritiers radies, en compensation de leurs droits sur la Poméranie citérieure, etc., les évechés de Minden, de Halberstadt et de Cammin: l'archievéché de Magdebourg leur reviendra après l'administrateur actuel; l' au duc de Mecklehourg-Schwerin, en compensation de Wismar, les évechés de Schwerin et de flatterbourg. Les dues de Brunswick-Lunebourg, en compensation des conditoreries qu'ils avaient sur certains des évechés cédés, auront l'alternative de l'éveché d'Osnabrack avec les catholiques.

Le landgrave de Hesse-Cassel garde l'abbave de Hirsfeld et quatre bailliages détaches de l'évêche de Minden : les princes ecclésiastiques du voisinage lui paieront 600,000 reichthalers d'indemnité.

Les électeurs, princes et états de l'empire contribueront de cinq millions de reichthalers pour la satisfaction et le licenciement de la milice suédoise.

La présente transaction sera désormais une loi perpétuelle et une pragmatique sanction de l'empire, ainsi que les autres lois et constitutions fondamentales '.

Telles sont les dispositions essentielles du double traité de Westphalie, dispositions qui réalisent à peu près complétement : les plans que s'étaient tracés Mazarin, d'une part, et le gouvernement suédois, de l'autre, dès l'ouverture des nézociations.

On ne saurait se défendre d'une profonde impression de respect en présence de ce pacte, le plus grand monument du plus grand siècle de la diplomatie. C'est là comme l'arc de triomphe sur lequel le génie de la Renaissance a écrit sa victoire, achetée par les veilles ardentes de Richelieu, par le sang de Henri IV et de Gustave-Adolphe. L'Europe centrale est réorganisée sur des bases nouvelles : la France, constituée garante du maintien du système fédératif en Allemagne 2, s'indemnise de ses services en s'asseyant ensîn sur la rive tant désirée du Rhin; la Germanie restitue l'Alsace à la vieille Gaule, qui franchit joyeusement les Vosges pour retrouver son humide frontière des anciens jours; mais la Germanie achète à ce prix l'avenir et la vie : elle échappe à la main étouffante de l'Autriche, et le salut de la civilisation protestante d'Allemagne, si nécessaire au progrès de la société européenne, est assuré par l'intervention franco-suédoise 3. La Suède ne donne pas seulement, tomme la France, une garantie extérieure : aucun état allemand du Nord n'étant assez fort pour

<sup>1.</sup> Le texte des deux traités est dans Bougeant; Histoire du Traité de Westphalie,

t. II, p. 507 631; et dans Dumont, t. VI, 2º part.

<sup>2.</sup> La faculté acçordée aux divers états germaniques de contracter isolément des alliances su debors semble dépasser les bornes de la liberté que permet une fédération régulière; mais l'extrême inégalité de force des états confédérés rendait occessaire aux petits cette garantie conforme aux traditions immémoriales de la Germanie conforme aux traditions immémoriales de la Germanie.

Intervention étrangère, dira-t-on; mais les armées de Siaves, de Hongrois, d'Italiens et d'Espaguois avec lesquelles l'Autriche opprimait l'Allemagne, n'étalentelles pas étrangères nussi?

[1648]

faire contre-poids à l'Autriche dans le corps germanique, la Suède se charge de ce rôle, au moins pour un temps, en entrant dans la famille allemande.

En tet du traité de la France ave l'empire ne figure d'autre médiateur que l'ambassadeur vénitien. Tout s'était décidé en dehors de l'intervention du nonce, auquel le pape, sur la fin des négociations, avait ordonné de se retirer et de protester, à cause des nombreuses atteintes portées aux principus et aux biens de l'Église par la tolérance accordée aux hérétiques et par la sécularisation des terres ecclésiasiques. Les princes catholiques assèrent outre : la ratification de l'empereur arriva la première à Minister dès le 5 décembre, puis celle du roi de France, et le traité de Wesplatie devint la loi de l'Europe, tandis que le saint-siège, de sa « certaine science et plcine puissance », le déclarait « nul invalide, réprouvé, sans force et sans effet ».

Rome fulmina en vain : sa protestation, qui jadis eût ébranlé l'Europe, vint mourir sans écho sur le seuil des chancelleries. C'en était fait, sans retour, de la république catholique du moyen âge : les états chréticns venaient d'en déposer implicitement l'antique médiateur. Un nouveau droit des gens apparaissait dans la chréticaté : le principe n'en était plus la communauté de culte religieux, mais l'indépendance des états, soumis seulement les uns envers les autres aux lois générales de l'humanité. L'équilibro, dont on a tant parlé et que l'Europe s'est longtemps proposé d'obtenir en empêchant une puissance quelconque d'acquérir une prépondérance accablante pour les autres, n'était que la garantie matérielle de ce principe moral de l'indépendance des nations. La politique laïque et internationale avait remplacé la politique ecclésiastique. Heureuse la France, principal auteur de cette révolution, si, dans la période de grandeur qu'elle allait parcourir après un orage passager, son gouvernement fût resté fldèle à l'esprit qui avait fondé cette grandeur si légitime et si pure!

<sup>1.</sup> Bougeant, Traité de Westphalie, t. II, p. 631-632,

## LIVRE LXXVI

## MAZABIN SUITE

La FRONDE. — Lutte entre la coure è le parêment. Les Fronders. Arrif d'wisse entre les corps de magistrature. l'entative de révolution faite par l'artisceratie de robe. Le cooljuisor. Le premier président Môlé. Journés des Borriousses. La coucle. Diciaration du 29 octobre 1608, Nouventué d'endiés entre la courcie. Diciaration du 29 octobre 1608, Nouventué d'endiés entre la coure de la consecue de la FRONDE. Siègne de Paris. Modrements dans les Provinces. Faix de Rout.

## 1646 - 1649.

Avec l'année 1638 avait commencé pour la France une phase nouvelle : au moment meme où la diplomatile nationale obtenait un si écatant triomphe, le mouvement et l'intérêt d'amandique de l'histoire, qui étaient aux frontières et au debors, rentraient à l'Intérieur du royaume, signe presque toujours funeste et qui annonce que le pays tourne sen activité non-seulement sur luimème, mais contre lui-même.

Un orage, amassé depuis plusieurs années, avait en effet éclaté sur la régente et sur son ministre : les finances, cette pierre d'achoppement ob se heurtent si souvent et parfois se brisent les gouvernements, faisaient trébucher Mazarin au milleu des plus brillants succès militaires et diomantiques.

On a vu, dans le livre précédent, les embarras croître; les butes s'engager; l'impôt devenir fuojuors plus onéreux, et par la quotité, et par le mode de perception; le parlement de Paris, encouragé par l'importance que lui avait rendue le début de la régence, affecter de se poser en défenseur du peuple contre l'impôt; le gouvernement reculer devant la bourgeoisse parisienne et devant les États de Langueloc, puis se décider à rounye, par quelques rigueurs, la résistance du parlement de Paris. Le parlement, après le lit de justice du 7 septembre 1645, avait gardé quelque temps un silence que la cour prit pour de la résignation. et la fiscalité s'était déployée sans obstacle pendant le cours de l'année 1646 : tous les privilèges de franc-salé furent révogués et le prix du sel et les droits sur les vins furent considérablement augmentés. On retrancha aux officiers des cours souveraines le quart, aux officiers inférieurs la moitié de leurs gages pour tout le temps que durerait la guerre. On créa un million de rentes sur l'hôtel de ville. On frappa sur les six corps de métiers de Paris une taxe de 700,000 à 800,000 livres à répartir entre les aises. On obtint de l'assemblée du clergé un secours de 4 millions pavables en deux ans et demi, outre la subvention annuelle de 1,300,000 livres, qui avait été renouvelée pour dix ans en 1645. On résolut d'obliger le Languedoc à plier : les États de cette province avaient refusé, trois années de suite, le « don gratuit » que réclamait d'eux la cour, et le peuple de Montpellier avait été jusqu'à se soulever et à massacrer quelques percepteurs « des droits du roi ». Le maréchal du Plessis-Praslin, au commencement de 1647, eut ordre d'aller châtier les mutins et tenir les États : il y nuit de l'habileté; il ne sévit à Montpellier que tout juste assez pour donner du prix à l'amnistie qu'il avait en poche, puis, avant bien préparé le terrain, il renouvela aux États la demande de 3 millions et leur fit entendre que, ce qu'on préférait demander par la douceur, on avait les moyens de l'obtenir autrement et qu'il y avait force troupes sur la frontière du Languedoc. Les États cédèrent et octrovèrent ce « don gratuit » qui méritait si peu son nom '.

Pendant que les États de Languedoc se soumettaient, le parlement de Paris se reprenait à résister, à l'occasion d'un nouvel édit de finance, qui éait précisément le plus raisonnable que le ministère eût mis au jour. Le controleur général d'Émeri, personnage fort immoral, mais fort intelligent, eût voulu commencre à sortir des anticipations, des comprunts, des taxes sur les

- 1

Forbonnais, t. I, p. 251-254. — Mém, du maréchal du Plessis, Collect. Michaud, 3º acr., t. VII, p. 386-390.

aisés et des créations d'offices, en procurant à l'état des ressources plus régulières et moins ruineuses. Il fit établir, par arrêt du conseil, en octobre 1646, un tarif qui assujettissait à des droits toutes les marchandises entrant par terre ou par eau dans Paris. Une partie de ces droits existaient déjà sous divers noms : d'Émeri les réunissait et les systématisait dans son tarif. Il projetait d'étendre ensuite aux autres villes de France cet impôt, qui avait l'avantage d'atteindre indistinctement toutes les classes de consommateurs, sans laisser de prise à l'arbitraire ni s'arrêter devant le privilége. Le tarif avait délà été essavé du temps de Henri IV. sous le nom de Pancarte, et avait échoué devant les résistances municipales; sous Richelieu, un nouvel essai avait eu lieu sous le nom de droit du vingtième : beaucoup de villes s'en étaient rachetées. Cette fois, l'opposition fut plus vive et plus hardie : il suffisait que d'Emeri fut l'auteur de la mesure pour que l'opinion se soulevât contre; l'improbité du contrôleur général et ses spéculations éhontées sur la dette publique l'avaient rendu l'objet de la réprobation universelle; on l'accusait d'avoir dit en plein conseil que la bonne foi n'était que pour les marchands et que qui l'alléguait dans les affaires du roi méritait d'être puni . Il v a des gens qui ont perdu le pouvoir et fusqu'au droit de faire le bien!

Le cri contre le tarif, ne fut pourtant pas général : les marchands, qui, à l'occasion du tarif, se voyaint d'divrés de la tax arbitraire sur les aisés, ne s'y montrèrent pas d'abord trop hostiles; mais les gens de robe et les gros hourgeois, propriétaires de champs, de vergers et de vignes hors de Paris, furent trèsirrités d'avoir à payer des droits pour l'entrée des fruits de leurs crus, qui étaient francs de taxes depuis des siècles. Le parlement s'apprêta à réclamer la connaissance de l'édit. Le ministère, qui avait commende à faire percevoir le tarif sur simple arrêt du consoil, se hâta d'envoyer l'édit à la cour des aides, afin de le soustraire aux débats du nariement. La cour des aides l'arreissoustraire aux débats du nariement. La cour des aides l'arreis-

Le cardinal de Retz assure l'avoir entendu de ses oreilles. Mén. de Retz, ap.
Collect. Michaud, p. 53. — D'Émeri, intéressé dans tous les traitée et portis, faisait
obsteir à vil pir suu partisans les fermes et autres - droits du noi ; sinsi, il accorda
pendant dix ans, pour un million, la jouissance des impôts et billets de Bretagne, qui
valaient 500,000 l'ures ust an. — Perbonauis, t. l. p. 255.

tra, moyennant que le ministère consentit au rétablissement du privilège des bourgeois de Paris pour l'entrée des fruits de leurs crus (15 décembre 1646). Le parlement accusa d'usurpation la cour des aides, attendu que lui seul était compétent pour les matières concernant le domaine, et que le urif reposait en partie sur l'augmentation d'un ancien droit domanial de barrage, qui se percevait aux portes et sur les ports; le parlement alla jusqu'à prétendre que toutes les levées d'argent faites dans Paris rentraient dans sa compétence, comme intéressant l'ordre public et la police.

· Le ministère entra en pourparlers avec le parlement, lui promit vaguement satisfaction et traina l'affaire en longueur : le tarif, cependant, se percevait toujours '. Le ministère finit par renvover ce qui concernait le droit de barrage au parlement, qui ne s'en contenta pas et qui réclama la vérification du reste de l'édit. De nouvelles conférences eurent lieu : d'Émeri, qui venait d'être nommé surintendant en titre, comme il l'était depuis longtemps en fait, fit offrir aux délégués du parlement la suppression de l'édit du tarif, à la condition que le parlement enregistrerait un édit équivalent, qui consisterait dans la création de « menus officiers de police, comme monteurs de bois, mesureurs de charbon, vendeurs de marée, etc. », auxquels on attribuerait pour gages les droits contemus dans le tarif. Il exposa aux parlementaires que les campagnes étaient ruinées; qu'on venait d'être forcé de remettre au peuple 17,600,000 livres sur les arrérages des tailles 2, et que l'état n'avait plus de secours à espérer que des villes et des gros bourgs; que ce serait consommer la ruine publique que de chercher une ressource dans le retranchement des prêts, c'est-àdire dans la banqueroute. Il termina par la proposition de quatre nouveaux édits bursaux, les « moins mauvais possible, dit-il fran-

Pendant ces débats paret nu édit bursal remarquable par la univeté de son préambule : on y fait dire an rol que, « les moyens les plus légitimes », loi ayant manqué, il a été contraint de recourir à des moyens « extraordinaires ». Anciennes Lois françaises, t. XVII, p. 62.

Depuis la mise des tailles en porti, les partisans avalent el cruellement foulé-le peuple des campagnes, que la cour des aides venait de renouveler les anciennes défeuses de saisir les bestiaux et les ontils des laboureurs pour non-paiement des taitles [14 décembre 1646]. Anciennes Lois fronçaises, t. XVII, p. 61.

chement; un de ces edits créait des contrôleurs des poids et mesures, auxquels tous les marchands et fabricants paieraient un droit annuel de 15 à 75 livres, suivant les facultés de chacun; un autre créait 150,000 livres de rente, dont le capital serait levé par forme de taxe sur les aisés (31 aut 1647).

Le parlement n'accepta pas l'équivalent offert pour le tarif et préféra autoriser la continuation du tarif pour deux aus, rasis en changeant le mode de la perception et en la soumettant à la surveillance de ses officiers. Il modifia ou refus les aparte autres édits. Le consci d'état, de son côté, repoussa les modifications introduites dans la perception du tarif et ordonna le maintien des rotiss dans leur première forme jusqu'à ce que le parlement eût accepté l'équivalent proposé par d'Émeri. Le ministère se donna dans toutes les villes de France un autre équivalent du tarif, en prescrivant que les deniers des octrois inminicipaux fussent portés au trésor, sauf aux maires et aux corps des villes à lever les octrois e par doublement ». A travers ces entraves et ces résistances, l'impôt grandissait toujours et-alteignit, cette année-la, 142 millions, le chiffre le plus élevé où il fût jamais parvenu !

L'irritation aussi avait grandi parmi toutes les classes de contribuables: si les campagnes écrasées ne savaient plus que s'affaisser en gémissant sous le faix, les villes avaient le verbe plus laut, la patience plus courte et plus de moyens de se défendre d'une moindre oppression. L'année 1648 s'ouvrit sous d'orageux auspiecs. Le peuple de Paris ne s'était pas beaucoup remué contre le tarif, que d'Emeri avait fait d'abord assez modique afin d'y habituer la population, et le conflit de la cour et du parlement riut pas encore descendu sur la place publique: ce fut un autre impôt qui commença d'agiter violemment non le menu peuple, mais la bourgeoise aisée. Un des édits enregistrés en lit de justice, le

<sup>1.</sup> Men. de madame de Motseville, p. 146. — Al ha fin de cette aunée it il décemtion 1671, le patiennet meitti na neré du attente, entre mille auteur, personal mais ne l'accident polibien peu la couse du progrès et de fin civilisation auruit en à regreté à la vicileir polibien peu la couse du progrès et de fin civilisation auruit en avenuel touteur le suphes attreces nu moyen des coustre ceux qui biasphémaient non pas seulement Dien, mais in Verrge et le sainte, palmes qui varient été supperfine de fait som Richelle. Vie Recueil des Anciennes Late française, t. XVIII, p. 65. Les collecteurs du Recueil citent une foule d'arrête ordonnes les cite; et noue, le moutain de la comme de la co

7 septembre 1645, contraignait tous les possesseurs de terres et de maisons situées dans la censive du roi, c'est-à-dire redevables d'un cens annuel au domaine royal, à racheter ce cens à perpétuité au prix d'une année du revenu. Ce cens n'avant pas changé depuis le moyen âge, l'accroissement de la valeur des propriétés et l'abaissement de la valeur de l'argent l'avaient réduit à une charge presque insensible. Les censitaires trouverent fort mauvais qu'on les affranchit malgré eux à si baut prix. Sur ccs entrefaites, les poursuites et les saisies avant commencé contre ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas paver, les propriétaires et marchands des quartiers Saint-Denis et Saint-Martin, qui étaient de la censive royale, se portèrent en foule au Palais et v firent émeute, deux ou trois jours de suite, contre quelques présidents et conseillers de la grand'chambre, qui avaient accepté de la cour la mission de faire exécuter l'édit de rachat (7-9 janvier 1648). L'émotion gagna bien vite le reste de la population, quand le bruit se fut répandu qu'un nouveau lit de justice allait encore imposer au parlement force édits bursaux. On entendit, la nuit, des cours de fusil dans toutes les rues; c'étaient les bourgeois qui essavaient leurs armes pour braver et menacer la cour ; le peuple ne s'entretenait plus que de Masaniel et du bon exemple qu'avaient donné les Napolitains. La cour essava d'intimider les Parisiens, en déployant par la ville les gardes françaises et suisses pour assurer l'arrestation de quelques meneurs de l'émeute du Palais. L'attitude du peuple fut telle, que la cour recula; la reine se hata de faire dire au prévôt des marchands que les hourgeois prenaient l'alarme à tort et que les troupes n'étaient sorties que pour escorter le roi qui allait à Notre-Dame (12 janvier).

La cou'n e pouvait reculer de même sur les questions d'argent; le lit de justice annocé ent liel e 18 janyier. Largente mena le jusure roi porter au Palais six édits, dont le premier était cet équivalent du tarif qu' avait déjà refusé le parlement; les suivants prescrivalent la levée du droit de franc-fiel onze ans d'avance, créaient douze charges de maîtres des requêtes et d'autres offices, assignaient un délai de deux ans aux censitires et engagistes du domaine pour payer l'année du revenu, prix du rachat auquel on les forajit, et révoqualent la taxe des aisés.

Blen qu'on eut pu craindre pire, les édits furent très-mal recus : l'avocat général Omer Talon lui-même, que sa charge obligeait de requérir l'enregistrement, s'exprima avec énergie sur l'abus des lits de justice et sur la misère publique incessamment aggravée par des charges nouvelles. L'enregistrement, toutefois, eut lieu en la manière accoutumée; mais, le surlendemain, les mattres des requêtes de l'hôtel, qui étaient membres du corps du parlement 2, formèrent opposition à l'édit qui réduisait la valeur de leurs charges en leur donnant de nouveaux collègues . Le parlement recut l'opposition et se mit à délibérer sur les édits, sous prétexte d'examiner s'il y avait lieu à présenter des remontrances au roi, ainsi que le permettait la fameuse déclaration de 1641 elle-même, ce frein forgé par Richelieu contre les cours souveraines. La compagnie ne s'en tint pas longtemps à ce prétexte et commença de modifier et de bouleverser les édits sous forme d'arrêts, comme s'ils n'eussent point été enregistrés. L'intérêt privé animait les magistrats d'une ardeur plus apre et plus agressive : le droit annuel, condition de l'hérédité des charges, se renouvelait tous les neuf ans ; il était expiré et le ministère ne le renouvelait pas, afin d'en faire le prix de la soumission du parlement, La majorité de ce grand corps prétendait emporter de haute lutte ce qu'on voulait lui vendre.

Devant ces atteintes à l'autorite àssolne, le sang de Philippe II se réveille chez Anne d'Autriche i. a frégente somma le parliement de déclarer nettement s'il prétenduit changer les édits vérifiés par ordre du roi séant en son lit de justice, en présence des princes du sang et des grands du royaume. C'était, en d'autres termes, démander à cettecour suprémé si elle se croyait en droit de poser des limites au pouvoir royai (If Pérrier). Une questión aussi pré-

<sup>1.</sup> L'Histoire du Temps, courage publid un an après, pendant les troubles de la Proude, net le d, dann la houche du premier prédenta Nois, une harrange artéevis-leute optive les ministres. Cette pièce, reproduite par plusieurs histories modernes, est rappode, ailes que plusieurs airest moreaux du mêmé que plusieurs des des plusieurs de l'alternés que plusique des des plusieurs de l'alternés que plusique des cette périodes.

<sup>2.</sup> Ils avaient rang parmi les conseillers de la grand chambre.

A la tête des maîtres des requêtes mécontents figurait Laffemas, autrefois un des ageuts les plus dévoués de Richelieu. Mém. de Mathieu Molé, t. 111, p. 20.

cise troubla le parlement, qui fit attendre sa réponse quinze pours et qui înit par déclarer qu'il ne pouvait répondre à fond, parce qu'il faudrait « ouvrir les sœaux et les cachets de la royauté, et pénetrer dans les secrets de la majesté du mystère de l'empire »; qu'au reste, il n'avait aig que « sous le bon plaisir du roi et de la reine régente »; en attendant, il maintint, sous ce bon plaisir, ce qu'il avait fait contre la volonit r'oyale exprimée de la façon la plus solennelle (3 mars). Il se relacha seulement sur deux édits auxquels il n'avait pas encore touché et se laissa persuader de quitter le procéde usurpateur des arrêts pour revenir aux remontrances. La régente répliqua que les nécessités de l'état la contraignaient de faire exécuter les édits. Le autement n'insista pas.

Les choses semblaient un peu calmecs : ce ne fut pas pour longtemps. Le ministère s'enfonçait de plus en plus dans les voies désastreuses d'où Émeri avait un moment essayé de sortir. Un arrêt du conseil ajourna le paiement d'une année entière des rentes et mit les rentiers de pair avec les officiers inférieurs, membres des présidiaux et autres, qui ne touchaient plus un sou de leurs gages; en même temps, on prit sur le droit annuel un parti qu'on crut habile ; ce fut de le rétablir pour le terine accoutumé de neuf ans, movennant que les officiers des diverses compagnies souveraines perdissent quatre années de leurs gages, le parlement de Paris seul étant excepté de cette exorbitante retenue, Le ministre espérait ainsi gagner le parlement et redoutait peu les autres compagnies. Mazarin se trompa dans son calcul. Il v avait dans l'air une sorte d'agitation fiévreuse qui gagnait les corps les plus paisibles. Les principales compagnies lésées, la chambre des comptes, la cour des aides, et jusqu'au grand conseil, corns habitué jusqu'alors à une entière docilité envers le ministère et à des conflits de juridiction journaliers contre le parlement, se visitèrent par députés, s'unirent et invitèrent le parlement à s'unir à eux dans une commune résistance « par la considération de la confraternité et par la crainte que lè même accident ne lui arrivåt quelque jour. »

Le parlement ne voulut point abandonner la cause commune des officiers, bien que son intérêt particulier fût en dehors du débat, et, le 13 mai, un arrêt, rendu par toutes les chambres assemblées\*, ordonna la jonction du parlement avec les trois autres cours souveraines de Paris: deux députés de chaque chambre devaine conférer avec les députés des trois compagnies, pour, sur leur rapport, « être ordonné ce qu'il appartiendroit »; ca attendant, nul ne serait reçu aux offices qui vaqueraient, que du consentement des veuxes de thritiers décédés\*.

250

C'était décréter implicitement le maintien de l'hérédité des offices, sans tenir compte des conditions qu'entendait y mettre la couronne.

La cour sentit ce qu'avait de menacant cette coalition de toute la haute magistrature judiciaire et financière: elle se bâta de témoigner son ressentiment au parlement, qui avait si mal accueilli ses avances. Le droit annuel fur févoque par une déclaration royale du 18 mai, motivés sur ce que le roi ne voulait pas forcer ses officiers d'accepter une grâce dont ils estimaient les conditions trop rigoureuses. Le parlement ne fut point excepté de la révocation, qui ne promit pas même d'indemnité aux officiers qui avaient défà pay le droit pour l'année courantié aux officiers qui avaient défà pay le droit pour l'année courante.

La fermentation redouble dans le parlement, ainsi depouillé de l'Inéredité. Les enquêtes, toijours les plus ardentes à l'altaque, répondirent à la déclaration royale en réclamant l'assemblée des chambres, pour élire les députés qui devaient confèrer avec les représentants des autres compagnies, aux termes de l'arrêt a'union. La veine, aussitôt, envoya défense d'exécuter l'arrêt d'union, devenu sans objet, à ce qu'elle prétendait, par la révocation du droit annuel. Pareille défense fut adressée aux autres compagnies. Le grand conselle désobél; en expédiant deux députés à la cour des

<sup>1.</sup> Il y en avait huit: 1' la grand'chambre; 2' les cinq chambres des enquêtes; 3' la tournelle ornimelles et la chambre de l'édit (de Nantes), dont les membres étaient pris partie dans la grand'chambre, partie dans les enquêtes. Le tout formait un corps d'environ deux ceuts membres. Il y avait eu outre deux chambres des requêtes, considérées comme me espèce de souvient par ples enquêtes.

ailes; le gouvernement voulut montrer de la vigueur; les deux députés furent arretés de nuit et conduits à Mézières (28 mai). Les trois compagnies, an lieu de plier, requirent l'assistance du parlement: la reine exila derechef deux membres du grand consejl et deux de la cour des aides.

Sur ces entrefaites, le duc de Beaufort, l'ancien chef des importints, prisonnier depuis près de cinq ans, s'echappa du donjon de Vincennes (31 mai). C'était un mauvais présage pour la cour et un éhef en disponibilité pour les mécontents.

Les esprits s'enflammaient de plus en plus : les enquêtes demandèrent l'assemblée des chambres avec une violence croissante, afin de délibérer sur l'assistance à donner aux autres cours souveraines. Le premier président Molé, qui tâchait de ralentir le mouvement et qui essayait le rôle de conciliateur avec plus de bonne intention que de bonheur, eut grand'peine à gagner quelques jours. La délibération fut entamée et les voûtes du Palais retentirent de violentes déclamations contre le ministère. La cour prit les devants. Tandis que le parlement discutait, un arrêt du conseil cassa l'arrêt d'union et réitéra l'interdiction aux quatre compagnies de se réunir, à peine de désohéissance (10 juin). Le parlement, après avoir délibéré sur l'arrêt du conseil, ordonna, à la majorité de 97 voix contre 66, l'exécution de l'arrêt d'union et décida que les trois autres compagnies souveraines scraient invitées à envoyer, le lendemain, leurs députés en la salle Saint-Louis, où se trouveraient les délégués du parlement; que, cependant, toutes les chambres demeureraient assemblées (15 juin) '.

Ceci dait bien autrement grave que l'arrêt d'union lui-même: c c'était une réponse un peu tardive, mais fort claire, à la question posée par la reiné au parlement quatre mois auparavant. Le parlement oppossit nettement son autorité à l'autorité du roi, représentée air le conscil d'état. son organe immédiat.

L'émotion fut vive à la cour; rien ne saurait rendre l'exaspération de la fière Anne d'Autriche. Le jour même, un second arrêt du conseil cassa, en termes foudroyants, le nouvel arrêt du parlement, et le serrétaire d'état Guénégaud fut expédié au Palais pour

<sup>. 1.</sup> Journal du Parlement, p. 4

déchirer l'arrêt d'union. Les clercs de la basoche et les marchands du Palais s'ameutèrent contre lui par centaines avec des cris de mort et il n'eut que le temps de battre en retraite au plus vite.

Le lendemain, le parlement, appelé au Palais-Royal, s'y rendit à pied; une foule immense se pressa sur son passage et des milliers de vois l'invitèrent à joindre à sa cause la cause du « pauvre peuplé si fort oppréssé ». Les menaces que la reine adressa de sa propre bouche au parlement produisirent bien moins d'impression sur la majorité de ce corps que cet appel populaire, qui promettait un appui formidable à la magistrature; aussi, dans la délibération du lendemain, l'exaltation des enquétes paru-telle au couble. Les proportions du débat grandissaient d'heure en heure. Les plus jeunes des présidents et des conscillers débitèrent « des harangues magnifiques, et qui avoient quelque chose de l'ancienne Rome ! » On était déjà loin du droit annuel et des gages des officiers!

La cour n'avait ni cette ardeur, ni cette persévérance; l'impéueuse Anne d'Autriche était retenue par la prudence de Mazarin et par la timidité du duc d'Orléans, que son favori La Rivière, toujours alléché par l'éspoir d'un chapeau rouge qui ne venait jamais, retenait dans les intérêts de la cour. On tenta encore de transière. Le duc d'Orléans appela chez lui, au Luxenphourg, les chefs du parlement et leur offrit son entremise pour le rétablissement général du droit annuel sans retranchement de gages, pour le rappel des magistrats exilés et pour la satisfaction des maîtres des requêtes.

Il était trop tard; quand les présidents et les doyens des chambres eurent rapporté au partientent les offres de Gaston, un cir général s'éleva sur les banes: «Il ne s'agit plus de l'intérêt des compagnies, mais de l'intérêt public; il faut travailler au soulagement du peuple; il faut réformer les désordres de l'était! » Durant quatre jours d'orageuses discussions, tous les abus furent passés en revue; les choses et les personnes furent attaquées sans ménagement; le surintendant fut pris à partie avec les traitants, ses complices; on débattit les moyens de reprendre l'offensive

<sup>1.</sup> Histoire du Temps, ap. Archices curisuses, 2º sér., t. VII., p. 68. — Journal du Parlement, p. 6.

contre les usurpations ministérielles et de rétablir « la légitime autorité » des compagnies soureraines sur la police et les finances de l'état. En une semaine, la discussion avait franchi un terrain immense; d'un conflit de juridiction, suivi d'une question d'intérét de corps, le parlement était arrivé au début d'une révolution !

Le 26 juin, un arrêt du parlement décida qu'on remercierait le duc d'Orléans de ses bons offices et qu'on députerait à la reine pour lui faire entendre la justice de l'arrêt d'union, l'assurer que rien ne se passérait contre le service du roi dans la conférence centre les quatre compagnies et la prier de révoquer les arrêts du conseil. Le premier président conduisit la députation au Palais-Royal et porta la parole avea untant d'énergie que s'îl n'eût pas combattu, dans l'intérieur de sa compagnie, les aris éngrejiques qui avaient péralui; il récrimina vertement contre les arrêts du conseil et contre leurs instigateurs. La reine, érappée d'une sorte de stupeur, répondit seulement qu'elle ferait, sous trois jours, savoir sa volonit (27 juin).

Les morens termes n'étaient plus possibles; la crise était décisive. La reine, livrée à elle-inéme, eût, dels les premiers monents, recouru à la violence : elle ne pouvait se faire à l'idée que cette canaille, comme elle nommait evalièrement les gens de robe ', mit des bornes à l'autorilé royale, qui avait si complétement subjugue les princes et la noblesse d'épè : Anne était vaillante, au dire de Mazarin, comme un solata qui ne connail pas le danger; mais le cardinal, lui, appréciait mieux maintenant la grandeur du péril qu'il avait eu le tort de ne pas prévier d'asset loit en es es dissimulait plus les forces de cette magistrature coalisée qui vénait de se poer comme part ploitique.

La magistrature n'avait été longtemps qu'une émanation et comme une portion de la royauté; c'était la royauté elle-même qui lui avait donné une existence indépendante et qui l'avait constituée en aristocratie héréditaire, lorsque, dans un intérêt fiscal, elle avat fait, par la vénalité et l'hérédité, de l'administration de la jústice et des finances la propriété d'un certain nombre

<sup>1.</sup> Mém. de madame de Motteville, p. 166.

de familles, La royauté recueillait le fruit de cette faute. L'aristocratie de robe, après que l'aristocratie féodale a définitivement succombé, tente à son tour sa révolution et tâche de se faire gouvernement; la roillà qui dispute la France à cette dictature royale et ministériellè, novatrice hardie, ennemie des couturpes et des traditions, qui a remplacé la royauté tradiționnelle du moyen âge.

Les forces de l'aristocratie de robe étaient assez grandes pour rendre sa tentative sérieuse. Les membres des cours souveraines n'étaient que les officiers d'une armée qui couvrait toute la France, armée créée par la royauté et prête à se tourner contre l'autorité royale au premier signal parti du Palais de Paris, Membres des bailliages, des présidiaux, des prévôtés, des greffes et des chancelleries, trésoriers de France, élus, receveurs, payeurs, contrôleurs, grenetiers, officiers des caux et forêts et des traifes foraines, gabeleurs, monnaveurs, secrétaires du roi, avocats, notaires, procureurs, rattachaient aux cours souveraines une clientèle de cinquante mille familles qui dominaient presque partout les corps de ville et qui exercaient une influence prépondérante sur le reste de la bourgeoisie. Richelieu avait bien senti quelle menace permanente c'était que ce grand corps inmobilisé par l'hérédité et hostile à toutes les réformes qui tendaient à fortifier l'action et à simplifier les rouages du pouvoir. Aussi, dans l'intérêt du pouvoir comme dans celui de la prospérité nationale, qu'il n'avait pas coutume de séparer, avait-il songé à modifier la constitution de la bourgeoisie, en renforcant l'élément industriel et commercant, et en diminuant le nombre et les attributions des officiers héréditaires; mais le temps et la liberté d'action lui avaient manqué au milieu de ses guerres immenses; sa dictature irrésistible avait bien pu courber, mais non briser l'élément ennemi qui se redressait maintenant contre son successeur.

Si l'intérêt des officiers ett été seul attaqué, ils n'eussent cependant pas réussis, éelon toute apparetnée, à mettre en moivement la masse de la bourgeoisie et du peuple; mais toutes les classes avaient été froissées l'une après l'autre; les propriétaires et les marchands étaient mécontents; les ernetires exapérées; la multitude aigrie par les vexations de tous les petits officiers qu'avaient crés les édits bursaux de la régence. Quand on partait des besoins,

de l'état et des nécessités de la guerre, le peuple montrait les magnifiques hôtels où les traitants entassaient les dépouilles de la France et accusait Mazarin de n'avoir pas voulu de la paix, quand elle était entre ses mains. Dès qu'on eut vu le parlement repousser ·les avantages particuliers qu'on lui offrait et prendre ostensiblement en main la « cause du public », tout le monde, à l'instant, se serra autour de lui. Les princes et les grands eussent parlé comme la magistrature, qu'ils n'eussent pas remué un village : on les avait trop souvent vus à l'œuvre; mais le parlement n'avait pas encore été mis à l'épreuve dans un essai de révolution; il avait pour lui la nouveauté, l'attrait de l'inconnu : il entraîna tout, Au drapcau qui venait d'être levé, se rallièrent aussitôt, non pas seulement les intérêts, mais les opinions, les passions, les souvenirs blessés par l'établissement du pouvoir arbitraire, les traditions, soit des États-Généraux, soit des libertés provinciales, féodales, municipales, toutes contradictoires qu'elles fussent, les idées d'une liberté supériéure données et par l'érudition classique et par le développement de l'intelligence moderne, les désirs plus ou moins vagues de régime légal, de constitution régulière, les élans des imaginations que commençait à échauffer l'exemple de l'Angleterre, malgré la différence fondamentale des mobiles et des situations, enfin, mille débris du passé, mille germes d'avenir, mèlés en une masse confuse, mais puissante.

Mazarin jugoa qu'il fallait capituler et souscrire, au moins pour le moment, à un partago d'autorité devenu inévitable: il voyait bien qu'au point où étaient les choses, un arrêt du parlement suffirait pour tarir toutes les sources du revenu public; la perception des impost était devenue fort difficile te pouvait, d'un jour à l'autre, devenir impossible. La régente céda, en frémissant de honte et de colère, aux pressantes instances de son ministre : le 30 juin au marin, les gens du rot vinrent annoner au parlement que la reine, persuadée des bonnes intentions de la compagnie, trouvait bon que l'arrêté da 13 mai (l'arrêt d'union) fût exécuté, mais qu'elle priait la compagnie de considérer les besoins urgents de l'armée et d'achever, dans le cours de la seunaine, l'assemblée projetée.

Les députés des quatre cours souveraines, au nombre de trente



et un, se réunirent, le jour même, dans la chambre Saint-Louis, au Palais. Ils usérent sans ménagement de cette première victoire et débutèrent par proposer la révocation des intendants de justice. police et finance et de tous autres commissaires dont les pouvoirs n'avaient pas été vérifiés ès cours souveraines. C'était la guerre des offices-propriété contre les commissions révocables. Les intendants étaient une des principales innovations de Richelieu, qui, par l'établissement d'un de ces commissaires dans chaque généralité, avait fort réduit l'autorité des gouverneurs et complétement subalternisé les trésoriers de France et les élus. Sous Mazarin, d'Émeri avait été plus loin : il avait dépouillé presque entièrement de leurs fonctions et de leurs gages les trésoriers de France, les receveurs, etc., et « mis ces gages en parti », c'està-dire emprunté dessus à gros intérêts. Quelles qu'eussent pu être les malversations de quelques-uns des intendants, surtout depuis que d'Émeri avait donné l'exemple du pillage à ses subordonnés, le peuple n'avait certainement rien à gagner à la restauration de cette myriade d'officiers de finances que les intendants avaient supplantés '. Mais l'assemblée de la chambre Saint-Louis sut méler habilement les intérêts du peuple à ceux des officiers, dans le déluge de propositions qu'elle versa en quelques jours sur le bureau du parlement. Elle voulait qu'on rétablit la perception des tailles en l'ancienne forme, avec réduetion d'un quart au profit du peuple et annulation de tous les traités passés avec les partisans relativement aux tailles; qu'on ne levât plus d'impôts et qu'on ne créat plus d'offices qu'en vertu d'édits dûment vérifiés és cours souveraines avec liberté de suffrages; qu'on instituât une chambre de justice pour la poursuite des abus commis dans les finances ; que les fermes fussent remises aux enchères, parce que l'adjudication n'en avait point été faite loyalement; que les gages des officiers fussent payés intégralement et les rentes payées au moins à moitié jusqu'à ce que la fin de la guerre en permit l'entier paiement2; le tout avec annula-

Suivant Omer-Talon, il s'agissait de trois mille officiers qui contaieut au peuple
 millions par an. V. Caillet, De l'Administration en France sous Richelieu, p. 50-54.

Les gages allaient à près de 11 millons; les rentes à près de 20, d'après un état publié dans le Recueil des dinciennes Lois françaises, t. XVII, p. 101.

tion des prêts et assignations faits sur les gages et rentes, ainsi que sur les fermes, aides et gabelles, sauf à rembourser les prêteurs en temps et lieu et avec connaissance 'de cause; que les rachats de rentes et d'offices, opérés depuis le commencement de la guerre, fussent annulés et que ceux qui en avaient reçu le prix fussent contraints au remboursement, sauf à leur paver l'intérêt au denier quatorze; que ceux qui s'étaient fait rembourser frauduleusement sur le pied du denier dix-huit fussent contraints à restituer au quadruple ce qu'ils avaient recu de trop; qu'on révoquât les deux édits du domainc et du toisé qui avaient si fort agité Paris; qu'on révisat les aliénations du domaine, livré à vil prix aux courtisans et à leurs protégés; qu'on réduisit au moindre chiffre possible les acquits au comptant; qu'on ne reçût plus dans les cours souveraines les enfants ni les associés des traitants; qu'on abolit les monopoles commerciaux accordés à des particuliers et qu'on prohibat l'importation des étoffes étrangères, telles que lainages et soieries d'Angleterre et de Hollande, passements de Flandre, points d'Espagne, de Gênes, de Rome et de Venise; enfin, qu'aucun sujet du roi, quelle que fût sa condition, ne pût être détenu prisonnier, passé vingt-quatre heures, sans être interrogé suivant les ordonnances et rendu à ses juges naturels 1.

A travers tout ce bouleversement des matières de finances et cette réaction d'irénée contre les partissans et les gens d'affaires, le plan de révolution se dessinait fort nettement : les cours soure-raines, armées du vete contre les ciois d'impôts et contre les roisents d'offices, devenaient un pouvoir rivai de la royauté, dominant même la royauté : l'article, en lui-même si équitable et si populaire, qui d'échadait les détentions arbitraires, devait achevre de constituer leur puissance, en arrachant à la royauté les moyens de frapper ses adversaires sans le concours de la magistrature.

L'assemblée de la chambre Saint-Louis n'avait mission que de proposer : le parlement s'étalt réservé le droit de décider. Pour ne pas perdre de temps, il résolut d'examiner une à une les propositions, à mesure que ses députés les lui rapporteraient de la chambre Saint-Louis. Le 4 juillet, la première proposition fut

<sup>1.</sup> Journal du Parlement, p. 7-22. - Mém. d'Osser-Talon, p. 211-245. - Histoire du Temps, p. 86-96.

votée sous forme d'arrêt : le parlement, sans faire aucune mention du conseniement de la régente, déreta, purement et simplement, dans les provinces de son ressort, en vertu, des anciennes ordonnances, la révocation des intendants, la béintégration des trésoriers de France, des élus, etc., dans leurs premières attributions, et ordonna que des informations seraient entamées sur la mauvaise administration des deniers royaux.

La cour ne protesta pas contre cette éclatante usurpation : elle se contenta de solliciet un répit de quelques mios par l'intermédiaire du duc d'Orléans et de faire représenter au parlement que la révocation immédiate des intendants au milieu d'une campagne achèverait de renverser les finances et dérait tout moyen d'opérer à temps les recouvrements destinés à la subsistance des armées. Le parlement consentit, nou sans peine, à ce que les députés des quatre compagnies allassent conférer chez le due d'Orléans avec Mazarin et le chancelier.

Rien ne fut plus étrange que cette conférence. Les parlementaires demeurèrent sourds à tous les arguments qu'on leur présenta en faveur des intendants, mais se montrèrent sensibles, à leur façon, aux besoins de l'état. « Il faut de l'argent pour les troupes », dit un président; « eh bien! qu'on ajourne le rem-« boursement des prêts faits au roi! - Qu'on n'ajourne pas! » s'écria un autre président, « qu'on fasse tout perdre aux prêteurs! « Ils ont assez profité les années précédentes. Ce sont pour la « plupart gens de petite naissance, et leurs grands biens, qu'ils « n'ont pu amasser par voies légitimes, suffiroient pour qu'on « leur fit leur procès, » Mazarin remercia très-gracieusement les magistrats d'un avis aussi profitable, que les ministres du roi, dit-il, n'eussent osé proposer d'eux-mêmes, de peur d'être accusés de manquer à la foi publique, et il qualifia de restaurateurs de l'état, parce qu'ils l'autorisaient à ne pas payer les dettes de l'état, ces mêmes hommes qu'il traitait naguère de rebelles. Après quelque résistance, Mazarin céda sur l'article des intendants, movennant qu'on laissat le mérite de leur révocation à la reine, qui enverrait sans délai une déclaration au parlement à ce sujet. Il promit la mise en liberté immédiate des membres du grand conseil et de la cour des aides que la cour avait fait enlever (8 juillet).

Le lendemain, d'Emeri fut destitué et remplacé dans la surintendance par le maréchal de la Meilleraie, qui trouva, à son installation, 130 millions de dettes et pas un sou dans les coffres.

Le 11 juillet, la reine envoya au Palais une déclaration qui révoquait les intendants dans le ressort du parlement de Paris, sauf en Picardie, en Champagne et en Lyonnais, où ils n'auraient plus la direction des finances, mais seulement la surveillance et le soin des gens de guerre; le demi-quart de la taille était remis au peuple pour 1648 et 1649, avec les arrérages des années 1644 à 1646. Le 13, autre déclaration qui ordonnait l'établissement d'une chambre de justice, composée d'officiers des cours souveraines, pour la recherche des malversations financières. Le parlement se mit à délibérer au lieu d'enregistrer et demanda que la diminution de la taille fût portée au quart. Il avait déjà commencé auparavant d'examiner la proposition la plus radicale de la chambre Saint-Louis, à savoir : qu'aucun impôt ne serait établi qu'en vertu d'édits vérifiés ès cours souveraines avec liberté de suffrages; que les habitants des villes et communautés ne seraient plus solidaires en matière d'impôts; qu'il serait défendu à toutes personnes, sous peine de la vie, de faire et continuer aucunes levées de deniers qu'en vertu d'édits dûment vérifiés. La cour céda encore sur le principe; le 14 juillet, une nouvelle déclaration défendit qu'à l'avenir, aucuns deniers fussent levés sur le peuple sans due vérification. Cela ne suffisait pas au parlement, qui entendait que l'effet fût rétroactif sur les taxes qui se levaient par simples arrêts du conseil et qu'à l'avenir, tous les édits d'impôts lui passassent par les mains avant d'être envoyés, s'il y avait lieu, aux antres cours souveraines.

Pendanttes longues délibérations du parlement et de la chambre Saint-Louis, la cour était dans un état vrainent pitopable; le peuple prenaît les devants sur ses défenseurs et, en attendant qu'on le soulageat d'une partie de l'impôt, ne voulait plus rien payer du tout; des émeutes éclataient contre les percepteurs à Orléans, à Moulins, en Forez; les parlements provinciaux, surfout ceux de Rouen et d'Aix, suivaient l'exemple du parlement de Paris; les gardes suisses, n'éant plus payées, voulaient s'en alier; la détresse était telle au Palis-Rôval, que « la cusine du roi se

44

vit renversée '; » la reine fut réduite à emprunter de l'argent aux dannes de la cour et à mettre les diamants de la couronne en gage. La cour pressa si vivement le parlement, qu'il enregistra, le 18 juillet, les déclarations sur la remise du huitième de latalle, sur l'établissement de la chambre de justice et sur les intendants; cette dernière avait été amplifiée et révoquait les intendants par tout le royaume, sinon dans les trois provinces déjà réservées et dans la Bourgogne, le Languedoc et la Provence. Le parlement persista néanmoins à réclamer la remise du quart entier de la taille et continua l'examen du tarif et de tous les droits : le 23 juillet et les jours suivants, il aborda l'article concernant l'abolition de la mise en parti des tailles et l'ajournement indéfini du remboursement des prêts faits au roi sur les impôts, les rendes et les guees.

Les delibérations se prolongeaient indéfiniment : au lieu de la semaine accorde par la régente, tout le mois était passé, et al chambre de Saint-Louis, d'une part, le parlement, de l'autre, restaient en permanenée, sans que rien annongét le terme où s'arrêteriant les entreprises des magistrats. Anne d'Autriène ne put contenir plus longtemps son impalience et força Mazarin à prendre un parti pour en finir, Le cardinal y mit beaucoup de ménagements et d'adresse : il décida la reine à envelopper un acte d'autorité sous des concessions et des formes caressantes et, suivant les propres expressions d'Anne, à « jetre encor une fois des roses à la tôte du parlement », sant à clanger de manières, si la douceur échoulait. Le 31 juillet, la reîne et le ministre menièrent donc le jeune roi tenir un nouveau lit de justice au parlement et y firent donner lecture d'une déclaration mûrement médité dans le conseil.

« Les prédécesseurs du roi », est-il dit dans le préambule, ont, « de temps en Leunjs, ordonné des assemblées pour avier aux « désordrés qui s'étaient formés dans leur État, et ces assemblées, « soit d'États ou de Notables, ont toujours été ordonnées et réglées e par eux, aucun corps ne.pouvant, par la loi du royaume, être « établi pour prendre connoissance du gouvernement et admi-

<sup>1.</sup> Mém. de madame de Motteville, p. 172.

<sup>2.</sup> Mem, de madame de Motteville, p. 178.

Puis on expose comment le roi, à l'exemple de ses devanciers, voulant pourvoir aux désordres de son royaume, a jugé à propos de faire quelques règlements sur la distribution de la justice et la disposition des finances, en attendant que l'état de ses affaires lui permette de faire un règlement général; c'est pourquoi, de l'avis de la reine sa mère, de son oncle le duc d'Orléans, et de sa « certaine science, pleine pulssance et autorité royale », il ordonne qu'on observe dorenavant les ordonnances d'Orléans, de Moulins et de Blois sur le fait de la justice, remet à ses sujets un quartier entier des tailles à partir du 1er janvier 1649, entend qu'aucunes nouvelles impositions ne puissent être établies qu'en vertu d'édits bien et dûment vérifiés, mais que les taxes et droits existants soient continués jusqu'à ce que l'état des affaires permette de les diminuer, sauf l'impôt de 21 sous par muids de vin entrant à Paris, qui est supprimé ainsi que les édits sur le rachat du domaine et le toisé des maisons des faubourgs' de Paris. Le tarif des droits sera désormais arrêté au conseil et affiché partout où il appartiendra, pour prévenir les exactions interdites, d'ailleurs, sous peine de la vie. Les adjudications des fermes auront lieu désormais au conseil suivant les ordonnances. Les officiers dépouillés de leurs gages en recouvreront un quart en 1648, puis moitié en 1650, jusqu'à ce qu'on puisse mieux faire. Les assignations données aux créanciers du roi seront reculées autant que le bien des affaires le requerra 1. Le fonds destiné au

<sup>1.</sup> La banqueroute faite aux oréanciers de l'État réduisit les charges publiques de 12 millions à 104; mais la suppression du quart de la taille et de quelque autres impôts réduisit la recette à 82 millions; c'étaient eucore 22 millions de déficit. Malgré la suppression du quart, la taille atteignait encore 36 millions; elle restait encore triplée depuis Henri IV; et le avait été auparvaus à 48 millions, équivalant.

paiement des rentes (le tarif) leur sera rendu, en attendant mieux. Les douze nouvelles charges de maîtres des requêtes, et quelques autres nouveaux offices, sont supprimés. La défense, sous peine de la vie, de transporter de l'or et de l'argent hors du royaume sans la permission expresse du roi, est renouvelée (Mazarin avait été accusé d'envoyer beaucoup d'argent en Italie pour se mettre à l'abri des événements et voulait aller au-devant de ces bruits). Enfin le roi annonce que sa volonté est d'assembler, le plus tôt possible, un conseil auquel seront appelés les princes de son sang et autres princes, les dues et pairs et autres officiers de la couronne, les gens de son conseil et les principaux officiers des cours souveraines de Paris, afin de pourvoir au réglement général promis; que, cependant, pour grandes considérations, il veut que les députés des quatre compagnies cessent de se réunir et qu'il ne se puisse plus faire d'assemblées en la chambre de Saint-Louis, que lorsqu'elles seront ordonnées par le parlement avec la permission royale. Il enjoint à sa cour de parlement de vaquer incessamment à rendre à ses sujets la justice dont le cours a été longtenins interromou .

La lecture achevée, l'avocat-général Talon donna, suivant la coutume, des conclusions, dans le préambule desquelles on remarque cette phrase caractéristique des prétentions parlementaires :

à près de 95 de notre monuaie, et du double au triple eu valeur relative. Réunie à la substitunce, impôt que payaient les bonnes villes exemptes de taille, elle avait atteint à près de 50,300,000 livres. La taille et la subsistance représentaient ce que seraient aujourd'hni l'impôt fonejer et la cote personnelle et mobillère rénuis. On est effravé du fardeau dul pesait sur le peuple au xvit' siècle, si l'on souge que les pays récemment couquis payaieut à part et n'étaient pas compris dans le brevet de la taille, que la France s'est encore agrandie depuis, que la richesse publique s'est immensément accrue et que le faix maiutenant réparti sur tous les propriétaires et les détenteurs du sol était alors exclusivement supporté par les classes inférieures, tous les nobles, les ecelésiastiques et les officiers royaux étant exempts de la taille, si ce n'est en Provence et on Languedoc, où cet impôt étalt réel et uon personnel. En additionuant avec le chiffre écrasaut de la taille les dimes et les droits féodaux, on ne se fera encore qu'une idée bien insuffisante de la situation des campagnes, si l'on ne se rappelle tout ce que l'arbitraire de la répartition, les vexations des percepteurs, les violeuces de la soldatesque ajoutaient de misères à cette misère! - V. Forbonnais, t. I. p. 257-260. - Sainte-Anlaire, Histoire de la Fronde, t. I, p. 146; édit. de 1843. -Histoire du Temps, 1647-1648; ap. Archiese curieuses, 2º sér., t. VII, p. 145. Forbonnais se trompe en donnant le chiffre de 92 millions à la recette de 1649 ; ee chiffre est celui de 1648. V. Omer-Talon, p. 281,

1. Mem. d'Omer-Talon, p. 256. - Mem. de madame de Motteville, p. 178.

a Autrefois, les volontés de nos rois n'étoient point exécutées
 a dans les peuples, qu'elles ne fussent souscrites, en l'original, de
 tous les grands du royaume... A présent, cette juridiction poli tique est dévolue dans les parlements; nous jouissons de cette

« puissance seconde que la prescription des temps autorise... »

L'arrêt prononcé, le chancelier termina la séance en annonçant le rétablissement du droit annuel, sans condition onéreuse, dans toutes les compagnies souveraines de Paris.

Il est des moments où les concessions tardives, effet troy visible de la nécessié, restent sans profit pour les gouvernements, on ne leur sait plus gré de ce qu'ils cèdent et l'on ne songe qu'à ce qu'ils retiennent encore. Au dehors du parlement, on n'ententit point d'acclamations populaires sur le passage du roi; au dedans, la réception de l'édit fut glaciale; quand le chancelier demanda, pour la forme, aux membres du parlement s'ils n'étaient, pas d'avis des conclusions, quelques-uns s'écrièrent qu'ils en diraient leur opinion le lendemain.

Le lendemain, en effet, le premier président eut grand'neine à empêcher les enquêtes de continuer la délibération sur les articles de la chambre Saint-Louis, comme s'il ne se fût rien passé la veille : il fallut, tout au moins, consentir à une nouvelle assemblée des chambres, afin de relire et de discuter la déclaration du roi. La lecture faite, les plaintes les plus vives s'élevèrent de toutes parts sur l'insuffisance et le peu de sincérité de la déclaration. -La remise du quart des tailles est entourée de resfrictions captieuses. - On ne rend aux officiers dépouillés qu'une portion dérisoire de leurs gages. - On maintient les taxes illégales existantes et, pour l'avenir, en promettant la vérification des nouveaux impôts, on ne parle point de la liberté des suffrages; on veut se réserver la faculté des lits de justice! » Broussel, conseiller de la grand'chambre, vieillard austère et très-accrédité, dans le parlement et dans le peuple, par ses vertus privées et son inflexible esprit d'opposition, ouvrit l'avis de nommer des commissaires pour faire un rapport à la compagnie sur la déclaration et, en attendant, de se remettre à délibérer sur le reste des propositions de la chambre Saint-Louis. Le duc d'Orléans, présent à la séance, se récria sur cette insigne désobéissance et voulut quitter le

Palais avec éclat: on le retint et l'on convint enfin de recommencer provisoirement « à vaquer à rendre la justice aux sujets du roi, » Mais on chargea, comme le proposait Broussel, quatre conseillers de préparer un rapport sur la dévlaration et sur eeux des articles de la chambre Saint-Louis auxquels « le roi n'avoit pas répondu » (3 août).

Ce ne fut qu'une trève de onze jours. Le rapport fut présenté le 17 août : la délibération recommença; le parlement se mit défaire pièce à pièce la déclaration royale, ordonna des remontrances sur trois articles, en supprima un quatrième de sa propre autorité; c'était celui auquel tenait le plus la cour et qui maintenait les taxes existantes, qu'elles cussent été établies régulièrement ou non. Le parlement refusa formellement d'ajouter à son arrèt ; « Sous le bon plaisir du roi », et ordonna des informations contre trois financiers qui avaient fait au roi des avances remboursables sur les gages retenns aux officiers (22 août).

Anne d'Autriche était à bout de patience; le cardinal, dont elle gourmandait la lácheté, ne savait plus comment la retenir, quand arriva la nouvelle de la vietoire de Lens. Le petit roi, accoutumé à entendre parler des parlementaires comme de rebelles et d'ennemis de sa couronne, s'éeria que « le parlement alloit être bien fâché » 1 On allait, tout au moins, agir envers le parlement eomme s'il eût été vafficu à Lens avec les Espagnols, Mazarin, rammé par ce succès éclatant et inespéré, ne résista plus aux ardeurs vindicatives de la reine et le due d'Orléans lui-même approuva les rigueurs projetées. Les mesures furent bientôt prises. Le 26 août, au sortir d'un Te Deum auguel avait assisté la cour et les compagnies souveraines, tandis qu'Anne d'Autriche reconduisait le roi de Notre-Dame au Palais-Royal, des lettres de caehet furent expédiées à trois conseillers pour leur enjoindre de quitter Paris; un président aux enquêtes, Potier de Blancmesnil, fut arrêté chez lui et mené à Vincennes : un autre président, Charton, échappa à l'exempt chargé de s'emparer de sa personne; enfin, le lieutepant des gardes de la reine alla saisir, au milieu de sa famille, le conseiller Broussel.

[1648]

<sup>1.</sup> Mém. de madame de Mottevillé, p. 189.

Le vieux Broussel, beaucoup plus connu de la multitude que les autres magistrats ou'on françait avec lui, habitait une humble demeure, au fond de la Cité, rue Saint-Landri, dans un des guartier les plus populeux et les plus remuants de Paris. En quelques instants, toute la Cité fut soulevée contre ceux qui emmenaient le « protecteur du peuple ». Le carrosse où l'on avait mis le prisonnier avant versé sur le quai, Broussel allait être délivré, si les gardes françaises ne fussent arrivées au secours des gardes de la reine. On parvint à faire sortir le prisonnier de Paris pour le conduire à Saint-Germain; mais l'émeute n'en devint que plus furicuse; les chaînes se tendirent de rue en rue et le tumulte se répandit dans là ville entière. Des cris forcenés éclataient de toutes parts contre Mazarin et contre Anne d'Autriche, dont on mélait les deux noms dans d'injurieuses imprécations. Le maréchal de La Meilleraie crut devoir faire replier sur le Palais-Royal les gardes françaises, qui étaient postées aux environs du Pont-Neuf et dont l'attitude était triste et mal assurée; il rentra au Palais, accompagné d'un autre personnage qui venait offrir à la reine ses services et ses conseils dans ces graves circonstances.

C'était Paul de Gondi, resté si fameux sous le nom de cardinal de Retz. On l'avait vu, petit abbé, dans sa première jeunesse, mélé aux complots du comte de Soissons contre Richelieu et révant, comme son idéal, non pas la graire des grands guerriers . ou des grands ministres, mais celle des chefs de parti; depuis, la régente l'avait fait nommer coadjuteur de l'archeveque de Paris, son oncle : la paresse et l'incapacité de ce vieux prélat lui laissaient tout le fardeau, mais aussi toute l'influence des fonctions archiépiscopales, qu'il espérait exploiter dans l'intérêt de son ambition et qu'il trouvait moven d'accommoder avec des mœurs plus que mondaines. Quoiqu'il fût assez mal, depuis quelque temps, avec Mazarin et que son esprit turbulent et altier et les manières populaires qu'il affectait l'eussent rendu fort suspect à la cour, le souvenir de ce qu'il devait à la reine l'avait empêché jusqu'alors d'agir contre le ministre; en ce moment encore, il était sans doute sincère et voulait, à la fois, servir la reine et sa popu-

<sup>1.</sup> V. notre t. XI, p. 546.

larité. D'accord avec La Meilleraie, if fit à la régente un tableau cffrayant de la sédition. Anne, qui le soupcomait d'avoir contribué à fomenter le trouble, au lieu de s'effrayer, se mit en colère. « Yous voudriez que je rendisse la liberté à Broussell » s'écria-telle, en lui portant presque les mains au visage; » le l'étran-e glerois plutôt avec ces deux mains, et ceux qui... » Mazarin se hata de l'interrompre et de la calmer. A chaque instant, de nou-reaux rapports venaient confirmer la véracité de Gondi. Le ministre, fort inquiet, répara la violence de la reine par toutes sortes de compliments et pressa le coadjuteur d'aller, avec le maréchal de La Meilleraie, annoncer au peuple que Broussel serait remis en liberté, pourvu que l'ordre se rétablit et que chacun rentrât chez soi.

Le coadjuteur vit le piége, mais ne put l'éviter. Il sortit donc - vace le marchell; mais, avant qu'il ett pu dire deux mots, le peuple, voyant le marchal s'avancer, l'épée haute, à la tête des chevau-légers, se crut menacé d'une charge de cavalerie et cria aux armes : des coups de for liernet échangés et le marchal et le prélat faillirent périr au milieu d'une effroyable confusion. Gondi, qui joignait une rare présence d'esprit à un ferme courage, ne s'étonna pas pour un coup de pierre à l'oreille; il parvint enfin à se faire entendre et décida, A force de faconde, la multiude qui encombrait la rue Saim-Honoré et les Halles à poser les armes, dans l'espoir de recouvrer pacifiquement Broussel. Il retourna au Palais-Royal rendre compte à la reine de sa mission et la presser de tenir la parole de son ministre. Anne ne répondit que par des railleries et l'envoya « se reposer après avoir si bien travaillé e .'

<sup>1.</sup> Mes. de Frita, p. 61-64, ap. Collect. Michand, 2\* sér., 1.1. — Men. de madame de Motterille, 6th, 2\* sér., t. X. p. 1951; 3. — Mes. de doil, 6th, 2\* sér., 4. p. 19, p. 9-10. — Men. de Mottejat, 6th, 4t. V. p. 197. — Men. de Brieman, 6th, 11, p. 9-10. — Men. de Mottejat, 6th, 4t. V. p. 197. — Men. de Brieman, 6th, 11, p. 9-10. — Men. de Mottejat, 6th, 4t. V. p. 197. — Men. de Brieman, 6th, 11, p. 6-64. — Reptiera de Histol de Ville, ap. Archées curieus; 2\* sér., t. VII. p. 25-50 (see registres ont aux Archées). — Histoire de Trong, 6th, p. 19-133. — M. Bain, [Histoire de Fronce seus Masseria) nous parala avoir trop diminue le voile du condițiente dans cete Journée et dent out le coure de la Fronce, 6th, p. 19-133. — M. Bain, [Histoire de Fronce seus Masseria) nous parala voir trop diminue le voile and condițiente dans cete Journée et de Maraja la cut le coure le privante. L'excessive personalité que déplais fêtra dans ses Ménores a posses le spiritue histoprine de Louix XIII et de Maraja la cut reduction que tous une croyens par devin silver saus recerve, toute le de Maraja la cut reduction que tous une croyens par devin silver saus recerve, toute de Maraja la cut réaction que tous une croyens par devin silver saus recerve, toute de Maraja la cut réaction que tous une croyens par devin silver saus recerve, toute de Maraja la cut réaction que tous une croyens par devin silver saus recerve, toute de Maraja la cut réaction de la consideration de la considerati

Gondi s'en alla farieux et résolu de rallumer ce qu'il avait à demi éteint et de réaliser les rèves de sa jeunesse en se faisant chef de parti. Cependant la rumeur de Paris diminuait peu à peu: le bruit qu'on rendrait Broussel circulait; à la tombée de la nuit, toute cette immense ruche irritée se tut et sembla s'assoupir. La reine triomphait; elle seule, n'avait pas en peur; elle seule avait vu le vrai. Encore un peu de vigueur, pensait-elle, et tout sera dit; ce « feu de paille » ne se rallumera plus.

Anne d'Autriche s'abusait étrangement. Une émeute de hasard peut mourir subitement comme elle est née; mais il n'en est pas de même d'un mouvement préparé par une si longue fermentation et où tant de passions et d'intérêts sont engagés. La multitude, même sans instigateurs, n'eût pas manqué de recommencer le lendemain; mais les instigateurs ne firent pas défaut. Toute la nuit, on travailla à recruter des auxiliaires au monu peuple dans la bourgoisie, qui n'avait point encore pris part au mouvement : toute la nuit, les émissaires du coadiuteur et les parents et amis des magistrats exilés ou arrêtés allèrent échauffer les chefs de la milice bourgeoise, presque tous dévoues au parlement. La reine, et Mazarin même, comprenaient si peu la disposition réelle des esprits qu'ils avaient expédié l'ordre aux compagnies bourgeoises de se tenir prêtes à prendre les armes pour contenir la populace! Le lendemain, au point du jour, les compagnies des gardes françaises et suisses présentes à Paris, au nombre de deux mille hommes, se déployèrent autour du Palais-Royal, Tout le quartier Saint-Honoré fut à l'instant sous les armes et répondit à ce mouvement offensif en tendant les chaînes de ses rues et en dressant des barricades. Pendant ce temps, le chancelier Séguier se mettait en marche pour porter au parlement un arrêt du conseil qui annulait toutes les délibérations postérieures au lit de justice du 31 juillet : en cas de résistance, Séguier devait, dit-on, interdire le parlement et l'exiler à Montargis, Quoi qu'il en fût, Séguier

des Ministère fortils longtempt après les événements par un homme trop porté à se fâre le centre de toutes chouse. Les déviaus les moins favorables à lette reconnaissent que, comme le dit dans ses Ministères secreta Linest, le confident du prince de Conde, « en dis seul résidiet loute, l'autorité de la Fronde; pour la supériorité de te son géole sur ceux qui la compossient ». Ce n'est pas là, au reste, une bieu graide civire. n'arriva pas jusqu'au Pulais: arrêté à l'entrée de la Cité par les barricades qui surgissaient de toutes parts et àssailli dans son carrosse par une baude. de forcenés, il n'eut que le temps de se jeter dans l'hôtel de Luines, sur le quai des Augustins: la foule l'y suivit et l'ent peut-être mis en pièces, si le maréchal de La Meilleraien n'ent fait une pointe avec un détachement des gardes pour le degager et ne l'ect ramené au Palais-levql à travers les coups de fusil. Un détachement suisse, qui avait essayé de se saisir de la porte de Neslo, ett repoussé et misen déroute par un gros de peuple, que dirigeait un ami du coadjuteur avec quelques soldats décruisés.

Paris entier était déjà soulevé, mais avec une espèce d'ordre dans le désordre même, qui rendait l'insurrection bien plus formidable que la veille et qui était dû au coneours de la garde bourgeoise : Paris se transformaît en un vaste camp retranché; deux heures sultirent à la construction de plus de douze cest barricades, si bien baties et si bien gardées, que « tout le resie du royaume assemblé», dit un récit contemporain, « n'eût pas été capable de les forcer » : la dernière barricade fut posée à la barrière des Sergents, rue Saint-Honoré, à quelques pas des sentuelles qui gardaient le Palais-Boyal. Lés courtisans f'ampés de stupeur, se oroyaient le jouet d'un rève sinistre : on eût dit que Paris, reculant de soixante ans en arrière, se retrouvait aux jours de l'enri III et de 1588.

Ce qui était à donner le vertige, ce qui bouleversait tous les souvenirs et toutes les idées reçues, c'était que le Palais de Justice eût remplace l'hôtel de Guise et que le parlement êût donné le signal d'une révolution qu'il n'eût pas manqué, comme l'observe le cardinal de Retz, de condamner par des arrets sanglants si tout autre que lui l'eût faite.

Au moment de la mésaventure du chancelier, le parlement câti déjà réunt et avait reça la plainte des deux neveux de Broussel, membres de la compagnie. Après une délibération où furent ouverts les avis les plus violents, le parlement décida d'aller en cops au Palajs-lovaj rédenander « messieurs les absents » et

<sup>1.</sup> Histoire du Temps, p. 156.

faire entendre à la reine l'état de la ville. Les barrieades sourirent désant la compagnie, avec mille cris de : vive le parlement! tive Broussel! mais l'aecueil fut tout différent au Palais-Royal. La peur de toute la cour ne faisit que redoubler l'exaltation nerveuse de la reine : Anne répondit, avec l'éloquence de la colère, à la pathétique harangue du premier président : — « Il est blien étrange et blien honteux », s'écria-t-telle, « d'al ce est bien étrange et blien honteux », s'écria-t-telle, « d'al ce s' premier prince du sang " à la Bastille, et de s'emiporter à « de telles insolences pour un conseiller au parlement! » De mot caractéristique révéluit une profonde inintelligence de la situation.

Anne se jeta dans son cabinet et s'enferma pour ne plus rien entendre. Mazarin et le due d'Orléans s'interposèrent et lui arrachèrent enfin la promesse que les prisonniers seraient rendus, pourva que le parlement s'engageât à cessor entièrement ses assemblées. Le parlément ne voulut pas délibérer au Palais-Royal, de peur que sa décision ne parût avoir été violentée, et reprit le chemin du Palais de Justice. Il franchit, non sans quelques murmures, les deux premières barricades de la rue Saint-Honoré; à la troisième, au coin de la rue de l'Arbre-See, il fut arrêté court : - « Nous ramenez-vous Broussel? » erièrent les gens qui gardaient la barricade. - Non, » répondit le premier président; « mais nous avons de bonnes paroles de la reine... » Une huée terrible s'éleva : des hommes du peuple menacèrent Molé de leurs hallebardes et de leurs pistolets, - « Tourne, traitre, où tu es « mort! » crièrent-ils : « ramène-nous Broussel, ou le Mazarin et « le chancelier en ôtages! » Le premier président n'avait gagné à ses efforts pour rapprocher les partis, que de se rendre également suspect à la cour, au parlement et au peuple. Il céda devant la force matérielle, mais il y céda sans crainte et sans faiblesse, et reconduisit sa compagnie au Palais-Royal d'un pas aussi grave que s'il eût présidé à quelque éérémonie ; bon nombre de présidents et de conseillers, moins intrépides, l'abandonnèrent en ehemin. Beaucoup d'autres, il est vrai, semblaient, au contraire,

1. Condé.

plus satisfaits qu'effrayés de la contrainte exercée par l'émenté sur leur chef .

300

Cet incident avait prouvé que le parlement lui-même ne pourrait plus retenir le peuple. Le premier président avait failli payer cher le droit de remontrer à la reine la violence de l'orage et les dangers qui menaçaient les plus hautes têtes. Anne, pourtant, se révoltait encore contre l'idée que son rang et sa naissance ne la défendissent pas suffisamment contre de semblables périls. Quelques mots de la malheureuse reinc d'Angleterre, qui était là comme un exemple vivant de la fragilité des grandeurs humaincs 2, firent plus d'impression sur Anne d'Autriche que tout le reste. La régente eourba enfin la tête et subit la capitulation qu'il plut au parlement de lui dicter sous forme d'arrêt. Le parlement maintint ses arrêts passés et consentit seulement à ne . s'occuper, jusqu'au 7 septembre, époque des vacances, que du tarif de Paris et des moyens d'assurer le paiement des rentes : après la Saint-Martin, à la rentrée, il se réservait implieitement la liberté de reprendre ses délibérations sur la déclaration du 31 inillet et sur les articles de la chambre Saint-Louis: encore. einquante voix contre soixante-quatorze protestèrent-elles contre cette coneession.

Le parlement ressoriti du Palais-Royal, emportant et montrant au peuple la minute de son arrêt et la copie des lettres de cachet qui venaient d'être expédiées pour lo retour de Broussel et de ses compagnons d'infortunc. Le peuple laissa passer les magistrats, mais refusa de poser les armes qu'il n'edi vu Broussel. Toute cette nuit fut encore pleine de terreurs et de mennees. Mazarin, abasourdi par l'explosion de fureur dopt il était l'objet, eraignait que la foule ne le vint arracher du Palais-Royal et eut un moment la pensée de quitter Paris et la France : L'aspect de Broussel, que les lettres de cachet avaient rejoint à quelques licues par delà Saint-Germain, sur la route de Scdan, put seul apaiser la tempète. Broussel fits a rentrée au parlement le 28 août, au bruit des salves de mousqueterie, au son des cloches, parmi les joycuses salves de mousqueterie, au son des cloches, parmi les joycuses

Mém. de Retz, p. 68. — Mém. de G. Joli, p. 12.
 Henriette Marie n'avait plus quitté la France depuis 1644.

<sup>3.</sup> Mem. de madame de Motteville, p. 196-198.

acclamations d'un peuple innoubrable. « Jamais triomphe de roi ou d'empereur romain, » dit madame de Motteville, « n'a étéplus grand que celui de ce pauvre petit homme, qui n'avoit rien de recommandable que d'être entété du bien public et de la haine des impôts. » Le bon vieillard était tout étonné de son importance.

Le parlement, ne voulant-pas compromettre son autorité, avait attendu la présence de Broussel pour ordonner d'abattre les barricades : il fut obé! sur-le-champ et, le lendemain matin, Paris ne gardait plus aucune trace matérielle de cet immense armement; la révolte s'était évanouie comme un rève !.

Les traces n'en étaient point effacées de même dans les esprits. Le peuple avait rappris à connaître sa force, et l'éclatante défaite que venait de subir la royauté laissait, dans le cœur des magistrats et des bourgeois, un orgueil intraitable, dans le cœur de la régente une humiliation profonde et un amer ressentiment. Après avoir essayé en vain d'exploiter l'effet moral de la victoire de Lens, il était difficile qu'Anne ne songeat pas à invoquer le secours matériel de l'armée victorieuse, et l'on ne peut douter de la joie que lui causa une lettre du prince du Condé à Mazarin, en date du 1er septembre, par laquelle le prince offrait de venir servir Sa Majesté en tout ce qu'elle lui ordonnerait 2, Condé, que le manque absolu d'argent empêchait de profiter de sa victoire et obligeait de se contenter de reprendre la petite ville de Furnes, était naturellement mal disposé pour le parlement, qui coupait les vivres à son armée, et, d'ailleurs, il inclinait, par caractère, à soutenir le pouvoir à condition de le dominer. Mazarin devinait cette condition et soupçonnait le prince de peu de bienveillance pour sa personne; aussi ajourna-t-il plutôt qu'il ne pressa le retour de Condé : il modéra, comme d'habitude, l'humeur vindicative de la reine; peu soucieux du point d'honneur, il eût mieux

<sup>1.</sup> M. n. de Rett, p. 67-69. — Mén, de Mathieu Molé. — Mén, d'Quert Talon, p. 652-698. — Mén, de madamo de Motteville, p. 152-199. — Mén, de mademoi-selle de Montpeneire, ap. Collect. Michaud, 3° sér., t. IV, p. 63-16. — Repières de Hilled de Ville de Parie product le Fronds, public par Nu. Leroux de Hides pour la Société de Thistoire de France, t. I, p. 15-37. — Histoire du Tranç, thid, p. 153-170. — Journal de Pariement, p. 68-76.

<sup>2.</sup> Mem. de Leuet, ap. Collect. Michaud, 3º sér., t. 11, p. 515.

aimé, encore à cette heure, s'accommoder avec ceux qui l'avaient si rudement mené que de recourir à un protecteur aussi redoutable.

Il n'y avait pourtant guère d'accommodement possible avec le parlement, qui allait toujours droit devant lui avec une régularité pour ainsi dire mécanique. Le parlement avait repris son ouvrage, dès le 29 août, au point où il l'avait laissé la veille des barricades : le 3 septembre, il présenta à la reine les remontrances arrêtées, avant les événements, sur les trois premiers articles de la déclaration du 31 juillet : il demandait, par ces remontrances, qu'on assurat le paicment immédiat de la moitié au moins des rentes et des gages aux rentiers et aux officiers, et que la remise du quart de la taille fût comptée à partir de 1647. Il régla, comme il l'entendait, les garanties du pajement des rentes de l'Hôtel de Ville et arriva à la veille des vacances sans avoir rien décidé sur le tarif des droits d'entrée, question assez urgente, puisqu'il refusait de laisser au conseil le règlement du tarif. Il résolut donc de continuer ses travaux pendant les vacances et ajouta, comme par grace, que la reine serait priée de l'agréer. Anne conscntit à la prorogation jusqu'au 29 septembre. Il le fallait bien : le peuple. en attendant, ne payait quasi plus aucune espèce de droits! Une fermentation sourde agitait toujours Paris, en proje à mille défiances : personne ne croyait à la résignation affectée de madame Anne ni du Mazarin; aussi, la 13 septembre, y eut-il grande rumeur par la ville, quand on sut que la cour avait quitté Paris pour aller s'installer dans l'ancienne maison de campagne de Richclieu, à Ruel, chez la duchesse d'Aiguillon '.

<sup>1.</sup> A propos de cet incident, l'editeur des Minnéres do Mathieu Molé, M. A. Champillion-Figure, nous accus d'avoir « confinde tous les éveniements politiques qui occapierne les déminéres mois de 1648 ». Il assere que la relation de Mathieu Molé Minéres, L. Ill., 2003 « siuir ; et un relation measure que l'in absérée à la nuite plor et de discourant de l'accident d'accident de l'accident d'accident de l'accident d'accident de l'accident d'accident d'ac

Ce départ aunonçait, en elfet, un petit coup d'état; mais ce ne fut pas coîntre Paris; ce foit contre deux supines particuliers, deux auciens ministres, Chateauneuf et Chavigni. Le premier, qui habitait Montrouge près Paris, fut exilé en Berri: le seconul, qui etait prêté ministre d'état et gouverneur de Vincennes, fut enfermé dans le château qu'il gouvernait (18 septembre). Mazarin considérait ces deux personnages, fort habites politiques, comme les seuls ministres en disponibilité que pussent lui opposer les paris: il les soupçonnait de souffier le feu parmi leurs amis du parlement et d'exciter contre lui, le premier, le due d'Orléans, le second, le prince de Condé. S'imaginer que l'éloignement de se deux hommes arrêterait les mouvements du parlement et du peuple, c'était bien mai apprécier l'état réel des choses et le naturel des grandes assemblées et des masses populaires.

Le surlendemain (20 septembre), le prince de Condé arriva à Paris : il s'était fait précéder par une seconde lettre où il s'exprimait très-rudement sur les barricades et sur leurs conséqueues et pressit la reine « de songer sérieusement au dédans, » si cle voulait qu'on pit soutenir et poursu'ure les succès du dehors.

Ces dispositions du vainqueur de Leus et l'approche de quelques troupes qui avaient passé la Somme semblaient présager un choc imminent; car le parlement poussait sa pointe, non plus seulement avec opiniatreté, mais avec violence. Le 22 septembre, le président Viole, ami de Chavigni, poussé par le coadjuteur, fit une fougueuse sortie contre la cour à l'occasion de l'emprisonnement arbitraire de l'ex-ministre; les présidents de Blancmesnil et de Novion attaquèrent directement Mazarin et, d'accord avec Viole, proposèrent de renouveler l'arrêt de 1617 qui, à l'occasion du maréchal d'Ancre, avait interdit aux étrangers, sous peine de mort, toute participation au gouvernement de l'état. Peu s'en fallut que la proposition ne fût votée séance tenante. Le parlement rendit arrêt portant que la reine serait priée de ramener le roi à Paris et que les princes du sang seraient invités à venir prendre leurs places au parlement le lendemain, « pour aviser à la sûreté des personnes et de la ville ». Les princes (Orléans, Condé et Conti) refusèrent d'obtempérer à cette invitation et protestèrent, en termes menaçants, contre les atteintes portées à l'autorité royale

et à la personne du ministre : la reine refusa de ramener le roi, et le conseil cassa l'arrèt du parlement. Le parlement, à la majorité de 71 voix contre 67, manda le prévôt des marchands, lui enjoignit de veiller à la sûreté de la ville et ordonna aux gouverneurs des villes voisines de tenir la main au passage des vivres (23 septembre).

Le parlement n'avait encore rien fait de si graye : c'était une déclaration de guerre défensive l

La cour n'accepta pas le défi. Dès le jour suivant, le parlement reçut deux lettres du due d'Orléans et du prince de Condé, qui le priaient très-courtoisement d'envoyer des députés à Saint-Germain afin de conférer avec eux. C'est que les princes étaient remplis d'arrière-pensées : Gaston ne demandait pas mieux que de se populariser aux dépens de la reine, et Condé, qui avait déjà été en correspondance secrète avec Chavigni, était travaillé sousmain par le plus dangereux ennemi de Mazarin, par le coadjuteur : tout en donnant, à haute voix, l'assurance de son annui au ministre, Condé se demandait tout bas s'il ne laisseralt pas tomber ou même s'il ne précipiterait pas Mazarin, Ce fut lui qui eut la pensée d'une conférence dans laquelle Mazarin n'interviendrait pas. Le parlement se hâta d'accenter, et le ministre n'osa réclamer contre un affront qui lui dut être d'autant plus sensible, que le président Viole, qui avait donné le signal de l'attaque contre sa personne, fut un des représentants du parlement dans la conférence 1.

On s'aboucha dès le 25 septembre, Quand on fut en présence, le tempérament de Condé l'emporta d'abord sur sa politique : les manières rogues des parlementaires le choquèrent vivenent; le président Viole ayant dit que le parlement n'entrerait point en matière sans avoir en, au préable, saisfaction sur l'faffaire de Chavigni et de Châteauneuf et, en général, sur l'article des arrestations arbitaires, Gondé releva ce pratable orgueilleux avec courroux. On ne rompit pas, toutefois : le prince se radoucit; la conférence fut reprise les 27 septembre, 1 et, 3 et 4 octobre, ct les concessions recommenderent. La reine, par l'Intermédiaire

Mrm. d'Omer-Talon, p. 271-277, 311-312. — Id. de Retz., p. 71-76. — Id. de madame de Motteville, p. 199-208.

des princes, accorda une nouvelle prorogation du parlement, puis, après une longue résistance, elle céda, avec quelques restrictions, sur l'article des arrestations arbitraires, ou de « la streté publique», comme on l'appelait : les princes, au fond, sentaient fort bien que leur intérêt était ci d'accord avec le principe posé par le parlement, et l'abandon de Condé obligea la reine et Mazarin à plier. La suppression des monopoles commerciaux accords à des particuliers fut ensuite octroyée. Enfin, la reine offrit une diminution sur le tarif des droits d'entrée et alla jusqu'à autoriser le parlement à dresser un projet de déclaration royale, tel qu'il le désirait, à condition qu'il finirait, aussiôt après, ses assemblées.

Le parlement ne se pressa pas plus que de coutume et se mit à discuter en détail tous les droits dont le tarif était composé, afin de répartir la diminution, qu'il demandait d'ailleurs beaucoup plus forte.

Cette fois, ce fut le peuple qui s'impatienta. Le 14 octobre, les cabarctiers et les marchands de vin, irrités de ce que le parlement tardait tant à les soulager, envahirent le Palais et secouèrent rudement les présidents au sortir de la grand chambre. Les présidents furent obligés de se réfugier dans l'hole de Matileu Molé, et l'un d'eux eut sa robe déchirée. L'après-midi, l'abaissement des droits sur le vin, réclamé d'une façon si dissourtoise, fut réglé par un arrêt encourageant pour l'émeute. Le parlement avait subi la loi des cabarctiers : la reine subit la loi du parlement; le tarif de Paris fut réduit de deux millions, une nouvelle réduction fut consentie sur la taille de l'aumée couranté et, le 22 octobre, le projet de déclaration royale sur tous les articles de la chambre Saint-Louis fut présenté par le parlement à la reine. Le parlement avait chore dépussé, à certains égard, la limité des conventions arrêtesé dans les conférences de Saint-Germain.

La reine tenta un dernier effort pour décider les princes à l'assister franchement : si elle etit pu compter sur cette èpée que Côndé lui avid forten aquetre, elle cid déchire la capitulation que lui imposaient les magistrats; mais elle ne trouva cheż les printes, au lieu d'élan et de dévouement, que les conseils d'une froide prudence. Elle signa, des larmes de colère dans les yeux,

0.0

ce qu'elle nommait « l'assassinat de l'autorité royale ». Mazarin, tout en exhortunt Anne à subir la loi de la pécessite, ». me montrait pas moins d'amertume que la reine: il déclara aux députés du parlement que le royaume était ruiné par la suppression de la moitlé des revenus publies, et qu'on ne pouvait plus faire ni la paix ni la guerre.

·La déclaration qui consacrait le triomphe du parlement fut publiée le 24 octobre. La plupart des propositions de la chambre Saint-Louis y étaient converties en articles de loi 2, Les deux premiers articles accordaient de grandes remises d'impôts; puis venaient l'interdiction de faire aucune taxe nouvelle, retranchement de gages, de rentes, de revenus domaniaux légalement aliénés, avant le terme de quatre ans; après ce délai, on n'en pourrait faire qu'en vertu d'édits bien et dûment vérifiés. Les officiers de justice et de finances recouvraient, les uns, les trois quarts, les autres, la moitié de leurs gages. Les dons faits aux dénens du domaine étaient annulés. Le roi garantissait le paiement de deux quartiers et demi sur certaines rentes, de deux quartiers sur les autres, jusqu'à ce que la paix rendit le paiement intégral possible. Les rachats de rentes et remboursements d'offices opérés depuis 1630 étaient annulés, avec répétition du capital payé par l'état, sauf à servir les intérêts aux particuliers qui rendraient le capital, C'était là une bien bizarre et bien injuste mesure. Le roi reconnaissait l'abus monstrueux des comptants, introduits par François Ier, exagéres par Henri III et sans cesse accrus depuis, et s'engageait à ne plus soustraire à la connaissance de la chambre des comptes que les fonds nécessaires aux affaires dont le secret importe à l'état 3. Le roi s'interdisait toute eréation d'offices avant quatre ans ; après ce délai, il n'en pourrait créer qu'en vertu d'édits bien et dûment vérifiés. D'autres articles assuraient des garanties contre les fermiers et partisans.

Mém. de madame de Motteville, p. 208-217, — Id. d'Omer-Taion, p. 277-292.
 V. c.i dessus, p. 295. — Non pas cependant touter les propositions; M. de Sainte-Aulaire va trop loin ca présentant la déclaration comme le simple calque du travail de la chambre Saiut-Louis.

La chambre des comptes, en enregistrant la déclaration après le parlement, ajouta que les comptants ne devraient plus dépasser 3 millions par an V. Mém. d'Omer-Talon, p. 310.

supprimaient les monopoles commerciaux, prohibaient certaines marchandisse étraigères, statulent sur les dapes militaires et la discipline des gens de guerre à l'intérieur du royaume, abolissaient, en matière d'vile, les évocations au conseil et les commissions extraordiaires, d'après les principes de l'ordonnance de Blois, de 1579, enfin établissaient qu'aucun sujet du roi ne serait à l'avenir traitie criminellement que sedon les formes prescrites par les lois et ordonnances et que, d'après l'ordonnance de Louis XI, de 1467, aucun officier ne pourrait tere troublé ni inquiété en l'exercice de sa charge par lettre de cachet ou autre-ment.

Si importantes que soient les dispositions contenues dans ce document, la lecture n'en répond pas tout à fait à l'attente excitée par de si longs et de si chalcureux débats. Les propositions de la chambre Saint-Louis n'y sont pas toutes, et les principales y sont comme déquisées sous des formules vagues et équivoques; par exemple, l'article contre les arrestations arbitraires et surtout celui relatif aux nouveaux impôts; la liberté des suffrages du parlement dans les vérifications d'édits n'est pais formellement exprimée, et il n'est pas dit que le roi ne tiendra plus de lits de justice. On ne sent point, dans cet acte, la main ferme d'hommes capables de conduire et de soutenir une révolution: les rédacteurs semblent n'avoir songé qu'à mettre chaque détail des conquêtes parlementaires à couvert sous quelque ancienne ordonnance, pour cacher aux autres et à cux-mêmes ce que la situation a de nouveau dans l'essemble.

La déclaration du 24 octobre n'en excità pas moins des applaudissements is bruyants dans le public que l'on entendit à peine la nouvelle du traité de Westphalle, signé le jour même où fut publiée la déclaration. De ces deux actes politiques, ce fut l'édit de référme intérieure, aujourd'hui oublié, qui absorbà tout l'intérêt, toute la passion des contemporains, ou, du moins, de l'immense majorité, el te traité, qui devait illustre à jamais la diplomatic française au xur siècle, passa presque imperçu parmi ce tumulte éphaémer. Il ne faut jas trop sen échoner:

<sup>1.</sup> Mém. d'Omer-Talon, p. 293-297. - Histoire du Temps, p. 224 et suiv.

bien que l'instinct national se fui ému de voir la France toucher an Rhin, la masse de la nation était trop peu initiée à la science politique pour apprécier les grands intérêts de la guerre d'Allemagne; l'Anglais, l'ememi permanent, l'Espagnol, l'ememi présent, voils tout ce que le peuple était accountmé à comprendre dans les choses du dehors; quant à l'Allemagne, c'était pour lui quelque chose d'obscur; les préjugés catholiques étaient encore trop forts pour qu'il se réjout beaucoup du salut de la Germanie protestante. D'alleurs, la grande majorité du pays était arrivée à ce degré de souffrance où l'on n'a justa la force de songer qu'à son mal, et toute la politique, pour le peuple, se résumait, en ce inoment, dans la diminution des taillées et des entzies.

La déclaration du 24 octobre avait terminé le premier acte de ce singulier drame politique qui a gardé dans l'histoire le nom de la Fronde, emprunté à une circonstance frivole et digne d'une époque de désordre sans grandeur et d'agitations sans fruit '. Le parlement s'était décidé à prendre quinze jours de vacances, et la cour était rentrée à Paris, après avoir remis en liberté l'exministre Chavigni. L'intermède fut bien court, et l'espoir que les gens bien intentionnés avaient ou fonder sur le rétablissement de la paix intérieure fut promptement dissipé. La cour n'avait appris ni la résignation ni la sincérité, et le parlement n'avait appris ni la modération ni l'intelligence des nécessités publiques. Les froissements recommencèrent dès la rentrée du parlement, après la Saint-Martin. Les moindres atteintes, vraies ou supposées, à la déclaration du 24 octobre excitèrent de nouvelles tempêtes : le premier président fut obligé de convoquer l'assemblée des chambres le 16 décembre, pour délibérer sur la manière dont la cour exécutait ses engagements. Le duc d'Orléans et le prince de Condé sy rendirent, en leur qualité de garants de la déclaration : l'on

<sup>1.</sup> L'origine de ce nom paraît être la comparaison qu'en fit des juenes et turbieste conseillers act completes rece de juenes gravon qui d'attrospaired dans les fonés de la ville pour s'y batter à comp de fronde. Les mécontents adoptérent le surround for fonders et se fireut jétie de bien fronder le course. Le premier qui se parrie de ce titre fut, dit-ep, le conseiller Pinchammont, fils des précéders Le Coigness, et rier chapelle, per pour se participation, à la Prender. V. Mon. de Bette, p. 161. – Id. de moderniseille de Monspensier, p. 47. – Id. de Montglat, p. 196. – Id. de G. Joli, p. 14.

avait mandé quelques troupes dans les environs de Paris; les enquêtes crièrent si fort à ce sujet, que Condé perdit patience et les ménaça du geste et de la voix, ce qui changea leurs clameurs en véritables huées : on pense bien que Mazarin fut ravi de cette petite schen; qui compromettail le prince avec les zélés du parlement. La Compagnie chargea des députés d'examiner les infractions à la déclaration

Pendant ce temps, le ministre, n'avant pas le premier écu pour payer les soldats, avait prié la cour des aides de surseoir pour six mois à la défense de faire des avances sur les tailles et avait envoyé à la chambre des comptes une déclaration pour autoriser. les emprunts avec intérêts à 12 pour 100. Ces deux cours souveraines, moins étrangères aux affaires que le parlement, eussent consenti : le parlement se jeta à la traverse, tandis que le coadjuteur, de son côté, ameutait les curés de Paris contre la « consécration publique de l'usure. » Mazarin recula et retira la déclaration touchant les intérêts (2 janvier 1649). Le déchaînement contre la personne du ministre était inoui : le peuple de Paris ; persuadé que la régente et son favori ne songeaient qu'à endormir et à surprendre leurs adversaires, était toujours prêt à sauter sur ses piques. On ne voyait, par les rues et sur le Pont-Neuf. rendez-vous ordinaires de la multitude, que vers satiriques et placards diffamatoires. Vers la fin de l'année, on avait répandu à foison une prétendue requête des Trols États de l'Ile-de-France et de la bonne ville de Paris au parlement contre le cardinal Mazarin : des imputations atrocement calomnieuses y étaient mélées à quelques reproches plus ou moins mérités '; la foule croyait le tout sans distinction. \*

Mazarin u'était pas même dédômmagé de l'aversion du peuple par le respect apparent de la cour : il était : saissi méprisé des courtisans que détesté de la multitude. On peut s'étonner, au premier abord, d'un débordement aussi général course un hominque ses brillantes qualités semblaient devoir présèver du mépris et qui n'avait point les viecs criants qui provoquent la haine. Le vai principe de la haine du peuple, c'était, outre la comirence

Mim. d'Omer-Talon, p. 313-316. — L'imprimeur fut banni par sentence du Châtelet. — V. aussi Mém. de madame de Motteville, p. 227.

avec d'Emeri et les partisans, l'opinion que le cardinal Mazarin avait repoussé, par intérêt personnel, une paix honorable avec l'Espagne, opinion malhoureusement trop spécieuse et que le comte d'Avaux, revenu mécontent d'Allemagne, avait contribué à propager, Quant au mépris des classes supérieures, Mazarin le devait à une absence de dignité et de franchise insoutenable chez l'héritier de Richelieu. A un ministre inébranlable dans ses amitiés et dans ses haines, d'une foi inviolable dans ses promesses, d'une entière sûreté dans le commerce de la vie, d'une sympathie ardente nour tous ceux qui montraient du cœur, du talent et du dévouement, avait succédé un homme qui n'énrouvait ni affection ni antipathie pour personne, qui, sans paraître vicieux, sembloit n'estimer aucune vertu ni hair aucun vice ', s qui promettait toujours et ne tenait jamais, dont on n'obtenait rien que par importunité ou par crainte, qui foulait aux pieds les anciens usages et les aneiennes lois du pays, non pas qu'il les voulut changer, comme son prédécesseur, mais parce qu'il les ignorait, en sa qualité d'étranger. Le contraste était trop fort! Mazarin était arrivé à n'avoir quasi plus de défenseur et d'ami. sincère que la reine, C'était beaucoup, il est vrai! Anne le prouva,

Il travailla à se donner un autre appui, à quelque prix que ce fôt. Les intentions hostifics que le peuple prêtait au ministre n'éstaient point une ealomnie. Mazarin avait d'abord véritablement désiré transèger; mais la dédaration du 24 octobre avait de beau-coupt épasse la limite des concessions qu'il jugcait possibles; îl ne l'avait acceptée que pour s'être vu à demi abandonné de Conde, après les belles promesses de celui-ci, et n'avait jamais en dessein de l'observer. Durant les deux derniers mois de 1648, il n'ent d'autre pensée, d'autre soin, que de thebre de s'assurer enfin du prince. Il eut grandement à combattre : un homme qui était l'égal de plizarin par l'étendue et les ressources de l'esprit, qui lui était supérieur par l'energie, mais fort inférieur, il est vrai, par le jugement 3, Paul de Gondi, lui disputa opinitarément Condé. Le prince n'était pas ce que l'eft pu eroire quieonque ne l'est vu

<sup>1.</sup> Mém. de madame de Motteville, p. 128.

<sup>2.</sup> Gondi avait montré pen de jugement dans une occasion récente, en se laissant leurrer par la cour de l'espoir du gouvernement de Paris, fonction militaire que le

que les armes à la main; le coup d'œil de génie, les illuminations soudaines et foudroyantes qui avaient fait sa gloire, l'abandonnaient hors du champ de bataille : l'intelligence, certes, ne lui faisait pas défaut; il l'avait aussi brillante que cultivée; mais il joignait à une humeur violente un esprit irrégulier, inégal, sans suite, et l'on pouvait souvent prendre, chez lui, pour mauvaise foi calculée, les variations d'un esprit indécis '. Il ne sut jamais se faire un grand but, ni de fidélité, ni d'ambition. La victoire fut quelque temps en balance : l'antipathie du prince du sang et du soldat pour ce sénat de « gens de chicane » qui prétendaient étre les « tuteurs des rois, » les flatteries de la reine , les protestations du ministre de ne gouverner que d'après les avis du prince, décidèrent enfin Condé : le pacte du prince avec la reine et le cardinal fut scellé par le don du domaine utile de Stenai, de Jametz, de Dun, de Clermont en Argonne et de Varenne, violation éclatante des maximes d'état qui interdisaient à une régente l'aliénation du domaine (décembre 1648).

Dès lors, il n'y cut plus d'hésitation que sur les moyens de comprimer Paris et de châtier le parlement. Il fallait se hâter de mettre à profit la sisson pendant laquelle les opérations militaires étaient suspendues en Flandre. Condé n'était plus indécis dès qu'il s'agissait de passer du conseil à l'action; il proposa tout nettement de mander l'armée au faubourg Saint-Antoine, de meuer le roi à l'Arsenal et d'envoyer au partement l'ordre de se retirer à Montargis. Si le parlement résistait et que lo peuple se soulevât, on avanceralt avec vingt canons par la rue Saint-Antoine, et autant par les quais, et l'on marchernit droit au Palais en renversant les bairricades ? Mazarin recula devant un parti, aussi extreme, et. Condé revint, de concert avec la reine et le ministre, au dessein de bloquer Paris plutot que de l'attaquer de vive force. Tous trois étaient persuadés qu'il ne failait qu'un petit mombre de troupes pour occuper les principaux débouelés et

souvenir des prélats guerriers du temps de Richelieu lui avait fait juger compatible avec l'archeveché. On se garda bien de la sui donner.

Sur le caractère de Condé, V. Mem. de Retz, p. 81-95. — Id. de Lenet, ap. Collect, Michaud, 3º sér., t. II, p. 200. — Id. de madame de Motteville, p. 293.

Méra de Montgiat, Collect. Michaud, 2\* sér., t. V, p. 192. — Id: de La Rochefourauld, i id p. 420.

que Paris ne ticndrait pas huit jours, si le pain de Gonesse lui manquait ; que tout serait terminé assez promptement pour qu'on pût ouvrir la campagne de 1649 dans les Pays-Bas à l'époque ordinaire.

Les préparatifs ne furent pas longs; on oblint, bien qu'avec un peu de peine, l'adhésion du duc d'Orléans, toujours par l'entemise de son favori La Rivière. Dans la nuit des Rois (5-6 janvier 1649), Anne d'Autriche enleva ses deux fils : toute la maison royale, sauf la secur de Condé, la duchesse de Longueville, qui prétexta son état de grossesse pour ne pas partir, rejoignit Anne au Cours-la-Reine (dans les Champe-Elysées), ainsi que firent les ministres et les principaux personnages de la cour, qui n'avaient été prévenus que là nuit mêmc. Cette noble compagnie prit à la hâte le chemin de Saint-Germain, s'abattit, comme unc bande de fugitifs, dans ce château dénieublé et sy installa sur la pallle, comme au bivouac, en attenfant les troupes qui arrivaient, à marches forées, de l'armée de Flandre.

Le peuple de Paris avait été tellement préparé à quelque événement de ce genre, qu'il montra tout d'abord beaucoup plus de colère que d'étonnement ou de crainte. Dès que le départ du roi fut connu, sans attendre l'ordre de qui que ce fût, la foule courut aux portes, les ferma et menaca de mort quiconque faisait mine de vouloir sortir pour rejoindre la cour. Le premier président avait pendant ce temps convoqué le parlement à la hâte : le coadjuteur, qui, mandé par la reinc à Saint-Germain, aveit feint de se faire retenir par le peuple, avertit les magistrats qu'il était arrivé à l'Hôtel de Ville une lettre adressée de par le roi aux prévôt des marchands et échevins; le parlement se la tit apporter au Palais. Cette lettre annonçait que le roi avait été obligé de quitter Paris, afin d'échapper aux pernicieux desseins de certains officiers du parlement, qui avaient intelligence avec les ennemis de l'état et qui conspiraient de se saisir de sa personne royale. Trois lettres particulières de la reine, du due d'Orléans et du prince de Condé appuyaient cette pièce officielle 2.

2. Journal du Parlement, p. 110-111.

Le bourg de Gonesse, à quatre lieues nord de Paris, était alors très-renommé pour son pain blane, que ses boulangers apportaient deux fois par semaine à Paris.

La cour engageait mal la partie. Dès la première démarche, elle manquait de dignité en manquant de franchise : au lieu d'articuler nettement ses gricés, elle lançait contre ses adversaires des imputations absurdes et par trop faciles à réfuter.

Le parlement ordonna diverses mesures touchant la sûreté et la subsistance de la ville, enjoignit aux gens de guerre qui étaient aux environs de se retirer à vingt lieues de Paris et remit au lendemain de délibérer sur la lettre du roi.

Le lendemain [7] janvier], un officier des gardes 'du corps apporta aux gens du roi près le parliement une lettre de cachet qui enjoignait à la Compagnie de se transporter à Montargis et d'y attendre des ordres ultérieurs. Le parlement répondit par un ordre aux gens du roi d'aller à Sainft-Germain assurer la reine de la fidèlité de la Compagnie et lui demander les noms des personnes désignées dans la lettre cavoyée au burean de la Ville, ou les noms de leurs accusateurs, pour être procédé, coutre les uns ou les autres, selon la rigueur des lois; il décida de rester provisoirement en permanence et convoqua pour le jour suivant uné assemblée générale des divers corps à l'Hotel de Ville.

Bien que cette attitude ne manquat pas de fermeté, les magisrats avaient au fond moins d'assurance que le peuple, et peut-letre que si la régente fui entrée en pourparlers avec les gens du roi, elle edt obtenu, à son tour; d'importantes concessions du parlement : mais Anne et Mazarin lui-même avaient jeté le fourreau de l'épée et ne voulaient plus de négociations. La reine refuss de recevoir le procureur général et les avoetas fenéraux, et le chancelier leur déclara que Saint-Denis, Saint-Cloud et Charenton étaient déjà occupés militairement, qu'il y aurait, sous vingtquatre heures, vingt-ein quille hommes autour de Paris et qu'un arrêt du conseil vensit d'interdire toutes communications avec Paris jusqu's son entérés soumission.

Au réeit de ce refus et de ces menaces, ce ne fut pas la terreur, ce fut une exaspération févreuse qui s'empara du parlement tout entier : le torret emporta les plus moderés et les plus timides. A l'unanimité moins une voix, le parlement déclara le cardinal Mazarin auteur notoire des désordres présents, perturbateur du rerose public cement du roi et de l'état, lui enjoirit de duitler reose public cement du roi et de l'état, lui enjoirit de duitler

la cour sous vingt-quatre heures et le rovaume sous huitaine et. passé ee terme, enjoignit à tous les sujets du roi de lui courre sus, Le premier président Molé lui-même signa, sans protestation, cet arrêt inouī (8 janvier) '. .

L'après-midi, l'assemblée générale des corps et communautés de la capitale autorisa le corps de ville à lever des gens de guerre pour assurer l'avitaillement de Paris. Le corps de ville ordonna la réparation immédiate de toutes les brèches des murailles et protesta de ne recevoir d'autres ordres que ecux du parlement, nonobstant une nouvelle lettre du roi qui ordonnait aux prévôt et échevins de contraindre le parlement à partir pour Montargis. Le 9 janvier, le parlement et, après lui, la chambre des comptes, la cour des aides, le grand conseil et tous les corps et communautés se taxèrent à de fortes sommes pour la solde des futurs défenseurs de Paris\*. On paya généralement le double de ee qu'on avait payé en 1636, lors de la prise de Corbie par les Espagnols, Le parlement, à lui seul, s'imposa à un million, sur laquelle somme les vingt-quatre conseillers créés par Richelieu en 1635 se chargèrent, hors part, de 100,000 écus, afin d'effacer les rancunes que leur valait leur origine. Il fut arrêté que chaque norte eochère de Paris fournirait un cavalier; chaque petite porte un fantassin équipé : cet impôt fut réparti entre les habitants qui n'étaient pas imposés comme membres des corps et communautés. Les traitants furent rudement taxés à part.

Avec de l'argent, on était sûr de trouver des soldats; mais, à · ees soldats, il fallait des généraux. Les généraux ne manquèrent pas. Il y avait en France suffisamment de grands seigneurs mécontents en disponibilité. Si les grands n'étaient plus en état de susciter la guerre eivile pour leurs intérêts, ils étaient encore nécessaires pour conduire la guerre suscitée pour d'autres intérets plus puissants. Le 9 janvier, le duc d'Elbeuf vint de Saint-Germain offrir ses services au parlement. On pouvait désirer mieux que ee prince lorrain, ruiné, rapace et mal famé, et qui

<sup>1.</sup> Journal du Parlement, p. 173.

<sup>2. «</sup> Ce fut une résolution nécessaire à preudre que de se défendre et d'armer le plus puissamment pour obliger le roi à prendre d'autres pensées. » Mém, de Mathieu Molé, t. III, p. 320. De telles paroles, dans la bouche d'un homme si ennemi des factions, en disent beauconp sur le sentiment public.

n'avait guère appris les armes que sous les drapeaux des ennemis de la France, qu'il avait servis dix ans. On se hata un peu trop de l'accueillir et de lui déférer le généralat, au grand déplaisir du coadjuteur, qui avait préparé secrètement d'autres auxiliaires aux Parisiens; dès le lendemain, au point du four, un personnage plus considérable se présenta à la porte Saint-Honoré ; c'était un prince du sang, le prince de Conti, échappé de Saint-Germain avec son beau-frère le duc de Longueville, Le coadjuteur avait monté ce coup avec madame de Longueville : la belle duchesse, tirée de ses langueurs et jetée dans les intrigues politiques par l'ambition de son amant Marsillac ', y attirait après elle son jeune frère et son mari ; Conti, jaloux de son atné Condé qui le traitait comme un enfant et épris pour sa sœur d'une admiration passionnee, qui « donnoit, quoique injustement, un air d'inceste à cette maison 2, » avait été facile à gagner : il n'avait d'autre volonté que celle de madame de Longueville;

Conti fut reçu d'abord avec quelque déflance, à Gause de sa parenté avec le « général du Mazarin », avec Condé; toutefois, lorsqu'on eut vu, après Conti, le duc de Lougueville, puis le duc de Bouillon, puis le brave maréchal de La Motte-Houdancourt, que quatre ans d'une finjuste capivité avait exaspére contre Mazarin \* et qui valait mieux, à lui seul, que tous ces princes ensemble, offirir successivement leurs épèce « au parliement et uu public », tandis que les duchesses de Longueville et de Bouillon, toutes brillantes de grâce et de beauté, allaient s'installer à l'Hôtel de Ville conne Otages de la foi de leurs maris, l'enthousiasme remplaça le soupcin; Elbeuf fut contraint de descendre d'un degré et de se contenter-d'ètre un des lieutenants de Conti, proclamé généralissime sous l'autorité du parlemants de

Deux jours après, arriva encore un nouveau capitaine, le duc de Beaufort, qui, depuis son évasion de Vincennes, s'était terru caché dans les terres de sa famille, en Vendomois. Ce fut un pré-

Le prince de Marsillac, depais duc de La Rochefoucanid, l'anteur des Marsimer.

Il avait été des amis intimes d'Ante d'Autriche du temps de ses malheurs et, comme
tous les autres, il était devenu sou éenemi depuis qu'eile régnait.

<sup>2.</sup> Mém. de Retz, p. 83.

<sup>3.</sup> Il avait été remis en liberté su mois de septembre

cieux allé pour le coadjuteur que ce peit-fils de Henri IV, beau, brave et facile à mener pur son peu de cervelle : Beaufort eut un plein succès aux halles, grâce à ses loeutions populaires et à ses longes eheveux blonds, et l'adroit Goodi, renforçant de cette popularité naissante sa propre popularité, acquit dans le parti une préponderance décidée.

La eour était loin de son compte. Paris ne témoignait pas la moindre neur. Si le pain de Gonesse manquait, la farine, le bétail et le reste ne manquaient pas; les dix ou douze mille soldats, et non pas vingt-cinq mille, qui étaient arrivés de Flandre et qu'on avait logés à Saint-Denis, à Saint-Cloud, à Poissi, à Bourg-la-Reine, à Corbeil, à Lagni, étaient hors d'état d'arrêter, soit les nuées de paysans qui, chaque nuit, apportaient des hottes et des paniers de vivres aux portes de Paris, soit les partis nombreux qui sortaient incessamment de la ville pour escorter les convois. Toute la campagne tenait pour le parlement; les villages les plus rapprochés des faubourgs étaient barricadés et recevaient les fourrageurs mazarinistes à coups de mousquet. La Bastille, gardée par une vingtaine de soldats, venait de se rendre, après avoir essuyé quelques volées des canons enlevés par les Parisiens à l'Arsenal (13 janvier 1649). Le parlement était tout, faisait tout dans Paris. ordonnait la fortification des faubourg, défendait, « sous peine de . la vie », de se déguiser pour quitter la capitale, procédait à la saisie des deniers du trésor chez les comptables, pourvoyait, par ses commissaires, à la levée des contributions, à la taxation et à la distribution des vivres, à la fourniture des armes et des eheyaux, à l'inspection des troupes, à la saisie des deniers des fugitifs et des « gens tenant le parti contraire », enfin administrait et surveillait l'ensemble des affaires par une assemblée quotidienne de police, où ses députés s'étaient adjoint les délégués des autres cours souveraines et des trésoriers de France. Le gouvernement de l'aristocratie de robe était constitué en fait : le prince généralissime se déclarait hautement soumis « aux ordres de la Compagnie v 4.

La question ne pouvait rester concentrée autour de Paris.

<sup>1.</sup> Journal du Porlement, p. 118-120. — Registres de l'Hôsel de Ville; ap. Archives curieuses, 2º sér., t. VII, p. 301-341.

. Le 18 janvier, le parlement avait invité, par une double circulaire, les autres parlements et les villes; baillis et sénéchaux, à faire cause commune avec lui : déià l'on était assuré du parlement de Provence, qui avait devancé la circulaire en réclamant l'assistance de la cour suprême de Paris contre le ministère et contre le comte d'Alais, gouverneur de Provence, Mazarin, au commencement de son ministère, avait ajouté à ce parlement une nouvelle chambre : les anciens membres avaient repoussé opiniatrément leurs nouveaux collègues, et Mazarin avait fini par établir le semestre à Aix, comme Richelieu l'avait établi à Rouen, c'est-à-dire que les anciens et les nouveaux conseillers devaient servir alternativement pendant six mois. La résistance avait continué : le gouverneur de Provence prétendait la comprimer de vive force; la noblesse soutenait le gouverneur; les villes, dont le gouverneur avait violé assez brutalement les libertés, nunicipales, soutenaient le parlement. Le parlement de Paris rendit arrêt de jonction avec le parlement de Provence (28 janvier). Le lendemain, on recut avis que le comte d'Alais, avant voulu arrêter les chefs de la magistrature provençale, à l'aide d'un corps de troupes et d'un gros de noblesse, avait été arrêté lui-même dans Aix par le peuple insurgé, après avoir vu ses soldats mis en déroute (20 janvier) : Marseille et les autres villes de Provence prenaient les armes et s'unissaient à Aix. Les nouvelles de Normandie n'étaient pas moins satisfaisantes pour les Parisiens : la ville et le parlement de Rouen avaient accueilli le duc de Longueville, suspendu par la reine de son gouvernement de Normandie, et refusé de recevoir le comte d'Harcourt, que le reine avait nommé à la place de Longueville (24 janvier). Les cours souveraines de Rouen organisèrent en Normandie, sur le même pied qu'on l'avait fait à Paris, un gouvernement frondeur qui fut reconnu des trois quarts de la province. Le parlement de Paris rendit, le 5 février, un arrêt de jonction avec le parlement de Normandie, qui avait invoqué son secours pour le même motif que le parlement de Provence, c'est-à-dire afin de s'affranchir du semestre établi à Rouen après la révolution des va-nu-pieds. La capitale de la Picardie, Amiens, prit, de son côté, le parti des Parisiens, par ressentiment de ce qu'on lui avait ôté arbitrairement l'élection de ses magistrats municipaux. Paris espérait que la Guvenne et la Bretagne allaient aussi se déclarer.

Le 21 janvier, le parlement de Paris avait publié, sous forme de remontrances au roi et à la reine régente, une espèce de manifeste où il attaquait violemment, avec la personne du cardinal Mazarin, la mémoire du cardinal de Richelieu et le despotisme ministériel en général. Il ne se contentait pas de reprocher à Mazarin d'avoir refusé une bonne paix avec l'Espagne : il lui imputait d'avoir volontairement entravé les suecès des armées françaises et, par exemple, d'avoir fait manquer le siège de Crémone, siège qui n'avait été levé que parce que le parlement luimême avait coupé les vivres aux armées en supprimant les impôts. La cour répliqua par une déclaration de lèse-majesté contre le parlement et ses fauteurs (23 janvier) et par une lettre aux prévôt, échevins et bourgeois de Paris, dans laquelle Mazarin se justifiait avec beaucoup d'habileté et assez de modération et accusait, à son tour, le parlement de servir puissamment les ennemis de la France par une funeste diversion. Une déclaration du 2 février donna six jours aux Parisiens pour rentrer dans le devoir : les présidiaux furent autorisés à juger souverainement dans le ressort du parlement rebelle. La cour, en même temps, s'avisa de convoquer les États-Généraux à Orléans pour le 15 mars (23 janvier). Ce devait être, à ce qu'il semble, quelque chose de solennel que eet appel de la royanté à l'autorité nationale des trois ordres, qu'elle prenait pour arbitres entre elle et l'aristocratie de robe. L'appel ne fut point écouté : le nom magique des États-Généraux avait perdu sa vertu; la magistrature n'entendait pas plus se soumettre aux États-Généraux qu'au ministère, et le peuple, qui avait perdu sa foi dans ces assemblées, où les ordres privilégiés comptaient deux voix contre une, et qu'emportait d'ailleurs la passion aveugle de la lutte, s'obstina à poursuivre l'expérience qu'il avait commencée sous la conduite d'un corps tiré de son sein, mais qui n'était ni son élu ni son représentant.

La convocation des États-Généraux fit moins de bruit que le

Journal du Parlement, p. 129-132 et suiv. — Mem. de Brienne, p. 109 112. —
 de Montglat, p. 206-207. — Floquet, Histoire du Parlement de Normandie, t. V.
 p. 177-333.

moindre arret du parlement, ou que tel des innombrables pamphiets en vers et en prose qu'on voyait éclore chaque jour des presses de Paris. Les publications politiques s'étaient tout à coup multipliées dans une proportion bien plus vaste qu'à aucune époque des Guerres de Religion : il est vrai que l'énergie réelle était ici en raison inverse de la quantité; il y avait un abîme entre les profondes et terribles passions de la Lique et le bouillonnement superficiel de la Fronde. Le caractère des libelles de 1649 est frappant : il y a quatre pièces bouffonnes pour une sérieuse; Scarron et les poêtes burlesques, ses rivaux, deviennent les vrais publicistes du parti. L'accent italien de Mazarin est un texte plus fécond que la misère du peuple; on se moque du ministre plus encore qu'on ne le maudit, sans compter que bon nombre de pamphlétaires se moquent à peu près impartialement de tout le monde. Il y a de tout dans les Mazarinades; de la grossièreté, du cynisme, de la bigoterie, de l'impiété, de l'esprit, de la verve, parfois même du bon sens; il v en a qui laissent reparattre l'aigre levain du vieux parti de l'étranger et du fanatisme, et qui osent reprocher à Mazarin le traité de Westphálie, comme contraire à l'Église, et la révolte de Naples « contre son souverain légitime » 1; d'autres, dans un esprit tout opposé, accusent Mazarin de n'avoir pas dignement continué son illustre prédécesseur. Le parti de la cour ne demeure pas sans rénonse : les pamphlets mazarins sont à peine un contre vingt, mais on doit convenir qu'ils ne sont pas si inférieurs en esprit et en raison qu'en nombre. Le parlement, voyant que certains libellistes ne respectaient ni le ciel, ni la terre, ni même « l'autorité de la Compagnie », rendit un arrêt contre les libelles sans nom d'auteur ni d'imprimeur, ce qui n'eut probablement pas grand résultat dans une pareille crise (25 janvier) 2.

<sup>1.</sup> V. dana le choix de Mararinades publié par M. Moreau, t. l, p. 92, la Lettre d'un , Religieux à M. le Prince.

<sup>2.</sup> M. C. Moreaia a public, pour la Scolecté do l'Inistoire de France, une Bătăsippophi de Marsariades et 3 vol. in-9° et un choir de Marsariades en 2 vol. Faria Per-10.133. Ces cinq voficarie doment la substance des foormes recenit de la Bibliobique Mational, se la Biblio-bique de L'Avreant et de la Biblio-bique Sintain. Se biblio Marsaria de Marsaria de Marsaria de la Marsaria de la Biblio-bique de

Le sang coulait cependant, au milieu de ces bouffonneries, et l'on ne se battait pas seulement avec la plume. Les forces royales s'étaient un peu accrues, mais n'atteignaient pas toutefois quinze mille hommes, chiffre bien insuffisant pour bloquer Paris, dès que Paris voulait sérieusement se défendre. Il y avait fréquemment des escarmouches, dans lesquelles les Parisiens et leurs soldats de nouvelle levée étaient souvent battus, quelquefois vainqueurs; mais il passait toujours assez de vivres pour que la cherté n'allât pas, à beaucoup près, jusqu'à la famine. Plus d'un officier de l'armée royale y connivait à prix d'argent. Le prince de Condé, impatienté de cette petite guerre sans résultat, essaya d'effrayer les Parisiens par un coup d'éclat ; les troupes royales, trop peu nombreuses pour occuper tous les postes importants, n'avaient pu se maintenir à Charenton, et les généraux frondeurs y avaient établi une garnison de deux mille hommes. Le 8 féyrier, au matin, Condé, accompagné du duc d'Orléans, son supérieur titulaire, déboucha du bois de Vincennes avec une dizaine de mille hommes et assaillit Charenton, L'armée parisienne, qu'on pavait sur le pied de quatorze à quinze mille combattants, mais qui était loin de ce compte, grace aux mangeries des généraux, commença de sortir par le faubourg Saint-Antoine, ayant en arrière-garde vingt mille hommes de garde bourgeoise '. Avant que les Parisiens fussent en ligné. Charenton était déjà emporté d'assaut et la garnison taillée en pièces. Les généraux frondeurs, malgré leur énorme supériorité numérique, n'osèrent se hasarder en bataille rangée contre le vainqueur de Roeroi et de Lens et ramenèrent dans Paris leurs troupes fort mécontentes de cette retraite trop prudente.

Gonde natteignit pas tout à înit son but; il ne garda pas Charention et, le surlendemain, Beaufort et La Motte relevèrent le moral des Parisiens en amenant heureusement dans Paris un grand convoi venu d'Étampes, malgrè les efforts de quatre mille soldats masarins, commândés par le marcheal de Granont. Le partement décréta de nouvelles taxés sur les corporations et sur partement décréta de nouvelles taxés sur les corporations et sur

[1649]

Les seize régiments de la garde bourgeoise formaient, en temps ordinaire, douze mille hommes, mais on les avait portés à vingt mille. V. Sainte-Aulaire, Histoire de la Fronde, t. II, p. 376; Pièces justificatives.

les partieuliers pour continuer à soutenir la guerre (10 février). Cependant, à partir de la journée de Charenton, les partisans de la paix commencèrent à élever la voix dans le parlement, et à demander qu'on fit une nouvelle tentative auprès de la reine.

Le ponvoir royal prit l'initiative : le 12 février, un héraut d'armes, en grand costume, se présenta à la porte Saint-Honoré, chargé d'un triple message pour le parlement, le prince de Conti et le corps de ville. La première dépêche offrait au parlement amnistie pleine et entière, pourvu qu'il se transportat, sous huit jours. aunrès du roi; les deux autres lettres étaient dans le même sens. Pendant ee temps, un gentilhomme et un moine répandaient par la ville, pour tâcher d'émouvoir le peuple, des billets imprimés en faveur de la cour et de la paix. Le peuple s'émut, mais contre les mazarins : le gentilhomme fut arrêté, et le parlement, sur la proposition de Broussel, stylé par le coadjuteur, défendit de laisser entrer le héraut, sous prétexte que les souverains n'envoyaient de hérauts qu'à leurs égaux ou à leurs ennemis et que la compagnie manquerait de respect au roi en recevant ce messager. Le parlement décida que les gens du roi iraient à Saint-Germain expliquer à la reine le refus qu'ils faisaient d'entendre le béraut et protester de l'obéissance et de la fidélité de la compagnie. C'était rouvrir d'une main aux négociations la porte qu'on fermait de l'autre. La cour expédia les passe-ports nécessaires , et les gens du roi (procureur-général et avocats-généraux) se rendirent à Saint-Germain le 17 février : la reine les recut avec une doueeur inaccoutumée, et les assura que le parlement éprouverait « les effets de sa bienveillance tout entière , » dès qu'il se remettrait en son devoir.

Il se tramait, sur ces entrefaites, de dangereusses nouveautés : les chefs de la Prode é-engagenient dans les intrigues les plus eriminelles pour empeher la paix. Il ne d'agissait plus seulement, pour eux, d'invoquer le secours des provinces, ni de travailler à curtainer dans la rébellion le marcètail de Turenne avec l'armée d'Allemagne: les dues de Bouillon et d'Elbeuf et le coadjuiteur avaient noué avec les ennemis de la France des intelligences qu'ils firent agréer aux autres grands du parti et même à plusieurs des meneurs du parlement. L'architoù Léopold et le comte de Péna-

randa, naguère plénipotentiaire d'Espagne à Münster, maintenant retiré à Bruxelles, embrassagent avidement l'espoir de venger, l'un, son désastre de Lens, l'autre, sa défaite diplomatique de Westphalie, et fâchaient de se mettre en mesure, soit de dicter à Mazarin une paix qui enlevât à la France tout le fruit de ses victoires, soit d'intervenir dans la guerre civile de France, afin de la rendre irréconciliable et mortelle à l'état. Un agent espagnol avait été d'abord expédié à Saint-Germain pour tâter le terrain. Mazarin avait bien rabattu des orgueilleuses prétentions de 1647 et eût accédé maintenant à beaucoup moins que ce qu'il avait refusé; mais il ne se croyait pas encore réduit à prendre pour base, comme l'entendait l'ennemi, la restitution préalable de toutes les conquêtes. Tandis que l'envoyé de l'archiduc repartait de Saint-Germain sans avoir rien conclu avec le cardinal, un autre agent arrivait de Bruxelles à Paris, et les chefs de la Fronde jouaient au Palais, avec cet émissaire étranger, une scène affligeante pour les bons citovens. Le 19 février au matin, le prince de Conti présenta au parlement un moine espagnol déguisé en cavalier, porteur d'un blanc seing de l'archiduc, que le coadjuteur et le due de Bouillon avaient rempli à leur fantaisie, et annonca que l'archiduc refusait de traiter avec Mazarin et proposait de rendre le parlement arbitre de la paix. Le coadjuteur et Bouillon avaient habilement combiné cet incident, afin d'engager le parlement par son orgueil et de le pousser à s'arroger les fonctions du gouvernement pour le dehors comme pour le dedans.

322

L'émotion fut très-vive : les magistrats n'avaient pas, comme les grands seigenus, l'habitude de traitir avec l'ennomie de douver avec le crime de haute trahison. — « Eh quoil » s'écria le président de Mesmes, en se tourmant, les larmes aux yeux, yers le prince de Cont, « set-il possible qu'un prince du sang de France propose de donner séance sur les fleurs de lis à un député du plus cruel ennemi des fleurs de lis 1.7... »

Au milieu du tumulte, entrèrent les gens du roi, qui venaient faire la relation de leur voyage à Saint-Germain. L'avocat-général Talon conclut, au nom des gens du roi, à ce que le parlement

<sup>1.</sup> Mem. de Retz, p. 167. — Le parlement siégeait sur des bancs fleurdelisés. De Mesmes était le fière du comte d'Avaux.

expédiat une grande députation à la reine et lui renvoyat l'agent espagnol. La question était nettement posée : était-ce avec la eour ou avec l'Espagne qu'on allait négocier?

Après une 'oraçeuse discussion, le partement décida d'ouir Fenvoje de l'archidue, d'en donner avis par députés à la régente et de ne point d'élibérer sur les propositions de l'Espagnol jusqu'à ce qu'on sit la volonté de Sa Majesté. Les d'eputés devaient prier la reine de faire retiere les troupes des environs de Paris. Soixante-trêize voix contre cent dix-neuf s'étaient prononcées pour qu'on refust d'écouter l'Espagnol.

Ce moyen terme n'était rien moins que suffisant pour les vrais patriotes et ce fut un grand scandale que d'entendre un agent espagnol offrir au parlement de Paris le secours d'une armée de dist-luit mille hommes contre le gouvernement français. Toutefois, les frondeurs n'avaient point atteint leur but et les chances du parti de la paix avaient réellement augmenté: une nouvelle étrange, terrible, inoute, qu'on requi à Paris ce même jour, les acerut encore. Charles Stuart, roi d'Angleterre, condammé à mort par ses siglest, avait été décapité le 9 févrires.

L'Europe du seizième siècle avait proclamé, par mille voix, le droit qu'ont les peuples de changer leurs gouvernements et de se soustraire à la tyrannie de leurs rois : l'Angleterre du dix-septième, ou du moins une seete anglaise, concluait de ce droit au droit de châtier les rois dans leurs personnes et de leur faire suhir l'égalité de l'échafaud. Après l'inamissibilité-du pouvoir, dogme en tout temps contesté, disparaissait' l'inviolabilité des personnes royales, doctrine bien plus généralement établie, que la féodalité avait reconnue, que l'Église avait consacrée en imprimant au front des rois un earactère indélébile. La France, affectionnée au sang de Henri IV et eneore attachée à une sorte de religion de la royauté, n'en était pas à comprendre cette formidable logique des révolutions : elle n'eût vu qu'avec stupeur la tête de Charles I tomber sous la hache, lors même que Charles eut été condamné par la volonté formelle de son peuple; or il n'en était rien : ce n'était pas le peuple qui avait jugé le roi; ce n'était pas non plus le parlement, ear une des deux chambres du parlement, la chambre des lords, venait d'être supprimée par un coup d'état

de l'arrive, que dirigeait la secte égalitaire des indépendants et des niveleurs; ce n'était pas meme la chambre des communes; car les presbytériens, qui formaient les trois quarts de cette assembles, vanient d'en être expulsés de force par l'armée : un tribunal extraordinaire, choisi pir une faible minorité des communes et délibérant sous les piques, avait consommé ce grand meurtre sous l'inspiration de fromwell et magire la répulsion de la majorité du peuple. Les représentations des gouvernements français et hollandais avaient été impuissantes '

La catastrophe de Charles I<sup>e</sup> jeta une sorte d'effroi dans le parlement et dans la 5 bonne bourgeoisie • de Paris. La peur de toute comparaison avee les auteurs d'un acte aussi inorme est sensible dans la plupart des écrits postérieurs à la fatale nouvelle. Il y eut, au moins dans les 'ouches supérieures du tiers état, une certaine réaction de modération, comme il arrive chez les gens passiomnés qui voient auprès d'eux les effets effrayants de passions beaucoup plus violentes que les leurs.

La cour avait refusé de donner aux députés du parlement, dans les passe-ports, le titre de leurs fonctions, qu'elle ne teur reconnaissait plus depuis que le parlement avait laissé écouler les

 Le procès de Charles I<sup>er</sup>, il est bon de le rappeler fei en passant, est aussi loin de la catastrophe bien autrement solennelle offerte par la France un siècle et demi après, que la révolution anglaise de 1640 est loin de la révolution française de 1789, C'est bien moins là condamnation d'un principe personnifié dans un homme qu'un accident terrible, qu'un dea drames sanglants de cette histoire d'Angleterre si féconde en tragédies. - Charles Isr se perdit par sa versatilité et ses hésitations : placé entre deux partis, les presbytériens et les indépendants, qui se haissaient plus qu'ils ne le haissaient lui-même, il eut, même pendant sa captivité, mainte chance de se relever à la favenr de leurs discordes; les chefs des indépendants, comprenant la difficulté d'établir la démocratie pure dans un pays aussi pen égalitaire que l'Angleterre, enssent transigé avec le rol, moyennant la conservation des commandements militaires entre leurs mains et l'établissement de la liberté religieuse, leur doctrine capitale, que repoussait avec tant d'acharnement l'intolérance presbytérieune, Cromwell fut quelque temps sincère dans les avances qu'il fit an roi et alla jusqu'à se compromettre devant les niveleurs, indépendants exaltés qui-voulaient la république à tont prix. La conviction bien fondée que le roi le trompait, qu'une réconciliation sincère avec Charles était impossible, fut ce qui rendit Cromwell implacable et ce qui le poussa à briser le parlement d'une main et à tner le roi de l'antre. V. l'excellent article CROMWELL, de l'Encyclopédie Nouvelle, par M. J. Reynaud, qui a parfaitemont résumé le vrai caractère de ces événements.-V. dans les Mémoires-de Brienne, p. 117 et suiv., les lettres adressées par le cabinet français à Cromwell, à Ireton et à Fa'rfax, pour les engager à sauver le rois

buit jours assignés dans la dépèche du héraut. Le parlement passa par-dessucette formalité, et la députation partit le 24 février. La reine reçut froidement, mais avec assez de calme, les explications qu'on lui présenta sur l'affaire de l'envoyé d'Espagne: le dux d'Oriéans et le prince de Conde promirent, au nom de la reine, qu'on laisserait passer cent muids de blé par jour à Paris, si le partement expédiait une autre députation avec pleins pouvoirs pour une conférence décisive. Les États-Généraux furent ajournés du 15 mars al 15 avril, surd à ne pas les tenir davantage au 15 avril qu'au 15 mars, si l'on pouvait se passer d'eux.

Les députés, à leur retour (16 février, au soir), trouvèrent la ville en rumeur; d'une part, les troupes parisiennes avaient fait une grande sortie jusqu'à Gonesse et Dammartin et ramené triomphalement les blés de ces cantons; de l'autre part, les mazarins avaient emporté Brie-Comte-Robert, poste avancé que défendait une garnison parisienne. Ces incidents excitaient une vivé fermentation dans le menu peuple : le bruit erroné s'étant répandu que le premier président avait eu . à l'insu des autres députés, une conférence secrète avec Mazarin, il s'ensuivit, dans le sein du parlement, un débat tumultueux qui se transforma en émeute dans la grand'salle et dans les cours du Palais, où s'entassait la multitude. Le premier président courut les plus grands dangers au sortir de la séance. Un des séditieux avant crié : « A mort! » sur lui, il le regarda tranquillement : « Mon ami, » dit-il, « quand je serai mort, il ne me faudra que six pieds de « terre! » puis il s'en alla « sans se hater d'un pas (27 février) . » « Si ce n'étoit pas une espèce de blasphème de dire qu'il y a eu dans ce siècle quelqu'un de plus intrépide que le grand Gustave et M. le prince (Condé), » observe avec équité le cardinal de Retz. « je dirois que ç'a été le premier président Molé. »

Le lendemain, malgré les clameurs de la foule qui vociférait : « Point de paix I point de Mazarin t allons quérir notre roi à Saint-Germain! » le parlement, ayant appelé les généraux dans son sein, accepta la conférence proposée par Orléans et Condé et

<sup>1.</sup> Mem. de madame de Mosteville, p. 259.

arrêta que la députation serait composée de quatre présidents, un ou deux des généraux, un maître des requêtes, deux conseillers de la grand'chambre, un de chaque chambre des enquêtes, un conseiller aux requêtes et deux de chacune des autres compagnies souveraines de Paris, avec le prévôt des marchands ou un des échevins. Il n'était plus possible d'empêcher les négociations qu'en excitant le peuple aux dernières violences contre le parlement : le 'coadjuteur, l'âme qui faisait mouvoir le corps de la Fronde, comme dit madame de Motteville (Mém., p. 270), recula devant ces extrémités, comprenant que, s'il n'était plus l'allié du parlement, il serait bientôt le valet de l'Espagne, et obligea le duc de Beaufort, alors le personnage le plus populaire de Paris, à se joindre à lui pour retenir le peuple au lieu de le pousser. Le 4 mars, les députés partirent sans obstacle pour Ruel, lieu désigné par la reine pour les conférences. Les généraux s'étaient abstenus d'y prendre part, afin de se réserver toute liberté de continuer leur correspondance avec Bruxelles, ce qui n'empêchait pas la plupart d'entre eux de négocier secrètement à Saint-Germain.

Une difficulté préalable faillit empêcher les pourparlers de s'ouvrir. Entre les députés choisis par la reine, après le duc d'Orléans et le prince de Condé figurait le cardinal Mazarin. Les députés du parlement signifièrent qu'ils avaient ordre exprès de ne point conférer avec le cardinal, condamné par un arrêt de leur compagnie. La reine s'indigna : les parlementaires tinrent ferme, Molé comme les autres; ils savaient que, s'ils cédaient, l'émeute, sinon le parlement lui-même, leur fermerait les portes au retour. Anne d'Autriebe, livrée à ses propres inspirations, eût rompu; mais Mazariñ ne voulait pas rompre. Placé dans la nécessité de traiter avec Paris ou de recevoir de l'Espagne une paix honteuse qui eût ruiné l'œuvre de son prédécesseur et la sienne, un sentiment honorable lui faisait préférer le premier de ces deux partis. Il ne s'opposà point à un tempérament proposé par le duc d'Orléans et suivant lequel on choisit, de chaque côté, deux délégués qui, seuls, s'abouchèrent directement et échangèrent les propositions et les réponses. Les deux délégués, du côté de la reine, furent le chancelier et le ministre de la guerre Le Tellier. Les parlementaires obéirent ainsi à la lettre de leurs instructions et ne conférèrent point avec Mazarin.

Les députés de Paris commencèrent par demander que le-passage fût complétement ouvert aux vivres, qu'on nommât, pour traiter de la paix avec l'Espagne, des plénipotentiaires choisis en partie dans le parlement, enfin, que le roi rentrat à Paris. Les députés de la cour prétendirent que le parlement vint sièger à Saint-Germain jusqu'à nouvel ordre et ne tint plus d'assemblée générale avant trois ans: que, passé ce terme, les assemblées générales ne pussent être composées due de conseillers avant au moins vingt ans de service, ni convoquées que par la grand'chambre. Les parlementaires se récrièrent : les gens de la cour se relachèrent sur certains points, mais pour manifester d'autres exigences; que vingt-cinq membres des cours souveraines, au choix de la régente, seraient exilés de Paris; que les arrêts du parlement, depuis le 6 janvler 1649, ainsi que l'arrêt de juillet 1648 sur les impôts non vérifiés, seraient annulés ; que la ville de Paris demanderait pardon au roi et à la reine, etc., etc. Après quelques jours de débats, on semblait plus éloigné de s'entendre qu'à l'ouverture des conférences.

La situation générale devenait cependant de plus en plus menacante. Le coadjuteur, qui, dans son orgueil, considérait la lutte présente comme un duel entre lui et Mazarin, s'était bien abstenu de violenter le parlement pour l'empêcher de négoeier; mais il n'avait pas renoncé à l'amener à rompre la négociation, ou à faire de la chute du cardinal la condition absolue de la paix, ce qui revenait au même, puisqu'il était évident que la reine ne saerifierait pas Mazarin. Le 5 mars, un second agent espagnol était arrivé à Paris avec les pleins pouvoirs de l'archiduc : le 7, le due de Bouillon avait reçu du maréehal de Turenne, son frère, une lettre par laquelle eet illustre guerrier offrait son armée « au parlement et au public » contre Mazarin. Le ministre avant mandé au maréehal de rester en Souabe jusqu'au printemps, pour assurer l'entière exécution du traité de Westphalie, et lui ayant fait faire par la reine toutes sortes d'avances et de promesses. Turenne avait répondu en blamant le siège de Paris, en signifiant à Mazarin de ne plus compter sur son amitié, et avait

fini par la révolte ouverte : il prétendait faire marcher son armée contre le gouvernement qui la lui avait confice, action dont la violence est demeurée inexplicable dans une vie si sage et si régulièrement ordonnée; quelques ressentiments personnels contre Mazarin, et surtout un attaclement excessif aux intérêts de sa maison, à laquelle il voulait faire rendre Sedan, se déguisiernel à ses yeux sous les couleurs du bien public; le vieux sang foodal du grand seigneur factieux s'était réveillé chez le guerrier patriote .

La déclaration de Turenne suggéra au coadjuteur un projet audacieux : c'était que les généraux et lui, Gondi, signassent un engagement secret avec l'Espagne, que les Espagnols s'avan-\*cassent jusqu'à l'Aisne et Turenne jusqu'en Champagne, et qu'on poussat le parlement à exiger immédiatement de la reine, sans plus de débats, l'ouverture des conférences pour la paix générale et l'expulsion de Mazarin. Le coadjuteur, espèce d'artiste en intrigues politiques, était plus avide de bruit et de renommée que d'avantages matériels : les généraux de la Fronde ne pensaient pas de même; son grand dessein ne les séduisit pas; ils tenaient moins à chasser Mazarin qu'à s'en faire chèrement acheter, Ils ne voulurent point aliéner leur liberté par un acte décisif : ils se contentèrent de signer secrètement, avec l'agent espagnol, un traité préliminaire qui ne les engageait presque à rien et de travailler avec Gondi à réchauffer le parlement. La cour avait manqué assez maladroitement à la promesse de laisser entrer cent muids de blé par jour dans Paris et ce manque de foi irritait au dernier point le peuple et le parlement. Le parlement recut avec acclamation les offres que Bouillon lui transmit de la part de Turenne et rendit arrêt afin qu'il fût sursis à la conférence de Ruel jusqu'à l'entière ouverture d'un passage pour toute espèce de denrées : les modérés obtinrent seulement, à grande difficulté, que cet arrêt ne serait pas publié jusqu'à ce qu'on l'eut communiqué au premier président et qu'on ent sa réponse (8-9 mars).

Les nouvelles des provinces, amplifiées par les vanteries des généraux, étaient tout à l'avantage de la Fronde et redoublaient



Méss. de Turenne; ap. Collect. Michaud, 2º sér., t. III, p. 422-424. — Id. de Retz, p. 126.

l'agitation dans Paris. Le duc de Longueville annoncait clanque jour qu'il allait marcher sur Saint-Germain, à la tête de dix mille Normands : à la vérité, le brave comte d'Harcourt lui barrait jusqu'iel le chemin, et les dix mille Normands se rédussient, en realité, à cinq ou six mille. Le duc de la Trénonille faisait la méruc promesse, à la tête des insurgés de la Bretagne, de l'Anjou, du Potion et du Maine : il ne lui et pas été peut-être plus facile de la tenir; mais, ce qui était incontestable, c'était l'insurrection de Potiters, de Tours, d'Angers, du Mans, de Reims, de Péronne, de Mezières et de beaucoup d'autres villes qui avaient suivi l'exemple de la Normandie, de la Provence et d'Amiens. La même où l'on es d'éclarait pas ouvertement pour la Fronde, on ne payait plus un sou d'impôts au gouvernement, și les soldats ne servaient de percepteurs. Les ressorts de l'état, pour avoir été trop tendus par la fiscalité, se détraquaient entièrement.

Le remède vint de l'excès du mal. A la tête de la députation parisienne envoyée à Ruel, se trouvaient des hommes qui aimaient sincèrement l'état et qui vovaient avec épouvante la France trébucher tout à coup, du faite de la gloire et de la puissance, dans un abime dont on ne pouvait apercevoir le fond. La guerre civile combinée avec la guerre étrangère, le parlement, qui faisait la guerre au gouvernement royal, près d'être entraîné à la faire de conecrt avec l'Espagne, c'était là quelque chose de monstrueux aux veux de magistrats habitués à se considérer comme les représentants de la loi et de la tradition. Une nouvelle Importante, que venait de recevoir la cour, changeait la face des choses sans la rendre beaucoup plus rassurante. Turenne avait échoué dans la seule mauvaise action qu'il eût encoro commise : ses troupes allemandes, gagnées au moyen d'une somme d'argent avancée par Condé à Mazarin, l'avaient abandonné aux bords du Rhin, pour se ranger sous les ordres de son lieutenant d'Erfach, et il avait été obligé de s'enfuir en Hesse, de peur d'être arrêté par ses soldats. On pouvait eraindre que ce grave échec de la Fronde ne précipitat Paris d'autant plus hativement dans les bras de l'Es-, pagne; on savait à Ruel, par des dépêches interceptées, le traité des généraux frondeurs avec l'ennemi; on savait que l'archiduc avait passé la frontière et s'avançait vers le Laonnois avec un

corps d'armée; qu'un des capitaines de la Fronde, le marquis de Noirmoutier, marchait à la tête des troupes étrangères. Parin les députés, il y avait un homme d'un grand courage, Mole, un homme d'une ranc intelligence, de Mesmes : celu-jei poussa. Fautre à une résolution hardie; c'est-à-dire à outre-passer leurs ponvoirs, à transgresser l'ordre qu'ils avaient reçu de surseoir à la conférence, et à signer la paix. L'ênergique ascendant de Molé, et peut-être aussi les séducions individuelles des délégués de la cour, entraînèrent le reste des députés, hien qu'il y et parmi eux d'ardents frondeurs : Mazarin avait compirs qu'il fallait rendre la paix acceptable et avait obtenu de la reine les concessions les plus nécessaires; au moment où la paix semblait désespérée, la paix fut signée le 11 mars ?

330

Les principales conditions étaient que l'accommodement serait promulgué sous forme de déclaration royale dans un lit de justice à Saint-Germain : que le parlement, durant le reste de l'année. ne tiendrait point d'assemblée générale; que les déclarations de mai, de juillet et d'octobre 1648 seraient fidèlement exécutées, si ce n'est que le roi, pendant la présente année et la suivante, pourrait emprunter au denier douze (8 1/3 p. 0/0), les deniers nécessaires aux besoins de l'état. Les arrêts du parlement, d'une part, les arrêts du conseil, de l'autre, rendus dépuis le 6 janvier dernier, seraient annulés, les troupes parisiennes licenciées; les royales renvoyées 'en leurs garnisons; la Bastille et l'Arsenal restitués au vol. Le député de l'archidue serait renvoyé de Paris sans réponse. Tous les particuliers et communautés avant pris part aux mouvements seraient maintenus dans leurs biens, offices et priviléges, moyennant leur adhésion au traité sous bref délai. Il y aurait décharge générale pour toutes levées de deniers, de soldats, etc. Le roi reviendrait à Paris aussitôt que possible. Les semestres des parlements de Rouen et d'Aix seraient supprimés. Le roi appellerait quelques-uns de ses officiers du parlement aux négociations de paix qui se feraient avec l'Espagne 2.

Mazarin apposa sur le traité sa signature au-dessous de celles

Sur toute cette négociation, V. le Procès-Verbal de la conférence de Ruel, à la suite du Journal du Parlement, et ce journal, sur les séances du parlement, p. 193-377.

<sup>2.</sup> Journal du Parlement, p. 378 et suiv.

d'Orléans et de Condé : tous les actes postérieurs au 6 janvier étant annulés, y compris l'arret contre Mazarin, les parlementaires n'avaient plus rien à dire de valable contre l'intervention du cardinal.

Ce n'était pas tout que de signer la paix : il fallait la faire recevoir dans Paris ; il fallait traverser vietorieusement une inévitable tempéte qui eût fait reculer tout autre que Molé. La nouvelle que le Mazarii avait souserit le traité, qu'il demeurait ministre, saisit de fureur, non pas seulement la multitude, mais les frondeus du parlement. Quand le premier président reparut an Palais, le 13 mars, et voulut lire les articles de Ruel, de violentes elameurs coufferent as voix : les enqueltes refusèrent d'entendre un traité nul d'avance; les généraux se plaignirent qu'on cût signé sans les avertir. — « Yous avez été invités à la conférence, » répliqua Molé, a et vous n'avez pas envoyé de députés! — On n'a pas consulté le parlement! — L'avez-vous epnsulté, quand vous avez traité avec l'archidue ? »

Et Mole dénonça le pacte secret dont le parlement n'avait point eu connaissance. Il sofit un grand mouvement dans l'assemblée : les généraux baissèrent le ton; la chance tournait dans le parlement.

Mais, au debors, l'oursçan se déchainait de plus en plus : la foule irritée agiait des poignants et des piques, poussait mille eris de mort centre « la grande harbe », surnom populaire de Mathieu Molé, et menaçait de forcer les portes de la grand-chambre. En des présidents essaya de la haranguer et de rapeler le « respect que doit le peuple aux officiers du roi. — Qu'est-ee à dire ? » s'écria un avoue their d'émeute; « les rois ont fait les parlements: le peuple a fait les rois; îl est donc autant à considérer que les uns et les autres ? ; »

Molé, toujours impassible, ne désempara point : la séance continua; les généraux accéptèrent les propositions d'un des députés; à savoir : que la députation retournerait à Ruel, afin de faire comprendre les intérêts des généraux dans la déelaration róyale

Sainte-Aulaire, Histoire de la Fronde, 2º édit., t. I, p. 257. — Him. de madame de Motteville, p. 263.

et de tacher d'obtenir un nouvel acte où ne figurat point la signature du cardinal. Le parlement sortit, garanti et couvert, en quelque sorte, par les généraux et surtout par le coadjuteur, qui fit de louables et d'heureux efforts pour sauver de toute violence le premier président. Le courroux populaire s'évapors en clameurs parmi lesquelles on entendit retenir le cri de république 1!

La question avait étà décidée par cette orageuse journée : le sur lendemain, on Int au parlement le traité qu'il avait refusé d'entendre; il l'accepta, sauf à négocier la réforme de certains articles, en traitant des intérêts des généraux et de tous les corps et les particulières engagés dans le parti.

C'était un grand bien pour la France, mais ce n'était point une victoire pour la cour que cette acceptation conditionnelle; les articles que le parlement voulait changer étaient les plus importants, et la cour, en ouvrant les passages aussitôt après la signature du traité, s'était mise dans l'impossibilité de refuser. Par bonheur, les prétentions individuelles que manifestèrent les généraux et, à leur exemple, les moindres petits marquis à la suite de la Fronde, furent tellement extravagantes, que les parlementaires les soutinrent à peine pour la forme : c'étaient des places, des gouvernements, des domaines, des honneurs, de l'argent : le due de La Trémoille demandait tout simplement le Roussillon, comme descendant de la maison d'Aragon par les femmes; c'était le royaume à partager; on se fût eru au temps de la Guerre du Bien Public. Le coadjuteur seul avait eu le bon goût et la dignité de se tenir à l'écart de cette cohue. L'effet produit par la longue liste de ces cupidités seigneuriales, que le premier président eut la malice de publier au plus vite, fut pis qu'odieux : il fut profondément ridicule. Les généraux le sentirent et tachèrent de se réhabiliter dans l'opinion, en dépéchant un gentilhomme à Saint-Germain pour déclarer que, si Mazàrin se retirait, ils renonceraient à tout avantage personnel (28 mars). Ils invitèrent bruyamment le parlement à s'unir à eux pour réclamer, une dernière fois, le renvoi du cardinal. La demande fut présentée (29 mars) ; la réponse était prévue; Mazarin resta; mais le parlement obtint



<sup>1.</sup> Mem. de Retz. p. 141.

ce qu'il vontait : la cour consentit à la suppression des deux articles concernant le lit de justice et la suspension des assemblées du parlement durant le resté de l'année, les députés promettant qu'en fait, on ne s'assemblerait pas; la faculté accordée au gouvernement d'emprunter fut limitée à 24 millions en deux ans. Les généraux et leurs lieutenants n'eurent pas si complétement gain de cause : la cour accorda quelque argent, mais point de provinces ni de villes fortes. Il fallut bien se contenter : rompre sur les intérêts privés, c'ett été se perdre avec ignominie. Tout fut conclu le 30 mars à Saint-fermaini; la déchardion royale fut enregistrée au parlement le 1<sup>st</sup> avril; la paix fut publiée, le 2, dans Paris, et la capitale, par la levée des corps de garde bourgeois, cut repris complétement sa physionomie ordinaire le 8 s'.

 Procès-verbal de la Seconde Conférence tenue à Saint-Germain, à la suite du Journal du Parlement. — Journal du Parlement. p. 390-427. — Mém. de Retz, p. 154-159.



## LIVRE LXXVII

## MAZARIN (SUITE)

LA FRONDE ET L'ESPAGNE. - Suite de la guerre contre l'Espagne; perte d'Ypres. - Troubles dans les provinces. - La cour se raccommode avec les frondenrs et se brouille avec le prince de Condé. Arrestation de Condé. Insurrection nobiliaire en faveur de Condé. La NOUVELLE FRONDE. Les nouveaux frondeurs appellent les Espagnols, La Picardie et la Champagne entamées, pendant que la cour assiège Bordeaux insurgé, Échec des rebelles et des Espagnols à Rethel. Les anciens et les nouveaux frondeurs se réunissent contre Mazarin. Condé remis en liberté, Mazarin obligé de quitter la France. - Rupture entre les deux Frondes, La Vieille Fronde s'unit de nouvean à la reine contre Condé. - Majorité de Louis XIV. - Condé recommence la guerre civile et s'allie à l'Espagne. Mazarin rentre en France les armes à la main. Le duc d'Orléans s'unit à Condé. Le parlement de Paris met à prix la tête de Mazarin, sans/s'unir aux princes. Turenne et Condé en présence. Combat de Bléneau, Siège d'Étampes, Anarchie à Paris, Le parlement réduit à l'impuissance, Bataille du fanbourg Saint-Antoine, Massacre de l'Hôtel de Ville, Mazarin outte de nonvean la France, Réaction dans Paris contre les princes, Paris rappelle le rol et la reine mère. Le parlement et le duc d'Orléans se soumettent, Condé se fait général espagnol. Retour définitif de Mazarin. - Perte de Gravelines et de Dunkerque par l'intervention de l'Augleterre en faveur de l'Espagne. Perte de la Catalogne. Perte de Casal. - L'Ormée, gouvernement démocratique à Bordesux. - Soumission de la Guyenne. FIN DE LA FRONDE.

## 1649 - 1653.

La paix de Ruel avait arrêté la France sur le penchant de l'abime, más sans ramener ni le pays, ni le gouvernement, à une situation satisfaisante: la guerre civile laissait les choses au même point où elle les avait prises, c'est-à-dire, à la déclaration du 26 octobre, qui toâti au pouvoir les ressources de l'arbitraire sans les remplacer par d'autres, car la banqueroute n'est pas de ces ressources qui se puissent renouveler tous les ans. La reine et le ministre, d'une part, n'avaient pas réussi à dompler Paris et le parlement, de l'autre, restaient sous la main de l'impérieux allié dont lis n'avaient accepté la protection que dans l'espoir d'un plein

[1649]

succès: Condé rendait son amitié pesante et Paris n'aljurait pas son hostilité; les seuls hommes populaires, dans la grande ville, étaient ceux qui n'avaient point participé à la paix, le coadjuiteur et le duc de Beaufort; les mauvaises dispositions de Paris se manifestaient dans les circonstances les plus frivotes; les habits, les mets, tout était à la mode de la Fronde \*. Les provinces ne se montraient pais mieux disposées : l'ordre et l'autorité publique y étaient profondément chranlès.

El pourtant, à peine sorti de la guerre civile, on avait à compter avec Fenneni extérieur. L'architur L'éopold, grâce aux troubles de France, avait eu le temps de se refaire une armée dejuis son désastre de Lens : Il s'était avancé, comme on l'a vu, jusqu'à r'Aisine, entre Laon et Reins, et avait un moment caressé l'espoir d'entré à Paris; puis il s'était hâté de repàsser la frontière en apprenant le traité de Ruel; mais il travailléit, avec son activité accoutumée, à se dédoumager de ce désappointement aux dépens des conquêtes françaises. Il était rentré en Flandre et avait entamé le siège d'Tyres, tandis qu'un de ses lieutenants assiillait et emportait Saint-Venant, la dernière position qui restât aux Français ur la 15 g (25 avril); Ypres, chôginé de tout secours, ne put se défendre qué jusqu'au 10 mai. Les passions qui poursuivaient Mazarin lui firent un nouveau crime de cette perte.

Le cardinal prit une résolution hardie : ce fut, au moment où l'Europe devait croire son gouvernement réduit à l'impuissance, d'en relever la réputation par une importante entreprise militaire. Il se procura quelque argent avec des peines infinies, manda des bords du Rhini l'ancienne armée d'Allemagne, que ne conduissit plus Turenne, la réunit aux troupes qui avaient bloqué Paris et à quelques-unes de celles qui l'avaient défendu et que le gouvernement avait prises à sa solde, rassembla trente-deux mille hommes et qualre-vingts canons et décida de les lancer sur Cambrià.

C'était se conduire en digne successeur de Richelieu. Il appartenait au grand Condé d'être l'exécuteur de ce dessein courageux et d'effacer ainsi les tristes exploits de la guerre civile. Condé,

<sup>1.</sup> Mém. de Retz, p. 161.

cependant, ne reparut pas à la tête de l'armée. La paix de Ruel, en le rapprochant de sa sœur, de la duchesse de Longueville, l'avait jeté sous une malheureuse influence. La duchesse, que l'amour rendait le docile instrument des haines d'autrui, ne ces- . . sait, pour complaire à La Rochefoucauld, de décrier et de ridiculiser le ministre auprès de son frère, et habituait peu à peu Condé « à parler du Mazarin avec le même mépris que les frondeurs » 1. Le cardinal, de son côté, fatigué d'une dépendance que n'allégeaient pas les manières peu courtoises du prince, commençait à chercher appui ailleurs et songeait à une alliance avec la maison de Vendôme, son ancienne ennemie : malgré Beaufort, qui persistait dans une attitude hostile, le duc César de Vendôme avait demandé une des nièces du cardinal pour son fils ainé, le duc de Mercœur. Condé, mal, de tout temps, avec les Vendôme, s'irrita de l'ingratitude de Mazarin, refusa le commandement de l'armée ct s'en alla dans son gouvernement de Bourgogne.

L'armée, rassemblée au-dessus de Saint-Quentin, entre les sources de la Somme et de l'Escaut, fut eonfiée au comte d'Harcourt.

Le 24 juin, elle investi brusquement (ambrai. II y eut partout un grand étonnement et une grande attente; mais, au bout de quelques jours, la cour, qui s'était avancée jusqu'à hiniens, reçut avis que l'archiduc, à la faveur d'un épais brouillard, avait réussi à jeter quinze cents hommes de renfort dans Cambrai, avant que la contrevallation fut achevée (3 juillet). On avait compté sur la faiblesse de la garnison : l'on avait pas les resiources nécessaires pour poursuivre régulièrement et patiemment le siège de cette forte place. Harcourt leva son camp. Il véeut le reste de la saison sur le pays, ennomi, saccaçae le flainant, défit quéques déchements espagnols, prit Comlé, qu'il ne garda point : ces petits succès ne consolèrent pas Mazarin, qui aurait eu besoin d'une éclatante victoire. Le prince de Contlé, par un égoisme jaloux, les chefs des frondeurs, par esprit de faction, se réjouirent autant de l'échec de Cambraiq que les Saganols exu-mêmes à



<sup>1.</sup> Mem. de madame de Motteville, p. 273,

<sup>2.</sup> Nem. de Montglat, p. 213-215. - Id. de madame de Motteville, p. 282. -

Les bons eitoyens éprouvaient un sentiment bien opposé en considérant l'aspect général des affaires. Rien n'était plus inquiétant que l'état de la France au milieu de l'été de 1649, Le gouvernement absolu était désorganisé, sans qu'on vit nulle part poindre . un ordre nouveau. A la tyrannie fiscale avaient succédé la licence et l'anarchie : à vingt lieues autour de Paris, on ne payait plus ni tailles, ni aides, ni gabelles; les sergents, naguère la terreur des campagnes, n'osaient plus se montrer dans les villages; tout le long de la Loire, le sel se vendait publiquement à main armée : presque aucun impôt ne rentrait. La cour, réduite à la dernière détresse, ne pouvait plus ni payer l'armée, ni entretenir la maison du roi, et l'on était réduit à renvoyer les pages ebez leurs parents, faute de pouvoir les nourrir. Dans les provinces plus éloignées de Paris, l'agitation prenaît le caractère d'une réaction politique coutre l'autorité centrale : le Languedoc et le Dauphiué prétendaient qu'on rendît à leurs États Provinciaux le libre vote de l'impôt dans sa plénitude; le parlement de Grenoble avait enjoint à toutes gens de guerre de sortir du Dauphiné. Les vicilles libertés du moyen âge, dans leurs soubresauts galvaniques, faisaient partout eraquer l'édifice de la monarchie. « Toutes les autres provinces », dit Omer Talon, « travailloient à leur libération. »

Il en était deux, la Provence et la Guyenne, où les troubles avaient grandi jusqu'à la guerre civile, avec des circonstances presque semblables. Le despotisme insolent des gouverneurs y avait ajouté des griefs plus irritants aux griefs communs à toutes les autres écnirées. Les hostilités, quelque temps suspendues en Provence par la paix de Ruel, avaient recommencé entre le contre d'Alais, gouverneur, et la majorité de la noblesse, d'un côté, et, de l'autre, le parlement d'Alx, le comte de Carces, lieutenant-général de la próvince, et la majorité de la bourgeoisse. En Guyenne, le due d'Épernon, aussi arrogaint que son père, avait toujours fort mal véeu avec le parlement et la ville de Bordeaux, et la guerre civile avait écale sur les bords de la Garonne, ain mois de mars, au moment méure où la paix se réablissait à Paris.

<sup>1</sup>d. d'Omer-Talon, p. 3. — 1d. de Lenet, sp. Collect. Michaud, 3º ser., t. 11, p. 198.

338

Le duc d'Épermon avait convoqué tout ce qu'il y avait de troupes régulières dans la province, afin de bloquer Bordeaux en tenant la Garonne par La Réole et la Dordogne par Libourne. La cour envoya inutilement un conseiller d'état pour tacher d'arrêter les hostilités. Épermon ne voulut pas, cesser les grands travaux de fortilication qu'il avuit commencés à Libourne. Le parlement de Bordeaux fit sortir six mille hommes pour prendre Libourne. Les Bordeais furent battus : leur archevêque s'entremit d'un accommodement; la ville posa les armes et rouvrit es portes au gouverneur (5 juin); mais tout présageait que la pacification-ne durerait gaûre plus qu'en province '.

La reine et le cardinal différaient de mois en mois à tenir la parole qu'ils avaient donnée, par le traité de Ruel, de ramener le roi dans Paris. L'état de cette capitale ne les y engageait guère et, par une sorte de cerele vicieux, l'absence prolongée de la cour empirait ce même état en entretenant une sombre fermentation dans les esprits. Les pamphlets pleuvaient comme grêle et redoublaient de virulence : les uns diffamaient avec acharnement la reine et le ministre ; les autres s'attaquaient, non-seulement aux personnes royales, mais à la monarchie. On voyait reparaître les maximes républicaines de la Franco-Gallia et du Junius Brutus: « on re parloit publiquement dans Paris que de république et de liberté, en alléguant l'exemple de l'Angleterre, et l'on disoit que la monarchie étoit trop vieille, et qu'il étoit temps qu'elle finit2. • Le duc d'Orléans eut beau conjurer le parlement et le corps de ville, au nom du roi, de réprimer l'audace des libelles : le parlement y fit ce qu'il put; il condamna à mort un imprimeur qui avait publié une pièce de vers très-injurieuse à l'honneur d'Anne d'Autriche (la Custode du lit de la reine). Comme on conduisait cet homme au gibet, la multitude se jeta sur les archers et le tira de leurs mains par force.

Mém. de Brienne, p. 112-117. — Id. de Montglat, p. 219. — Id. d'Omer Talon, p. 300-361. — Id. de madame de Motteville, p. 284. — Histoire des mourements de Bordeux, 1. 15 Bordeux, 10-26.

<sup>2.</sup> Mém. de Montglat, p. 217. — 1d. de rasdame de Motteville, p. 278-283. — 1d. de Rets, p. 153. F. dans la Bibliothèque Historique de la France, t. II. p. 522, l'indication de plusieurs de ces pamphiles; un d'eax est initialé le Donjon du droit natural contre les ensemis de Dieu vi des peuples.

Anne d'Autriche et Mazarin comprirent que la seule chance de rétablir un peu d'ordre et d'obtenir un peu d'argent, c'était le retour à Paris, que le duc d'Orléans leur demandait avec instance au nom de la ville. Malgré leurs répugnances et leurs craintes, ils s'y préparèrent : ils s'ôtèrent un embarras du côté du parlement, en pacifiant la Provencé par l'envoi d'un conseiller d'état qui amena le gouverneur et ses adversaires à une transaction (juillet-août); ils se rapprochèrent du prince de Condé, qui accueillit bien leurs avances, revint les trouver à Compiègne ct s'offrit à remnlir la promesse qu'il avait faite naguère de ramener Mazarin à Paris. Condé comptait trouver le cardinal plus souple à Paris qu'ailleurs et voulait s'attribuer l'honneur du retour du roi. Tout le monde prétendait avoir part à cet honneur : le coadiuteur, afin que la rentrée du roi, si le peuple le recevait bien, n'eut pas l'air d'une victoire sur la Fronde, vint bravement visiter la relne à Compiègne, sans vouloir-communiquer avec le cardinal.

. La cour rentra donc à Paris le 18 août et sé réinstalla au Palais-Royal: Anne, toujours intrépide, n'écouta pas les avis qu'on lui donnait de se loger au Louvre ou à l'Arsenal, demeures plus à l'abri des irruptions populaires, et voulut témoigner de la confiance aux Parisiens. Le peuple, qui avait cru que madame Anne ne reviendrait jamais, parut agréablement surpris : le jeune roi et sa mère furent accueillis d'une manière inespérée; il n'y eut point de cris contre Mazarin, et le cardinal, les jours suivants, s'étant montré dans les rues et dans les églises, ne fut l'objet d'aucune insulte. Le corps de ville l'invita respectueusement à une fête somptueuse donnée au roi. Il commenca de reprendre confiance, et fit répondre, une fois pour toutes, aux pamphlets par un gros livre, œuvre d'un homme d'un grand savoir et d'un esprit vaste et original, mais que ses habitudes d'érudition un neu diffuse ne rendaient pas essentiellement propre à la polémique': c'était Gabriel Naudé. Le Mascurat de Naudé fut comme la Ménippée de la Fronde, mais il ne vaut pas l'ancienne Ménippée et n'a pas, comme elle, survécu aux circonstances qui l'avaient fait naître '.

Le vrai titre est: Jugement de ce qui a sté imprimé contre le cardinal Mazarin Mascrurat est un des deux interlocuteurs du long d'alogue où sont passés en revut les principaux pamphlets.

Le cardinal ne sortait d'un embarras que pour retomber dans un autre : le pouple se calmait ; l'allié de Mazarin contre le peuple, Condé, redoublait d'exigences. Pen d'hommes ont su rendre la reconnaissance aussi à charge en faisant sentir aussi durement le bienfait, et Mazarin n'avait pas trop besoin de cette excuse pour se dispenser d'être reconnaissant. Il eut des torts; aiusi, Condé l'avant prié d'aider son frère Conti, qui n'avait point encore abandonné définitivement le dessein d'entrer dans l'Église, à se faire élire coadjuteur de l'évêché de Liège, il étuda cette prétention conforme aux intérêts de la France. Condé, qui ne se souciait pas beaucoup de son frère, n'insista pas, très-vivement sur ce point, mais fut d'une opiniâtreté invincible sur un autre qui concernait le mari de sa sœur. Mazarin, toujours facile à donner de belles paroles, lui avait laissé espérer pour le duc de Longueville le gouvernement du Pont-de-l'Arche, la seule place à la faveur de laquelle le comte d'llarcourt était parvenu, durant la guerre de Paris, à maintenir le parti roval en Normandie contre ce même duc de Longueville. C'était tellement impolitique, que Mazarin renia cet engagement prétendu, lorsque Coudé en réclama formellement l'exécution. Le cardinal, pour la première fois, résista en face à Condé, qui, s'emportant et raillant tour à tour, « lui passa la main devant le nez, comme pour lui donner une nazarde, » et sortit en lui criant : « Adieu, Mars! » puis le prince envoya dire au ministre que, puisqu'il lui manquait de parole. il pouvait l'estimer désormais son ennemi capital (14 septembre) 1.

Non-seulement le coadjuteur, le duc de Beaufort et tous les frondeurs, mais les trois quarts des courtisans coururent aussidot offrir leurs services au prince: Mazarin se vit presque universellement abandonné, personné ne croyant qu'il plut se soutenir contre Condé uni à la Fronde. Tout le monde jugesit se clute assurée; les mécontents furent étrangement désupointés quand ils surent Coudé accommodé avec le uninistre. Le prince, qui voulait asservir Mazarin et non le chasser, avait consenti à se réconcilier avec lui par l'entremise du duc d'Orléans et de son abbé de La Rivière; mais les conditions furent un peu dures. Le

<sup>1.</sup> Mm. de madame de Motteville, p. 288-297. - Id. de Montglat, p. 221.

prince ne se contenta plus de l'octroi du Pont-de-l'Arche à son bean-frère : il fallut que Mazarin promit par écrit à Condé, à l'insu du duc d'Orléans et de l'aveu de la reine : « 1º Qu'on ne pourvoirait dorenavant à auteun gouvernement, à auteune des grandes charges de la maison du roi, de l'armée ou de la aliplomatie; qu'on n'éloignerait personne de la cour et qu'on ne prendrait aucune résolution importante, sans avoir son avis préalable; 2º que lui, Mazarin, servirait les intérets du prince envers et contre tous; 3º enfiln, qu'il ne marierait ni son neveu hi ses nièces sans. s'en ter entendu avec Condé. C'était une renonétation implicite au projet qu'avait eu Mazarin de marier deux de ses nièces aux héri<sup>3</sup>tiers de Vendôme et d'Epernon' (2 octobre).

Abaisser à ce point, sans le perdre, un ministre qui avait été, plusieurs années, le maître de la France et qui n'était pas sans doute résigné à ne l'être plus, c'était d'une imprudence évidente; mais Condé dédaignait tous les conseils et se croyait au-dessus de tous les dangers: il affectait de mépriser également le ressentiment du cardinal et la rancuine des frondeurs trompés dans leurs espérances.

· Au milicu de ces tiraillements, l'automne avançait et la campagne de 1649 s'achevait. Quelques pourparlers de paix avaient eu lieu dans le cours de l'été, mais sans aucun résultat, l'Espagne élevant des prétentions impossibles. Pour la première fois, depuis bien des années, la France n'avait à compter que des pertes à la fin de la saison. Cependant, grace au profond épuisement de l'Espagne, ces pertes n'étaient pas telles, à beaucoup près, qu'on eut pu le craindre. Du côté des Pays-Bas, la campagne, si mal ouverte, s'était terminée aux dépens et sur le territoire de l'ennemi. En Italie, les Espagnols, n'avant plus en tête le maréchal du Plessis-Praslin, qui avait été rappelé pour le siège de Paris, avaient recouvré Casal-Maggiore, nettové le Crémonais et forcé le duc de Modène à quitter l'alliance française pour redèvenir neutre ; mais ils n'avaient pu faire auçun progrès contre l'autre allié de la France, contre le duc de Savoie, qui s'était fort bien défendu, aidé de quelques troupes françaises. Du côté de la Catalogne, la cour

<sup>1.</sup> Mem. de Lenet, ap. Collect. Michaud, 3º sér., t. II, p. 195-205.

de Madrid, tout occupée du mariage de Philippe IV avec une fille de l'empreur, "avail pas mis ses troupes aux champs avail te mois de septembre : les Espagnols prirent Monblanc, Constanti, Salo et menacèrent Barcelone; mais le général liégeois Marsin ou Marchin, qui commandait la province en l'absence du marchal de Schomberg, fit audacieusement derrière eux une diversion contre le royaume de Valence et les obligea ainsi, malgré leur grande supériorité, à se replier sur le Bas-Ebre (octobre-novembre).

Les faibles avantages de l'ennemi étaient hors de proportion avec les occasions si favorables qu'il avait eues : on eut donc pu se rassurer sur l'avenir, si la situation intérieure de la France se fut améliorée.

Malheureusement, il n'en était rien. A chaque instant, quelque nourelle explosion, sur un point ou sur un autre, attestait que le feu des discordes publiques n'était pas près de s'éteindre. Les troubles avaient récommencé en Guyenne dès le mois de juilles était insurgée contre l'arrêt du conseil; le duc d'Epernon, malgré sa récente victoire, avait, été contraint derechef de quitter la capitale de son gouvernement et s'était remis à russembler des troupes à Cadilher, tandis que le Château-Trompette, resté au-pouvoir de ses gens, foufovajt Bordeaux. Les Bordelais enta-mèrent le siège de cette ciandelle. La cour envora le maréchal du Plessis-Prasila pour tacher de faire déposer les armes aux justification pour tacher de faire déposer les armes aux justifics (fin septembre). Le maréchal ne fut pas reçu dans Bordeaux. La population, livrée aux plus fougueuses passions, préchadait, non plus seulement se débarrasser de son gouverneur,

1. Ce natrigar présenta des circosatances futr vimarquables : Philippe IV avair outue, ei mêmes temps qu'il p'opsait la fille de l'empereur, donner au fils de l'empereur, au roi de l'imprise, au fille et sea phéritère, l'infante Marie-l'inères. Mais et ser roise d'expagne », dit moré huttorie Montquis, a re voisiblent pas tember reinir essemble les Espagnes », il moré huttorie Montquis, a re voisiblent pas tember reinir essemble les Espagnes », il insontérent l'opposition la plus menagantes pinheure d'entre est frente traités comme des comprisents; les autres s'en d'evin-roi pas plus dociles et l'Philippo juçes profest de coder à demi : Il es donna su fille qui sur oi de Homper de à l'imina de Purtaga. Ce movement patriotique de la grandesse course à l'induit de Purtaga. Ce movement patriotique de l'activité des course à l'induit en l'average de la vienne partique de l'Expagnes déchait de arriter en le prochaat de sa décentrale.

mais s'affranchir à peu près de tous subsidies. La haute bourgeosie bordellais, coujours trop disposée à se rappeler le temps où elle ne velevait pas de la France et trop encline à faillir à l'uniténationale, pensait déjà à appeler les Espagnols dans la Gironde et avait reçu dans la ville un agent de Philippe IV. La prise et la destruction du Château-Trompette accrurent l'orgueil et les prétentions des Boeledis (18 octobre). La Gironde, cependant, ne tarda point à l'eur être fermée : le comte du Boignon, gouverneur de Brouage, entra dans le fleuve avec une petite seadre, batif la flotte marchande que les Bordelais avaient armée en guerre, et la retels sous le canon de la ville.

Les Bordelais, alors, renouèrent les négociations avec le marchal du Plessis, mais en gardant une attitude assez fêre : lis comptaient, avec raison, sur les appuis qu'ills avaient à Paris; le parlement de Paris se disposait à faite des remontrancesen faxeur du partiement de Bordeaux, et le prince de Condé protégeaît les rebelles de Guyenne, par antipathie contre les d'Epermon et pour vexer Mazarin qui avait songé à s'allier à cette famille! Les Bordelais obtinrent donc des conditions assez avantageuses : d'Epermon en fut pas révoqué; mais le Claiteau-Trompette. ne fut pas rebati et le parlement de Bordeaux fur trabil dans ses droits (décembre). D'Epernon, malgré lé traijé, n'osa rentrer dans Bordeaux et alla s'établir à Agen. « Le désordre, » dit Montglat, « fut ainsi pluto platré qu'éteint »?.

Le désordre était partout, à la cour et dans le conseîl du roi plus qu'ailleurs, grae à l'étrange caractère du prince de Condé, qui, aussi mauvais cled de parti qu'il avait ét de xcellent che de guerre, abussit, sans aucuu profit pour lui-même, de la plus brillaine position politique, semblait n'avoir d'autre but que d'iniposer à tout le monde le despoissue de ses capricés, exaspérait ses

Pendant ce temps, avec nine étrange inconséquence, Condé soutenait en Provence le gouverneur coixte le pariement, sans antre raison que l'aliliance qui unissait ce gouverneur à a maison : les députs du pariement étant vems porter de nonvelles plaintes an conseil du roi contre le comte d'Alais, il les menaça, devant la reine, de les réins peirs sous le bidon ».

<sup>2.</sup> Mém. du maréchal du Plessis, ap. Collect. Michaud, 3º sér., t. VII, p. 403-406. — Id. de Moutglat, p. 219-220. — Histoire des mourements de Bordeaux, t. I. III.

ennemis par son arrogance et aliénait ses amis par ses boutades, ses inégalités et ses hauteurs. Après avoir humilié, insulté Mazarin, qu'il s'imaginait mater par la peur, il ventit de pousser à bout Anne d'Autriche, non pas seulement comme reine, mais comme femme. Un certain marquis de Jarzé, une des plus folles têtes de la cour, s'était avisé de faire le galant auprès de la reine, dans le modeste espoir de supplanter dans son œur le cardinal Mazarin, et Condé patronnait cette belle entrepriso, qu'il élevait à la hauteur d'une conspiration. Anne se contenta d'abord de se moquer de Jarzé : Mazarin, s'étant aperçu de l'affaire, en prit de l'ombrage et pressa la reine de chasser le présomptueux marquis; Anne fit une scène à Jarzé et le mit à la porte. Condé prit en main la cause de l'amant disgracié et fit tant de bruit, qu'il força la reine de lui pardonner et de lui rouvrir le Palais-Royal (fin novembre). Anne n'était pas femme à pardonner une aussi insolente tyrannie 1.

Mazarin sut la décider, non à pardonner, mais à attendre : il était probable que Condé, par la violence et l'irrégularité de sa conduite, se jetterait bientôl dans quelque précipice : on résolut de l'y aider. L'occasion vint de loin et fut fournie par des gens qui ne visiaent point du tout à servir le ministère.

Il avait été statué, par la déclaration du 24 octobre, confirmée par le traité de Ruel, que les rentes assignées sur la gabelle seraient payées à raisour de deux quartiers et deml (5/8) jusqu'à la fin de la guerre : la contrebande du sel, à la faveur de l'anatieu universelle, à étant presque partout opérée sur une échelle immense; les fermiers de la gabelle n'avaient pu reupitir leurs engagements, et les rentes n'avaient pas été payées au terme de septembre. De là, une extrême agitation parmi la petite bourgoisie parsitenne, qui possédati la majeure partie de ces rentes. Les rentiers s'étaient assemblés en tumulte à l'flôtel de Ville; la chambre des vacations, pendant les vacances du parlement, avai interdit ces assemblées; les rentiers continuaient de renuer et de crier. Mazarin profita de cette crise pour faire un coup assecundi; le marcheal de La Méllèraie, qui n'entendait rien aux

<sup>1.</sup> Mem. de madame de Motteville, p. 312. - Id. de Montglat, p. 222.

finances, avait quitté la surintendance; Mazarin y rappela d'Emeri, ce personnage si odieux, mais si habile, qui passait pour le seul homme capable de procurer de l'argent au gouvernement (9 novembre). Les financiers n'avaient pas été seuls à réclamer le retour de d'Emeri ; ils avaient été secondés par les eourtisans et par les gros bourgeois intéressés dans les prêts, et qui, rattachant à la disgrace de d'Émeri la banqueroute que le parlement avait imposée au ministère, s'imaginaient, grâce à son rétablissement, recouvrer tôt ou tard leurs écus. D'Émeri trouva moven, pour sa bienvenue, de faire paver un terme de reutes ; Paris s'adouclt un peu à son égard; mais les frondeurs, qui s'ennuvaient fort d'être réduits à se croiser les bras et qui s'étaient saisis de l'affaire des rentes comme d'une excellente aubaine, persuadèrent aux rentiers de ne pas se contenter du présent et de travailler à assurer l'avenir. Les rentiers élurent des syndies. chargés de veiller à leurs intérêts (22 novembre) : les syndies s'adressèrent au parlement et demandèrent une assemblée des chambres. La grand'chambre, dirigée par le premier président, cassa le syndicat comme contraire aux lois et au bon ordre. Les enquêtes prirent parti pour les rentiers; qui se réunirent de nouveau, malgré l'arrêt de la grand'ehambre,

Les frondeurs trouvèrent que les choses ne s'échauffaient point assez vite et jugèrent qu'il fallait les « relever par un grain de plus haut goût, » comme dit Retz, Dans un conseil des principaux meneurs, un des syndics des rentiers, le conseiller au Châtelet Joli, créature du coatliuteur, offrit d'essuver à bout portant un coup de pistolet, qui, bien entendu, ne le tuerait pas, afin d'émouvoir le peuple et de rejeter cet assassinat « sur le Mazarin ». Retz prétend s'être opposé en vain à cet honnéte projet, Quoi qu'il en soit, le coup s'exécuta et ne réussit point : le peuple ne se souleva pas. Alors, une personne étrangère au complot de Joli, le marquis de La Boulaie, un des capitaines de la Fronde durant le siège de Paris, essaya de décider l'insurrection en courant les rues et le palais, le pissolet au poing, Cette seconde tentative échoua comme l'autre, mais laissa la ville en rumeur le reste du jour. Sur le soir, La Boulaie et quelques-uns de ses amis . se montrèrent encore à cheval sur le Pont-Neuf, et Mazarm

346

annonça au prince de Condé, qui était au Palais-Royal, que cétait à lui qu'en voulaient les frondeurs et qu'is avaient comploté de l'assassiner quand il retournerait à son hôtel, situé près le Luxembourg. Condé envoya son carrosse et ses gens pour voir ce qui adviendrait. Quedques coups de feu furent tires, comme le carrosse passait sur le Pont-Neuf, et un valet fut blessé (11 décembre).

Conde n'eut plus de doutes : excité, enflammé par la reine et le ministre, qui l'accablaient de protestations, il alla porter plainte au parlement du crime tenté contre sa personne (14 décembre) et combla les veux d'Anne et de Mazarin en s'engageant annis dans une lutte implacable avec les chefs de la Pronde. On n'a jamais bien su jusqu'à quel point le cardinal avait préparé l'incident du Pont-Neuf'; mais il en tira un parti profugieux.

Sur la plainte de Contéle, le procureur-général Méliand, malgré les avocats-généraux Omer Talon et Jérôme Bignon, déposa devant le parlement des conclusions tendant à ce que le duc de Beaufort, le coadjuteur et le conseiller Broussel fussent assignés pour être ouis touchant la révolte de La Boulaie, qui était en fuite, et touchant la tentative d'assassinat contre M. le Prince (22 décembre). Les conclusions, qui ne reposaient sur aucun fait, furent mal accueillies, et les enquêtes soulevèrent de violents orages contre le procureur-général et contre le premier président, qu'on accusit de diriger ce proèse calominieux contre les accusés. Molé ne croyait pas qu'il y etit calomnie: siffectionné à Condé, dont il se rappicalt les exploits plus que les travers, et hostile aux chés de la Fronde, il était dupe de ses préventions. Le coadjuteur se défendit en prenant vigoureusement l'offensive: il montra, dans les témoins à charge, des espions recrutés dans les hagnes et

<sup>1.</sup> La plapart des contemprojais venicuit que La Bointie sit été servienment d'actord reve le cerciliant le leut de sont demindrare samit du juvant La Rochedinous candi, d'attirer Condé dans une hougers' pour le teur je coup quest manages, Marzandous de la contra del contra de la contra del la contra dela

nerie et la liaison récente de son favori La livière avec la maison gagés pour s'introduire dans les asemblées des reutiers et allieurs, avec des breveis qui les autorissient à dire et faire tout ce que bon leur semblerait « pour se donner créance, et découvrir les sentiments d'un cheaun ». Cétait la premitire fois qu'il était question en Prance d'apents procenturs, innovation qui fait fort peu-d'honneur d'Ausarin, et le sandale fut immense.

Condé commençati peut-être à comprendre la faute qu'il a-wait commise; mais son orgueil ne lui permettait pas de reculer. Durant plusieurs séances, le prince et les énés de la Fronde furent en présence dans le parlement comme sur ur champ de batille. La sjination devenait de plus en plus difficile pour Condé, et, cependant, ce fut là le moment qu'il choisit pour une nouvelle entreprise contre l'autorité royale. Le gouvernement du Harve appartenait, de noin, au jeune duc de hicheite-Pontourni, de fait, à sa tanté et à sa tutrice, la duchesse d'Aiguillon. La duchesse étâti liée avec la reine: le prince s'empar du jeune duc, le maria sans l'aveu de sa tante ni de la reine, et le dépetha au Harve, pour se saisir de la place et assujettir ainsi toute la Haute-Normandie au part lé Condé.

Il n'avait pas besoin de cette dernière offense: le 'sase était comble. La cour, par un habile changement de front, avait mis Conde aux prises avec la Fronde, en se dérobant elle-même de la lutte et en se mênageant le peuvoir de choisir entre les combattants. La haine nouvelle l'emports auv-les vielles. Des avances furçut adressées aux chefs de la Fronde; elles étaient attendues et furent acceptées suir-le-champ. Le coadjuteur vint, dégnisé et de muit, confèrer au Palais-Boyal avec la reine et Mazarin (2)anvier (50d). On fut bientôt d'accord. Goodi, plus orgueilleux qu'intéressé, ne voult pas faire du chapeau de cardinal la condition de son alliance, mais stijuda pour ses amis des faveurs, dont la plus considérable devait être l'octroi de l'amiranté au duc de Vendôme, avec la survivance à Besufort. A ce prix, Gondi garantit, de par la Fronde, que Paris ne bougerait pas, si l'on emprisonnait Condé, son frêre Conti et son beau-frer Longreville.

Restait à obtenir le concours du duc d'Orléans, que sa poltron-1. Mem. de G. Joli, p. 37. — 14. de Betz, p. 179-185. de Condé semblaient devoir éloigner d'une telle résolution. On parvint, par une manœuvre très-adrolte, à le brouiller avec La l'ivière, qui l'avait si longtemps gouverné : on réveilla sa jalousia contre Gondé; on le prit par la peur même, sa passion habituelle, en l'ui représentant que Condé, par sa querelle avec les frondeurs, metrait un jour ou l'autre le fer et le feu au milieu de Paris. Il écda.

Le grand procès, cependant, se poursuivait au parlement, vain intermède durant lequel le véritable drame se préparait ailleurs. Le 18 janvier, vers la nuit tombante, le bruit se répandit tout à coup que le due de Beaufort venait d'être arrêté, Déjà des cris menacants remplissaient les rues; le neuple allait prendre les armes, quand on apprit que ee n'était pas Beaufort, mais M. le Prince, son frère et son beau-frère, qui avaient été arrêtés dans la salle du conseil, au Palais-Royal, et que l'on emmenait à Vinecnnes. Le lion avait été pris au piège, sans défiance et sans résistance. Des feux de joie furent aussitôt allumés dans tous les earrefours, eoinme si la prise du vainqueur de l'Espagne et de l'Autriche eut été une victoire nationale! Les torts politiques et les défauts priyés de Condé, et surtout sa conduite violente durant le siège de Paris, avaient bien promptement effacé la mémoire de ses services guerriers; mais on doif avouer qu'il s'était attiré à plaisir l'animadversion de tous!

Lé lendemain, les grands du royaume et le parlement furent convoqués au Palais - Royal, afin d'entendre la lecture d'une déclaration où la régente exposait les motifs de l'arrestation des princes '. Aucune voix ne s'éleva, du sein du pairjement, pour réclamer l'exécution de la déclaration du 24 octobre et pour

demander si les princes seraient jugés conformément aux lois et ordonnances. Ce silencé attesta le peu de logique et de profondeur du mouvement parlementaire et annouca le prochain avortement de la révolution commencée par l'aristocratie de robe.

Le 22 janvier, le procès des chefs de la Fronde se termina par l'inévitable acquittement des accusés. Le soir, Gondi et Beaufort allèrent étaler leur triomphe au Palais-Royal et déclarer ainsi leur réconciliation avec la cour, à la face du peuple étonné, qui, prenant son parti de cette singulière péripétie, confessait « qu'il ne falloit plus hair le cardinal, puisqu'il avoit cessé d'être Mazarin '. >

La vieille Fronde abdiquait, en s'associant au pouvoir : uné nouvelle Fronde essava de recueillir son héritage. Le parti de la maison de Condé n'était pas tout entier à Vincennes avec les trois princes : la belle duchesse de Longueville, capable des résolutions les plus hasardeuses et de l'activité la plus hérolouc lorsque la passion la tirait de ses langueurs habituelles, osa rèver la délivrance de ses proches et le renversement du victorieux ministre par l'épée de la noblesse française. Elle conçut un plan hardi, d'accord avec son amant, le prince de Marsillac, avec le duc de Bouillon, que Mazarin n'avait pas satisfait sur le dédommagement toujours attendu de Sedan, avec le maréchal de Turenne, qui, reçu en grâce par l'intermédiaire de Condé après son échauffourée de l'an passé, se crovait enchaîné au prince par un point d'honneur chevaleresque qui le fit manquer une seconde fois, aux véritables devoirs. Madame de Longueville, échappant à l'officier chargé de s'emparer d'elle, s'enfuit avec son amant à Rouen . chef-lieu du gouvernement de son mari : Bouillon gagna le Limousin, berceau de sa maison et centre de son influence féodale; Turenne courut à Stenai, place forte que la reine avait récemment donnée à Condé et qui, par sa position sur la frontière du Luxcinbourg, offrait quasi l'équivalent de Scdan. D'autres amis des princes se cantonnèrent dans Bellegarde et dans Saumur et s'efforcèrent de soulever la Bourgogne, province dont Condé avait le gouvernement.

<sup>1.</sup> Mem. de Retz. p. 188-191. - Id. de madame de Motteville, p. 321-331 d'Omer Talou, p. 379-381.

La reine et le cardinal ne perdirent pas de temps : le 1er février, la cour prit le chemin de Rouen. Elle y entra sans aucune opposition : le parlement, le corps de ville et le lieutenant-général de la province avaient refusé assistance et asile à madame de Longueville, qui ne réussit pas mieux au Havre et qui ne trouva refuge que dans le château de Dieppe. Ce ne fut que pour quelques jours : à l'approche des troupes royales, la ville de Dieppe se déclara « pour le roi » et le commandant du château fit connaître à la duchesse l'impossibilité de résister, Madame de Longueville s'évada presque seule, tomba dans la mer et faillit se nover en voulant se jeter dans une barque de pêcheur : elle finit, à travers mille périls, par s'embarquer sur un vaisseau anglais, qui la conduisit en Hollande, d'où elle alla, par la Belgique, joindre Turenne à Ștenai. Ses charmes ne contribuèrent pas peu à retenir dans la faction ce grand capitaine.

La cour fut de retour à Paris dès le 21 février, après avoir aisément pacifié la Normandie, que la reine confia au courte d'Harcourt. L'heureux succès du voyage de Normandie encouragea la reine et le ministre à faire une pareille promenade en Bourgogne, Avant de quitter derechef la capitale, Mazarin crut devoir, après quelque hésitation, accorder un nouveau gage au duc d'Orléans 'et aux frondeurs ; il ôta les sceaux au chancelier Séguier, homme de capacité, mais décrié par son humeur timide et servile, et les rendit au vieux Châteauneuf, que Richelieu en avait dépouillé dix-sept ans auparavant. Depuis la disgrace de La Rivière, Châteauneuf et le coadjuteur gouvernaient de compte à demi le duc d'Orléans, incapable de jamais vouloir ni agir par lui-même, et Mazarin espérait neutraliser l'un par l'autre ces deux remuants personnages.

L'expédition de Bourgogne réussit selon les espérances du ministre ! les partisans du prince de Condé, après avoir échoué à Dijon, avaient réuni dans Bellegarde (autrement appelée Seurre) un assez bon nombre de gentilshommes et de soldats; mais les soldats montrèrent fort peu de résolution à se défendre : quand ils se virent assiégés par le jeune roi en personne, ils obligèrent leurs chefs à capituler, sans attendre l'ouverture de la tranchée (9-21 avril). La cour repartit triomphante, laissant le gouvernement de la Bourgogne au due de Vendôme. Saumur s'était également remis dans le devoir, la ville n'ayant pas voulu seconder la résistance du château.

La révolte semblait étouffée, lorsque de nouveaux périls furent suscités par d'autres ennemis dont on ne se défiait guère. La mère, la femme et le jeune fils du prince de Condé s'étaient retirés dans le beau château de Chantllli, confisqué naguère sur le malheureux Montmorenci, puis donné par la régente au feu prince de Condé : la princesse mère était tout à fait dénuée de force d'âme : sa bru, Clémence de Brézé, que Condé n'avait épousée que par obéissance pour son père et pour le cardinal de Richelieu, était peu considérée dans la famille et avait passé jusque-là pour une personne assez nulle. On ne fit pas d'abord à ces dames l'honneur de les craindre. Ce fut seulement pendant le voyage de · Bourgogne, que Mazarin, averti que Chantilli devenait un foyer de complots, dépêcha un gentilhomme aux princesses pour leur enjoindre de se rendre sous escorte à Montrond en Berri, chàteau fort appartenant à Condé: Mazarin avait trop attendu. L'n homme exercé aux menées politiques, le conseiller d'état Lenet, avait combiné les movens de relever le parti; et la jeune prineesse était entrée dans ses projets avec une ardeur et un courage tout à fait inattendus. Il semblait qu'à cette époque singulière, une sorte de fièvre se fût emparée de toutes les femmes et les noussat hors du foyer sur les grands chemins et les places publiques. Les vies de la plupart des grandes dames de ce temps sont de véritables romans héroloues, pleins d'entreprises aventureuses, de voyages, de périls, de déguisements, d'intrigues amoureuses et politiques tout ensemble, romans beaucoup plus intéressants et plus dramatiques que eeux des Scudéri et des La Calprenède, auxquels ils servirent évidemment de modèles. Par malheur, il manqua un grand et juste mobile à cette inquiète activité, qui ne fut employée qu'à troubler le pays.

Lorsque l'envoyé de Mazarín arriva à Chantilli, le 11 avril, la princesse mère fit la inalade, pour ne pas partir; la jeune princesse trompa le messager par une ruse adrotje et s'évada aves son fils, le due d'Enghien, enfant de sept ans, dout on voulait faire le drapeau de la guerre c'ville. Clémene de Breže se renitit cepen-

. [1650]

aint au lieu même qui lui avait été assigné pour résidence, à Montrond, et, nue fois artivée, protesta de son oblisance; mais elle s'y fit garder par les amis de son mari, au lieu d'y être gardée par les agents du unisitre. Pendant ce teuns, la princesse mêre, s'échappant à son tour, était venue se cacher dans Paris même et, le 27 avril, elle prisenta en personne requête au parlement afin que ses list et son gendre, conformément à de déclaration du 24 octobre, fussent jugés s'ils avaient failli et, sinon, remis en liberté.

Le cony était habilément porté. Le parlementne pouvair réjeer la requête sans se démentir ouvertement hi-mêmet. Il ne la ropien in le l'accueillit. Le duc d'Orleans et les frondeurs, fideles à leur alliance avec Mazarin, empécherent qu'on ouvrit la délibération et l'on accorda seulement à la princesse la permission d'altendre, aux environs de Paris, le retour de la reine, afin qu'elle pait implorer la grâce d'Anne d'Autriebe en faveur de ses enfants. C'était un refus déquisé. La princesse mère, qui avait épais le pic qu'elle avait d'energie, ne tenta rien de plus et mourut quelques mois après.

La cour rentra dans Paris le 2 mai : le 16, elle fit enregistere au, parlement une déclaration de less-majeste contre la duchesse de Longueville, les ducs de Bouillon et de La Rochefoucauld et le marchal de Tureune. On était informé que madame de Longue-ville et Tureune avaient traite, le 20 avril, à Stenai avec les £s. pàgnols, sous l'obligation réciproque de ne point s'accommoder que les princes ne fussent en liberté et que lon n'eat offert « une paix juste, égale et raisonnable à l'Espagne 2. » Une paix ègale et raisonnable, c'était apparemment la restitution de toutes les conquetés françaises Le vertueux Turenne avait descendu la pente inévitable qui menait, en ce temps-là, de la révolte à la haute trailison!

Quant à Marsillac, devenu duc de La Rochefoucauld par la mort de son père, il n'avait pas suivi sa maîtresse en Hollande ni

Sur ces évenements, V. Mem. de Lenet, ap. Collect. Michaud; 3º sér., t. II., p. 209-259. — Id. d'Omer. Talon, p. 383-389. — Id. de madame de Motteville. p. 331-342.

<sup>2.</sup> Mem. de Turenne, up. Collect. Michaud, 3º sér., t. III, p. 425.

à Stenai : il l'avait quittée en Normandie pour aller joindre Bouillon vers le Poitou et le Limousin, et tous deux s'efforçaient d'entraîner dans la rébellion les autres grandes maisons du sudouest, les La Trémoille, les La Force, les Duras, les Gramont, etc., avec leur nombreuse clientèle. Ils s'étaient mis en communication avec la jeune princesse de Condé, qui amusa la cour durant quelques semaines, puis quitta brusquement Montrond et rejoignit les deux ducs, le 14 mai, à Mauriac en Auvergne : ils la conduisirent à Turenne, sur les terres du duc de Bouillon, où elle . fut recue avec une magnificence féodale qui rappelait les temps de la chevalerie. Plusieurs milliers de paysans s'armèrent à la voix de leur suzerain et se réunirent à la noblesse accourue sous l'étendard déployé au nom du petit duc d'Enghien; les provinces du sud-ouest étaient celles où la féodalité avait gardé le plus de racines, les grandes races seigneuriales du moven âge s'y étaut conservées en partie, tandis qu'elles disparaissaient presque partout ailleurs.

Néanmoins, la puissance seigneuriale ne suffisait plus pour soutenir la guerre pendant huit jours et, cette puissance, le parti de Condé n'en disposait même pas complétement; car les grands de Saintonge, de Guyenne et de Gascogne hésitaient à se compromettre dans cette levée de boucliers. Malheureusement, une faute de Mazarin fournit aux rebelles des auxiliaires plus puissants que les seigneurs : le ministre, dans un intérêt de famille. s'était obstiné à maintenir en Guyenne le duc d'Épernon, dont le fils devait épouser une de ses nièces. Ce duc, pétri de vices et de travers, et soupconné même de crimes atroces (on l'accusait d'avoir empoisonné sa première femme.), excitait dans la province, et surtout à Bordeaux, une haine qui avait déjà produit. comme on l'a vu, deux violentes insurrections et qui rejaillissait sur le cardinal, son allié. La princesse de Condé et ses amis en tirèrent parti pour noucr des intelligences à Bordeaux et marchèrent droit à cette grande ville, à la tête de quatre millehommes ; le chevalier de La Valette, frère d'Épernon, essaya en vain de les arrêter avec quelques troupes.

XII.

<sup>1.</sup> Mém. de madame de Motteville, p. 353,

Bordeaux était divisé : une partie de la magistrature et de la bourgeoisie tenait pour l'autorité royale et pour la paix publique.

[1650]

Le 30 mai au soir, arrivèrent des lettres de la cour qui défendaient au partement et aux jurats (échevins) de recevoir la princesse. Le lendemain, les jurats, voulant obéir, tinrent les portes de la ville fermées; le peuple brisa les serrures. La princesserura seule avec son fils, aux acelamations (deal foule : 1m envoyé de la cour, arrivé le même jour, faillit être mis en pièces, Le 1" juin, le parlement de Bordeaux, entrainé, par le mouvement populaire, rendit un arrêt portant que le roi serait supplié d'agrére que la princesse et son fils demeurassent dans la ville en sarcét et obéissance et de prendre en considération la requête de la princesse sur la remise des princes prisonniers à leurs juges naturels. Les duces de Boullon vet de La Rochedocauld entrèrent à leur tour le 2 juin et furent autorisés à rester aussi provisoirement. Leurs troupes s'établièrent sous les murs éla ville !

La cour reçut ces mauvaises nouvelles, en même temps qu'elle, apprit la jonction de Turenne avec l'archiduce et leur entrée en Pierardie. Turenne s'était Tormé à Stenai un-pett corps d'armée composé, principalement d'officiers et de soldats des régiments qui appartenaient aux princes capifis et qui avaient été licenciés comne suspecte.

La situation redevenati menaçante. Le mal essentiel était toujours le même, le manque d'argent. Les troupes étaient peu nombreuses et très-mal payées. Tout récembrent, les Suisses au service de la France avaient failli s'en aller en masse. D'Emeri venait de mourir (25 mai), suns avoir réussi à restuurer les finances, et avait en pour successeur dans la surintendance une erfeature des frondeurs, le président Longueil de Maisons, qui ne fut pas plus heureux. La cour s'était établie à Compiègne, pour être plus près de l'armée, qui, dirigée par le marcéhal du Plessis-Praslin, táchaut de couvrir-les plaines de l'Oise et de la Somme, Du Plessis par

<sup>1.</sup> Mm. de Lenet, p. 260-268, avec les extraits de l'Histoire de tout ce qui veu passé en Guyanne prindant la guerre de Bordenux, en note aux Mémoires de Lenet. — Le cardinal de lièts donne une étrange idée du parlement de Bordenux. — Le plus saige et le plus vieux de ce parlement, en ce temps-la, jonoit gaigment tout son bien en un soir, sans faire curt à sa réquitation. — Mém. de Ret. p. 198.

empècher l'ennemi de prendre le Câtelet : la garnison et les paysans réfugiés dans cette petite place du Vermandois la livrèrent, malgré le brave commandant Vandi, qui tua de sa main les deux premiers qui parièrent de se rendre (15 juin). L'archiduc et Turenne assaillient et suite Guise.

Après bien des hésitations et des anxiètés, Mazarin, ainsi presséentre deux périls, se résolut à laisser le soin de la guerre étypangère à du Plessis, général d'une capacité et d'une fidelité également éprouvèes, et à courir en personne étouffer la guerre civile. Après avoir fait tout ce qui épendait de lui pour mettre Guise qu'est des édéendre et du Plessis en état de la secourir, il ranena le roi à Paris le 29 juin et prévint officiellement le parlement du départ du roi pour la Guyenne, en annouçant que le duc d'Épernon avait été mandé, à la cour pour rendre compte de sa conduite. C'était une première concession aux Bordelais.

La cour partit le 4 juillet, sous des auspices plus favorables. L'ennemi avait emporté d'assaut la ville de Guise le 27 juin; muis la garnison et les habitants é'ciaient retirés dans le châteui, qui commandait entièrement la ville, et s'y faiient défendus opinilatrément, tuanis que du Plessis, posté sur la rive nord de l'Oise, interceptait les communications des assiégeants avec le Cambresis et le llainaut. La disette de vivres et de munitions obligea Fennemi à lever le siège dés le 2 juillet '.

La reine et le cardinal ne négligèreut rien, en partant, pour s'assurer du duc d'Oréans et des fondeurs : on accorda cnore à ceux-ci le choix du prèvot des marchands, comme on leur avait accorde l'établissement d'une commission de hourgeois de Paris, chargès de veiller au paiement des reuts. L'animosité que Condé inspirait aux chefs de la Fronde, la peur qu'il caussit à Gaston, semblaient les mellieures garanties. Gaston eut le gouvernement du pays au nord de la Loire, en l'absence de la régente, et on lui laissa pour conseil le garde des secaux Châteaunnet et le serétaire d'état de la guerre Le Tellier, « celui-ci ayant charge de surveiller l'autre.)

Mém, du maréchal du Plessis, ap. Collect. Michaud, 3º sér., t. VII, p. 406-409.
 Histoire hérotque du siège de Guise; Paris, 1687.

<sup>2.</sup> Bazin, Histoire de France sous Masarin, t. II, p. 33.

L'appui de Gaston et des frondeurs était tout à fait indispensable à la reine et au ministre, car la eour laissait derrière elle une crise près d'éclater dans le parlement. Au moment même où le roi prenaît la route de Bordeaux, un député du parlement de Guyeune apportait au parlement de Paris' une lettre qui fiasiti part à cette cour s'uprême des arrêts rendus à Bordeaux en faveur de la princesse et qui invitait le parlement de Paris à pourvoir à l'exécution, tant de la « célèbre béleration » de 1618, due à son zèle, que de la paix accordée à la Guyenne par son intercession en décembre 1619.

Le député fut oui dès le 5 inillet et de vifs débats s'engagèrent . sur les conclusions de l'avocat-général Talon, qui voulait qu'on renvoyât purement et simplement au roi et à la régente la lettre du parlement de Bordeaux. Le parti de la maison de Condé, qui n'avait point osé paraître lors de la tentative de la princesse mère, avait fait de grands progrès : appuyé sur la logique, il se montra fort et pressant et demanda que la reine fût suppliée de songer à la délivrance des princes, quand les affaires de l'état le permettraient. Les frondeurs aidèrent les mazarins à faire écarter cette proposition par 113 voix contre 63; mais ils en firent passer une autre qui ne devait être rien moins qu'agréable au ministre; c'était-que des remontrances seraient adressées à la reine en faveur de la province de Guyenne et du parlement de Bordeaux (7 juillet). Les frondeurs, par cette manœuvre habile, s'arrangeaient pour rester les alliés de la cour contre les princes, tout en se posant comme médiateurs entre les Bordelais et la cour.

Le mouvement, sur ces entrefaites, avait suivi à Bordeaux une pente à peu près inévitable. Sur quelques démonstrations hostiles du due d'Epernon, le partement de Bordeaux avait prescrit l'armement de la ville et autorisé la princesse à lever des soldats (21 juin); puis la vait retude de rectevoir un trompete envoyé par le marcénal de La Meilleraie, comme le parkement de Baris avait refusé, en pareil cas, de récevoir le héraut de la reine; puis il avait lancé, sous forme d'arrêt, une déclaration de guerre contre Epernon et ses fauteurs (25 juin) et chassé de la ville les suspects.

La princesse et les grands, ses alliés, avaient eependant songé

à se procurer au dehors les movens de soutenir cette guerre et s'étaient mis en rapport avec Madrid, comme madame de Longueville et Turenne avec Bruxelles. Le 8 juillet, ils recurent publiquement à Bordeaux un agent de l'Espagne : la population flottait entre les applaudissements et les murmures; le parlement donna ordre de courir sus à cet étranger, mais insinua sous main à la princesse que son arrêt était de pure forme et n'avait pour but que de mettre sa responsabilité à couvert. L'arrêt n'en eut pas moins pour contre-coup une violente émeute; le menu peuple voulut exiger, les armes à la main, non pas qu'on traitât avec l'Espagne, mais que le parlement rendît arrêt d'union avec la princesse et les ducs pour la liberté des princes. Le parlement fut assiégé toute la journée. Les jurats amenèrent la garde bourgeoise à son secours. La princesse de Condé se jeta bravement entre les combattants, au moment où déjà sifflaient les balles, et les harangua avec une éloquence vraiment héroïque dans un parcil moment. Les séditieux finirent par battre en retraite et le parlement ne céda point à la force; mais, peu de jours après, excité par le bruit que Mazarin marchait sur Bordeaux pour y réinstaller Épernon, il décréta des remontrances contre le ministre (2 juillet) et lui interdit l'entrée de la ville, ainsi qu'à toutes gens de guerre à la suite du roi. Une députation alla porter les remontrances à la régente; qui arriva le 1er août à Libourne et s'y arrêta.

Anne répondit en sommant par écrit le parlement de déclarer s'il entendait maintenir sa protection à des rebelles qui traitaient avec l'Espagne et refuser les portes an roi et à son rojal cortége. Les ministres, du reste, donnèrent aux députés des paroles rassurantes pour le parlement, pour la province et pour la princese. Le retour des députés produisit une réaction pacifique, et le parlement inclinait visiblement à la soumission, quand un incident tragique ralluma la fièrre de rébellion prête à s'éténidre. Depuis qu'Epernon avait été appéle à la cour, les hostilités avaient continué entre les Bordelais et le marchal de la Meilleraie, qui commandait un petit corps d'armée en Guyenne. Le 5 août, ou apprit que le fort de Vaires, sur la Dordogne, avait été emporté par La Meilleraie et que le commandant, qu'était un bourgeois

sait le supplice de tout officier qui défendait un simple château contre une armée où un roi se trouvait en personne; ainsi cette exécution n'eût pas été absolument contraire au droit des gens. même dans une guerre où le vaineu n'eut point été un rebelle; mais les mœurs publiques ne supportaient plus ces barbares usages. Bordeaux, au lieu de s'effrayer, se leva en furie : les dues de Bouillon et de La Rochefoucauld saisirent l'occasion de compromettre la ville; ils firent prendre un officier royaliste prisonpier, le traduisirent devant un conscil de guerre où assistèrent tous les chefs de la garde bourgeoise et le firent condamner à mort et exécuter par représailles. La sommation de la reine fut repoussée par le parlement comme « injurieuse, » et une demande d'union fut adressée par cette compagnie à tous les parlements de France. . Les députés, chargés de présenter à la reinc les remontrances du parlement de Paris étaient, eependant, arrivés à Libourne. Anne leur répondit que c'étaient les dues de Bouillon et de La Rochcfoucauld qui seuls empéchaient la paix et qu'elle était toute disposée à pardonner à Bordeaux, mais non pas aux ducs (10 août.) A peine la reine avait-elle donné cette réponse, qu'un gentilhomme du duc d'Orléans apporta d'importantes propositions de la part de ee prince. Gaston, poussé par les frondeurs, prétendait imposer la paix, movement la destitution du due d'Épernon. une amnistie à la ville de Bordeaux et à ses adhérents et sureté à la princesse et à son fils en une de leurs maisons : le parti bordelais devait accepter ees conditions sous dix jours, à compter du départ de l'envoyé de Gaston. Le parlement de Paris s'était adjoint au duo d'Orléans, à la majorité de 112 voix contre 70, après une discussion dans laquelle le parti de Condé s'était déchaîné confre Mazarin et avait de nouveau réclamé la liberté des princes (9 août), Les conditions de Gaston, médiocrement satisfaisantes pour

Les conditions de Gaston, médiocrement satisfaisantes pour Mazarin, fisiasient encere moins le compte de la princesse et de ses anjis : sous prétexte de quelques défauts de forme dans les lettres de l'envoyé, ils firent si bien traîner sa réception dans Bordeaux, que les dix jours assignés expirèrent sans que riem fût conelu. Des négociations seerêttes essayées par Mazarin ne réussirent pas davantage. Tout le mois d'aodt s'était écule ainsi. Le 30, une déclaration royale donna trois jours aux Bordelais pour se soumettre; puis La Meilleraie passa la Garonne avec ses troupes et commença de pousser-sérieusement la guerre. Son armée étant trop pien nombreuse pour assièger Bordeaux dans les règles, il essaya d'intimider les habitants par une attapue de vive force et, le 5 septembre, il assaillit le faubourg Saint-Sorin. Le faubourg tut emporté, mais après une résistance meurtrière, dans laquelle les hourgeois avaient secondé très-résolument les soldats des dues. Les troupes royales échouèrent dans plusieurs attaques contre la deuni-lune qui couvrait la porte fijieux.

Mazarin étali rongé d'inquiétudes. Les chances de cette petite armée contre cette grande ville paraissaient bien faibles et l'étaient d'aniant plus, en refailté, que le général La Meilleraire, qui avait quelques griefs contre le ministre, ne désirait guère vaincre!

Les nouvelles du nord de la France étalent fort alarmantes, L'archiduc et Turenne, après avoir reposé et ravitaillé leurs troupes, avaient pris La Capelle, occupé Vervins, Rethel et Château-Porcien, places dénuées de garnisons, franchi l'Aisne, forcé lo passage de la Vesles à Fimes, et s'étaient placés entre Paris et l'armée de du Plessis-Praslin, qui couvrait Reims. Turenne poussa jusqu'à La Ferté-Milon et lança des partis jusqu'à Dammartin · (1er-21 août). Il eût voulu entraîner aurès lui l'archiduc jusqu'à Vincennes, afin de tenter un grand coup de main pour enlever les princes; les Espagnols hésitèrent à s'engager si avant. Tandis qu'ils balancaient, le duc d'Orléans et ses conseillers transférèrent les illustres captifs de Vincennes à Marcoussis, château situé à six lieues au sud de Paris et convert par la Marne et la Seine (28 août). Le dessein de Turenne n'était plus exécutable : le maréchal et l'archiduc essavèrent alors d'exciter des troubles dans Paris; l'archiduc dépècha un trompette au duc d'Orléans, avec une lettre par laquelle il lui offrait de traiter ensemble de la paix. ayant, disait-il', les pleins pouvoirs du roi d'Espagne; Turenne fit afficher dans Paris, par les agents du parti, des placards où il excitait le peuple, par promesses et par menaces, à se soulever

<sup>1.</sup> Sur les affaires de Bordeaux, F. Lenet, p. 288 385.

contre ses « faux tribuns » (les frondeurs) aussi bien que contre Mazarin (2-4 septembre).

Paris s'agita, mais l'agitation n'alla pas jusqu'à la révolte. Le parlement vota une avance d'un an sur le droit annuel pour mettre la ville en défense: le duc d'Orléans répondit à l'archiduc gu'il avait aussi plein pouvoir et qu'il était prêt à entrer en négociation. L'archiduc donna rendez-vous à Gaston, pour le 18 eptembre, entre Reims et Rethel. Gaston envoya le nonce du piape, l'ambassadeur de Venise et le comte d'Avanx à Léopold, afin de convenir des conditions de l'entrevue qui ne pouvait, en tous cas, avoir lieu à si bref délai. L'opold prétendit que les mouvements militaires ne lui permetaient pas de recevoir les envoyés et étuda la conférence qu'il avait lui-même proposée, témoignant ainsi, avec évidence, du peu de sincérité de ses démonstrations pacifiques. L'armée ennemie, voyant l'arnis immobile et le but de l'expédition manquée, se replia de la Vesle sur la Meuse et s'attacha au sièce de Mouzon (fin septembre).

Les menaces de l'ennemi contre Paris avaient confirmé le duc d'Orléans et le parlement dans la résolution de s'entremetre pour la paix de Bordeaux. Le parlement de Paris étalas une proposition du parlement de Toulouse, qui lui demandait un arrêt d'union, et chargea deux députés d'accompagner au camp royal et à Bordeaux le gentilhomme qu'y envoyait Caston.

Ces commissaires rencontrêrent, cette fois, des dispositions beaucoup plus favorables. Mazarin avait hat de sortir de cette crise. Bordeaux, de son côté, s'îl se sentait blen assuré de n'être pas conquis, n'en souffrait pas moins de la guerre dans ses inti-rêts les plus essentiels; les secours promis par l'Espagne à la princesse et aux ducs n'étaient qu'un leurre qui n'abusait plus personne; l'Espagne avait enployé tout ce qu'elle avait d'argent et d'hommes en Belgique, en Italie et en Catalogne, et se trouvait dans l'entière inspuissance de rêna faire partout ailleurs. Eufin, la vendange approchaît et la crainte de perdre la vendange exercait, une influence croissante sur l'esprit des Bordelais. Dès le 10 septembre, le parlement et la ville avaient décidé l'envoi d'une députation à la reine: la princesse et les ducs avaient reconnu l'imposibilité de s'y opposer. Les députes furent bien reçus et obtiment

une courte trève, que la paix ne tarda pas à suivre (14° octobre). Tout l'honneur en fut pour le due d'Orléans et pour le parlement de Paris, dont les propositions serviront de base au traité. Les dues de Bouillon et de La Rochebucauld furent compris dans l'ammistie accordée aux Bordelais et la princesse ent permission de se retirer, avec son fils, à Montrond ou en Anjou. Il ne fut pas question de la liberté des princes. Le due d'Épernon fut révoqué de son gouvernement par un acc le âuc d'Epernon fut révoqué de son gouvernement par un acc le âuc d'aper.

Au moment de partir pour le lieu de sa retraite, la princesse, conseillée par les ducs et par l'habile et fidèle Lenet, tenta d'obtenir amiablement ce qu'elle avait tiché en vain d'arracher par la force. Elle alla trouver la reine à Bourg et la supplia d'ouvrir les pottes de la prison de ses frères et de son mar: la reine ne promit rien. Les ducs et Lenet pressèrent Mazarin de se réconcilier avec la maison de Condé et lui insinuèrent que, s'il réusait, le parti de Condé trouverait moyen de se racomquodra à ses dépens avec le duc d'Orlèms et les frondeurs : Mazarin les écouta d'un air de bienveillance et répondit évasivement. Il espérait contenir l'une par l'autre la vieille et la nouvelle Frondes et les empècher de s'unir contre lui! c'était un jeu de bascule bien hasrdeux !!

La cour entra dans Bordeaux le 5 octobre, y fut froidement accueillie et y fit peu de séjour : le ministre drait pressé de retourner à Paris, où il se sentait rappelé et par les linquiétudes que lui donnait le coadjuteur et par le désir de mettre l'armée du Nord en état de terminer la campagne par quelques succés. Les Egaganols avaient obtenu, au debors, des avantages qui humiliaient personnellement le ministre, autant qu'ils blessaient les initerèts de l'état. Pendant que de déplorables discordes continuaient d'annuler les forces de la France, l'Esqagne, redevenue sans combat matiresse de la Méditerrance, on ne se montraient plus nos victorieuses escadres, avait reconquis les présides de Toseane et de l'île d'Elbe, Piombino et Porto-Longone, que l'on révait pu secontri et qui furent défendus, surout Porto-Longone.

Mém. de Lenet, p. 376-121. — Id. de La Rochefoncauld, ap. Collect. Michaud,
 sér., t. V, p. 411-443. — Id. de Retz, p. 301-304. — Id. de Talon, p. 392-399. —
 Suite du Journal du Parliment, p. 107-171.

gone, avec un héroisme imutile [juin-août]. En Catalogne, l'emprisonnement de Condé avait en aussi de thécheuses suites. Le commandant de la province, Marsin, était une créature de Condé et Mazarin avait eru devoir le faire arrêter au milieu est se son aprison, aussi avait expédié à Barcelone comme vice-roi le duc de Merœur. La Catalogne, foreinent négliée par le gouvernement français, et travaillée par la diplomatic espagnole, que secondait activement le clergé, tendait à rentre dans le giron de la monarchie péninsulaire; les complots renaissaient toujours; une vaste conspiration, qui embrassait une grande partié de la province, fut encore étouffée copendant par le nouveau vice-roi; mais Merceaur ne réussi point à défendre le poste important de Flix, sur l'Ébre, que Marsin, à sa place, étit peut-être sauvé (rochoire).

La cour, retardée par une mabadio de la reine, n'arriva à Fontainchleau que le 7 novembre : Anne et Mazarin se retrouvèrent en présence de Gaston et du coadjuteur, Les défiances et les griefs réciproques avaient grossi entre le ministre et Gondi; celuiréclana netteuent, comme gage, d'alliance, cette nomination rovale au cardinalat, qu'il n'avait pas voulu exiger lors de l'emprisonnement des princes, et déclara qu'on l'avait mis dans une position où il ne pouvait plus être que chef de parti ou cardinal. Le moment était décisif : Muzarin était chepre mattre de choisir entre la Fronde et le parti de Condé.

Il ne choisit pas : il refusa Gondi, ne s'accommoda point avec les princès et se crut hors de péril, quand là reine eut extorqué le consentement du due d'Orléans pour la translation des princes au Havre. On a peine à comprendre cette infatuation chez un si habile homme; cari létait évidant que Mazarin ne pouvait résister aux deux factions coalisées et que la coalition était inévitable. A peine Gondi eut-il essuyé le refus du ministre, qu'il traita secrètement avec, le párti des princes par l'intermédiaire de la princesse Palatine, Anne de Gonzague (belle-seur de l'électeur Palatin), femme d'une haute capacité pour l'intrigue et qui, toute dévouée à Condé, devait réussir la où avait échoué la seur et la femme de ce prince. Le due d'Orléans, toujours gouverné per quelqu'un, était, en ce moment, tout à fait sous la dominate.

tion du coadjuteur, qui l'entraîna après lui, tout hésitant, tout effravé: dans le complot.

Mazarin, tándis qu'on tramait sa perte, servait eependant l'état avec énergie et succès. Les opérations militaires paraissaient finies : les troupes du due de Lorraine, qui avaient envahi le Barrois pendant l'expédition des Espagnols en Champagne. avaient été battues à Saint-Mihiel le 9 octobre; mais, par compensation, l'archiduc et Turenne avaient pris, le 6 novembre, Mouzon, qui élargissait leurs quartiers sur la Meuse. L'archidue, après cette dernière conquête, avait retiré en Belgique la maieure partie de ses troupes et laissé à Turenne un gros corps de cavalerie et quelque infanterie pour hiverner sur le territoire francais, entre la Meuse et l'Aisne, Rethel, gardé par une assez forte garnison, restait le poste avancé de l'ennemi en Champagne, Mazarin résolut de faire reprendre sur-le-champ cette place; il envoya les troupes revenues de Guvenne joindre le maréchal du Plessis et arriva lui-même à l'armée, dans les premiers jours de décembre, afin d'encourager le soldat. Le siège de Rethel fut entamé le 9; dès le 13, le gouverneur rendit à la fois ville et château. Turenne, qui avait compté sur une plus sérieuse défense, accourait au secours de Rethel. Quand il sut la place prise, il voulnt battre en retraite par les plaines rémoises vers les bois de l'Argonne, Il n'en eut pas le temps ; du Plessis l'atteignit à sept lieues de Rethel, entre les villages de Semide et de Sommepi.

Du Plessis, qui n'avait pas toutes ses forces rénnies, comptait peut-être quatre à cinq mille chevaux et six ou sept mille fantassins: Turenne avait six ou sept mille chevaux allemands; lorrains et français, et tout au plus trois mille hommies de pied. Turenne tenait les hauteurs et du Plessis la plaine. Un mouvement des troupes royales, mal saisi do Turenne, lui fit croire qu'elles n'étaient pas encore en ordre de bataille : il se hata de descendre des coteaux pour charger, dandonnant l'avantage. de son poste pour mettre à profit la prétendue confusion de l'énnemi. Il trouva du Plessis prét à le recevoir : ce qui l'avait trompé, c'était une manœuvre renouvelée des guerres du xv' siècle et par laquelle du Plessis avait entremuél ses escadrons de polotons de moussuleaires, Cette manœure réussi encore une fois. Le feu

de ces tiralleurs et la fernaté des bafallons de piquiers placés au centre de la ligne française arretèrent la première chaleur de la cavalerie cumemie, qui avait fait plier la notre : celle-ci se rallia et retourna vigoureusement à la charge. L'ememi fut rompu, enfoncé et complétement dédit, aves perte de plus de quatre mille morts ou prisonniers. Turenne, après avoir combatut jusqu'à la dernière extrémité, s'enfuit, avec einq ents chevaux, jusqu'à Bar-le-Duc, qui était demeuré au pouvoir des Lorrains (15 décembre).

Le maréchal du Plessis était condamné à payer chèrement sa gloire : la victoire de Crémone lui avait coûté naguère son second fils ; la victoire de Rethel lui coûta son fils ainé .

Château-Porcien se rendit aussitôt après la bataille.

Mazarin était bien joyeux et se crovait bien fort, et pourtant jamais il n'avait été en si grand péril. Pendant qu'il prenait des villes et gagnait des batailles en Champagne, on livrait l'assaut à son pouvoir dans le parlement de Paris et la coalition des deux Frondes démasquait peu à peu ses batteries avec une stratégie savante. Bans les premiers jours de décembre, des requêtes avaient été présentées au parlement de la part de la princesse de Condé et de mademoiselle de Longueville', qui demandaient que les princes fussent mis en liberté ou jugés. La reine manda au parlement qu'elle était malade et qu'elle priait la compagnie de « ne s'assembler pour aucune affaire, » jusqu'à ce qu'elle fût rétablie. Le parlement n'accorda que quatre jours de délai et, le 14 déeembre, sans égard pour une nouvelle demande de surséance, il entama la délibération. Dès le début, de virulentes déclamations retentirent contre Mazarin. Le parlement invita le duc d'Orléans à venir prendre son siège au Palais. Le due refusa, dans des termes favorables à l'autorité de la reine : la faction n'avait pas jugé que le moment fût encore venu de faire déclarer Gaston. Des chefs de la Fronde, Broussel se déclara le premier et tonna, comme autrefois, contre le cardinal. Sur ces entrefaites, la nouvelle de la bataille de Rethel jeta quelque étonnement dans la



Mém. du maréchal du Plessis, p. 413-420. — Id. de Turenne, p. 428-430.
 Depuis duchesse de Nemours. C'est elle qui a laissé des Mémoires sur la Fronde, Elle était uée d'un premier mariage de duc de Longueville.

Compagnie, mais le condjuteur releva les esprits par un discours bienveillant pour les princes et concluant à la réconciliation de la maison royale. Le débat se réchaufie de séance en séance; on y entendit les paroles les plus hardies, et sur les personnes et sur les choses : « la monarchie », s'écriait-on, « est au-dessous des lois »! Le torrent emporta tout; le premier président fui-même, si hostile aux factions, se prononça avec écta pour le droit du parlement à intervenir dans cette occasion et pour la liberté des urinces.

Le 30 décembre, le parlement, à une écrasante majorité, décida de demander, au roi et à la régente la délivrance des illustres capifis, de prier le due d'Orléans d'employer son « crédit et autorité » à cet effet, et de rester assemblé jusqu'à la réponse de la reine.

Mazarin rentra le lendemain dans la capitale. Le maréchal du Plessis lui avait proposé de raunener l'armée sons Paris et Opposer la force à l'intrigue; il avait réfusé. Ne voulant pas recourir à la violence, il n'avait plus d'autre parti à prendre que de s'accommoder avec les princes. Pendant trois semaines, la reine ajourna, sous prétexte de maladie, la réception des remontrances du parlement. Mazarin employa mal ce détai précieux i il cut des conférences serviès avec le due de la Rochefoucauld, mais ne sut se décider à rien. Sa maxime favorite : Rtiempo è un galant nomo (le temps est un galant homme), n'était plus de saison ié! I

La reine fut obligée d'écouter les remontrances parlementaires, que le prennier président expossà dans un langage d'une apreté insolite; Moté traita la politique ministérielle de « politique inior-tunée », témoigna une passion extrême pour la personne du prince de Coudé, Ishan très-amérement son arrestation et sa détention, et avança que son innocence et celle de ses compagons d'infortune ressortaient de la déclaration même qu'avait publiée la cour pour les accuser. Le petit roi, qui, à douze ans, avait déjà un vif sentiment de l'autorité royale, se sentit blessé dans son jeune orgueil et dit à sa mère que, « sell ett eu rue

<sup>1.</sup> Il siégeait au parlement comme représentant l'archevêque de Paris, qui était, de droit, conseiller-elere.

point lui déplaire, il cut fait taire le premier président, et l'eut chassé (20 janvier 1651) . »

La reine différa quelques jours de répondre. Le due d'Orléans avait éludé, jusqu'alors, les instances du parlement : Anne et Mazarin essayaient encore de s'abriter derrière Gaston et de persuader aux amis de Londé que c'était le due d'Orléans qui ne voulait point la liberté des prinese. Gaston lett signifia de ne pas « lui mettre cette affaire sur le dos; qu'il consentoit à la délivrance des trois prisonniers. » (28 janvier). On n'avait plus de préexte pour reculer. Le 30 janvier, Anne répondit au parlemen que, bien que cette compagnie n'eût point eu droit de prendre connaissance de ce qui regardait la détention des princes, le roi consentait à leur rendre, la liberté, « pourvu que les armes de Stenai et de M. de Turenne pussent cesser. » Le roi offrait aboit-tion immédiale à tout le parté.

Il était trop tard. Ce même jour, des traités secrets avaient été définitivement signés entre le due d'Orleans et les représentants du parti de Conde. On s'était obligé à expulser le cardinal. De Gaston devaient dépendre la composition et la direction du conseil du roi. Le petit due d'Englien, héritire de Condé, devait être finné à une des filles du due d'Orleans. Le prince de Conti prometait d'épouser mademoiselle de Chevreuse ceci était la part du coadjutaux; mademoiselle de Chevreuse, aussi peu sévère que sa mère, était la mattresse du galant prélat, qui, dans sa sollicitude pour elle, fuil donnait généreusement un prince du sang pour mari.

Le due d'Orléans ne cherchait plus qu'une oceasion de rompre avec la reine. Le 31 janvier au sôir, Gaston se trouvant chez le roi, Mazarin laissa déborder devant lui l'amertume dont son âme était remplie et compara le parlement de Paris au parlement d'Angleterre et les frondeurs aux Cromwell et aux Fairfax.

Gaston prit feu là-dessus, s'emporta contre les calonnies dont on empoisonnait l'esprit du roi son neveu et sortit brusquement. Le lendemain, comme le parlement délibérait sur la promesse conditionnelle de la reine, à laquelle il ne se fiait guêre, le coadjuteur déclara que le due d'Orléans l'avait chargé d'annoncer qu'il

<sup>1.</sup> Mém. de Talon, p. 405-406.

était résolu d'employer tous ses efforts à la liberté immédiate des princes. La reine et Mazarin mandèrent alors au parlement qu'ils avaient chargé le maréchal de Gramont d'aller s'entendre avec les princes au Havre.

Le mouvement antimazarin n'en suivit pas moins son cours. Le 2 février, le duc d'Orléans, persuadé par Gondi que Mazarin voulait, non pas délivrer les princes, mais lui faire partager leur sort, signifia qu'il ne remettrait plus les pieds au Palais-Royal tant que le cardinal y serait; puis il refusa une conférence que lui demandaient, chez lui, le cardinal et la reine elle-même et enjoignit aux maréchaux de France, aux prévôt et échevins et aux chefs de la garde bourgeoise de n'obéir qu'à lui, en sa qualité de lieutenant général du royaume, Presque toute la cour déserta le Palais-Royal pour s'offrir au due. Le 3 février, le coadjuteur dénonça au parlement, de la part du duc, les propos tenus par Mazarin le 31 janvier. On peut juger de la tempète! Le.4; Gaston vint autoriser de sa présence les propositions furieuses qui pleuvaient contre le cardinal et qui aboutirent à un arrêt foudroyant. Le parlement, malgré le premier président, qui avait été dupé par les frondeurs et qui commencait à s'effraver du train que prenaient les choses ; arrêta que le roi et la régente seraient : suppliés d'envoyer au plus tôt une lettre de cachet pour mettre en liberté les princes et d'éloigner d'auprès de la personne du roi et de ses conseils le cardinal Mazarin. Les gens du roi portèrent, le lendemain, cette impérieuse requête à la régente. Anne, suivant les uns, ajourna sa réponse à yingt-quatre heures, suivant les autres, répliqua qu'il n'appartenait point au parlement de s'immiseer dans le choix-des ministres. Le parlement décida que le premier président retournerait au Palais-Royal, à la tête d'one députation, et enjoignit à tous les dépositaires de la force publique de n'obéir qu'au due d'Orléans. C'était, en fait, suspendre la reiue de la régence (6 février).

Pondant ce temps, une grande assemblée de noblesse, réunie tunultieusement, déclarait s'unir au duc d'Orléans en faveur des princes et contre le ministre. Le clergé avait fait aussi une démarche dans l'intérêt des princes.

Mazarin était abasourdi ; il n'avait pas prévu ce que pouvait

368

devenir un poltron révolté comme Gaston, entre les mains d'un homme adroit et autaleieux et que Gondi. Il résolut de céder à l'orage, au moins en apparence. Il prit congé de la reine, le 6 au soir, avec un certain apparat, et partit dans la muit, mais n'alla pas plus loin que Saint-Gernain. Son espoir était que le duc d'Orléans, le sachant partit, reviendrait visiter la reine, se laisserait re, agener et consentirait à son retour : dans le cas contraire, la reine lui avait promis de tirer le roi de Paris, pour le rejoindre et s'accommoder avec les princes malgré Gaston et le parlement.

Le dessein du cardinal était facile à deviner et à déjouer. Le coadjuteur rendit Gaston inflexible dans sa résolution de ne pas voir la reine, que les princes ne fussent libres et le cardinal éloigné pour tout de bon. Le parlement remercia le roi et la régente d'avoir congédié Mazarin et les pria de le faire sortir du royaume et d'exclure à l'avenir des conseils du roi, par une déclaration royale, « tous étrangers ou autres qui auront serment à d'autres princes que le roi. » Ceci regardait les cardinaux en général et même, à la rigueur, les archevêques et évêques, qui prêtent serment au pape. La reine dit, à ce sujet, qu'il lui fallait consulter le conseil du roi et les grands du royaume et se laissa arracher, en rénonse à une question des députés du parlement, la déclaration que Mazarin était parti sans espoir de retour. Sur quoi le parlement ordonna au cardinal et à sa famille de vider le royaume sous quinzaine; passé ce délai, permission à tous de leur courir sus (9 février).

Anne d'Autriche n'était pourtant nullement résignée à sacrifier l'homme qui possédait toutes ses affections et qu'elle regardait d'ailleurs comme le défenseur fidèle des droits de son fils. Elle trompait le parlement et Gaston, et s'apprétait à enlever le roi dans la nuit mème du 9 au 10 février.

Elle fut trahie. Le garde des secaux Châteauneuf, qui espérait l'héritage du premier ministre, avertit le duc d'Orleans. Le duc manda aussifut le coadjuteur, qui, sans s'arrêter aux hésitations de Gaston, appela aux armes les compagnies de la garde bourgeoise, dont les chefs étaient sous son influence; la noblesse des deux Frondes monta à cheval : le-Palais-Boyal fut cerné et un

officiér des gardes de Gaston entra chez la reine et se fit, d'autorité, montrer le roi couché et endormi. Anne garda bonne contenance et, le lendemain, désavoua, auprès du parlement et du corps de ville, le projet que lui avait « calomnieusement » imputé le coadjuteur, disait-elle. Faisant de nécessité vertu, « elle proposa elle-même-qu'on gardât les portes de la ville, afin de mettre les bourgeois en assurance. » On avait commencé cette garde sans sa permission et, durant quelque temps, Louis XIV et sa mère furent véritablement prisonniers au Palais-Royal; la reine n'osait plus sortir et, chaque nuit, des patrouilles d'infauterie et de cavalerie circulaient autour du palais, pour en surveiller tous les mouvements. Une nuit, le peuple s'émut de nouveau sur le bruit d'une tentative d'évasion, pénétra fusque dans l'intérieur du palais et prétendit voir le roi. La reîne fit ouvrir aux plus emportés la chambre du jeune Louis : l'aspect de ce bel enfant endormi les toucha et les calma; la reine se mit, pendant quelques heures, sous la protection de deux officiers de la garde bourgeoise, dont l'un avait été laquais. Cet abaissement des puissances parut quelque chose de bien prodigieux aux hommes du xvue siècle : \* depuis. les peuples se sont blasés par l'aspect de plus terribles vicissitudes.

Anne d'Autriche n'avait plus qu'à subir la loi de sés emnemis. Le 11 février, elle expédia au llavre un secrétaire d'état chargé de mettre les princes en liberté sans conditions.

Cet envoyé fut devancé. Mazarin, alors qu'il espérait encore que la reine pourrait s'échapper, s'était préparé à lutter jusqu'au bout. Il était parvenu à regagner la pirincesse Palatine, la personne la plus habile du parti des princes, et s'apprétait à essayer de transière par son intermédiaire avec Cond é: disposant de la personne du roi, maître des clefs du Havve, qu'un ordre secret de la reine lui avait livrées, appuyé, par plusieurs des marcéhaux, il croyait la position encore tenable. La ruit du 9 février lui enleva ses dernières ressources; il vit la partie perdue, mais, sans doute, dès e moment, il oss espèrer de la regagner un jour, car il était e tinide et tremblant aux approches d'une disgrâce, mais ferme et patient dans la disgrâce même, » comme le remarque un sagace historien (le père Bougeant). Vaineu, non par

un grand parti, mais par une coalition, il savdit ee que valent ces combinaisons éphémères. Peut-être espéra-t-il jeter déjà quelques germes de défiance entre les coalisés, en allant ouvrir luimème de bonne grâce aux princes la prison qu'il ne pouvait plus tentir fernée. Quels que fussert ses moitis, il prit la route du Havre et, le 13 février, les princes, avertis de ce qui se passait à Paris, furent hien étonnés de voir tout à conp parattre, au lieu dés amis qu'ils attendaient, le cardinal en personne, qui venai leur annoncer leur délivrance. Ils le requirent convenablément, le retinernt à dien dans leur prison même, s'entreinernt qu'elque temps avec lui et ce fut seulement à l'instant de monter en carrosse pour Paris qué Condé laissa échapper un grand éclat de rire qui put arriver jusqu'aux oreilles du vaineu.

Les princes rencontrèrent, à quelques lieues du llavre, l'envoyé de la reine, à accompagué de la Rochefousault et d'autres personnages considérables, que le due d'Orléans et le parlement avaient députés pour les ramener en triomphe à Paris. Jeur délivance fut aussi bien accueillie du peuple que l'avait été leur emprisonnement. Un an d'infortune avait effacé les griefs populaires contre Condé pour ue laisser subister que sa gloire.

Le 25 février, une déclaration royale proclama l'innocence des princes : la malveillance de leurs ennemis, dissi-ton, avait seul suggéré contre cux à Sa Majesté des soupcons sans fondement; le roi reconnaissait que toutes les actions de son coisin de Conde<sup>3</sup> n'avaient eu d'autre but que l'affernissement de l'autorité royale et la grandçur de l'état. En conséquience, les princes étaient rétablis dans leurs honneurs, dignités, charges, es lorgies étaient réta-

Mazarin, pendant ce temps, suivait leutement le chemin de l'exil. Le parlement de Rouen, le 15 février, avait fulminé contre lui un arrêt analogue à celui du parlement de Paris, exemple qui fut suivi par presque tous les autres parlements. Il passa de Normandie en Piceralie et séjourna quelque temps à Doullens, insertain du refuge qu'il choisirait. Ses ennemis témoignaient une urieuse impatience de le voir lors du royaume et, le jour où cypira la quinzaine que lui avait fixée le parlement, la reine fut obligée de lui écrire officiellement pour l'inviter à passer la frontière (24 février). Il répondit par une lettre fort digne ét fort

eloquente, et se dirigea vers la Meuse (7 mars). Plusieurs des commandants de la frontière, entre autres le brave et logra Fabert, gouverneur de Sedan, offrirent de se dévouer à sa fortune. Il les remercia, sortit du territoire français et s'arrêta à Bouillon, dépendance de l'évelche de Liége (12 mars). Le parlement, le 11 mars, avait ordonné des informations contre lui et ses adhérents et enjoint de l'arrêter partout oû on le rencontrerait sur terre de France.

On le trouva encore trop près à Bouillon. Il fallut que la reine lui mandât de se retirer jusqu'aux bords du Rhin. Il obeit, obtint de l'électeur de Cologne un saile et un honorable accueil et installa, le 6 avril, sa fortune déchue dans la petite ville de Brohl, à trois licues de Cologne '.

Beaucoup de gens penssient que la révolution qui venait d'éclater ne s'arrêterait pas à l'expulsion du cardinal; que les princes enlèveraient le roi à sa mêre, et feraient déclarer Anne d'Autriche déchue de la régence. La mollesse du duc d'Oriéans, les incertitudes du prince du Condét, que la princesse Palaities ut détourner avec adresse des conseils violents, sauvèrent la reine. Anne garda le titre du pouvoir et l'espoir d'en recouver la reine. Anne garda le titre du pouvoir et l'espoir d'en recouver la reine. Anne garda le titre du pouvoir et l'espoir d'en recouver la reine. Anne garda le titre du pouvoir et l'espoir d'en recouver la reine. Anne garda le titre du pouvoir et l'espoir d'en recouver la reine. Se princes du sang, appuyés sur les parlements, applaudis du clergé, de la noblesse, de la bourgeoisie, avaient pour eux tous les ortres de l'état.

<sup>1.</sup> Ser les Indéretts de la chete de Manarin, F. Mén. de Reta, p. 215-224; — de Louis, p. 601-129; — de Materielle, p. 337-369; — de Leet, p. 521-524; — de La Rochefonsmild, p. 441-437; — de Montgéat, p. 282-368; — 2º Saus de Joronal de Rochefonsmild, p. 441-437; — de Montgéat, p. 428-368; — 2º Saus de Joronal de Représent, p. 1-69. — Leet et donne de curieres détails ne le expérité des princes. De la complexité de la complexité des princes. De la complexité de la complexité

pagnie, qui ne s'eu contenta plus et qui rendit arret pour qu'on ajoudat l'exclusion formelle descardinaux. Le clergé, qui tenait en ce moment à Paris une de ses assemblées quinquemnales, adressa au roi des remontrances très-violentes contre e l'injure faile à l'Eglise ». Le duc d'ir-floran soutint le clergé, dans l'intérêt du coadjuteur et du garde des secaux Châţeauneuf, qui vissient tous deux au chapeau rougé. Le parlement persista. La reine traîna l'affaire en longueur, n'ayant qu'à gagner aux discordes de ses ennemis.

Pendant ee temps, le parlement s'engageait dans une gucrelle' plus sérieuse contre la noblesse. Au commencement de février; un certain nombre de seigneurs et de gentilshommes de Paris et des provinces voisines s'étaient réunis, avec l'autorisation du duc d'Orléans, pour conférer sur la liberté des princes, sur l'expulsion de Mazarin et sur le maintien des priviléges de leur ordre, toujours menacés et amoindris, à leur dire, par les officiers royaux. Les deux premiers points obtenus, l'assemblée avait continué à s'oceuper du troisième et prenait chaque jour des proportions plus considérables. Une circulaire de convocation avait été envoyée à la noblesse dans tout le royaume. Partout la noblesse s'agitait, délibérait : une foule de gens de qualité arrivaient des provinces, et l'assemblée, composée de sept ou huit cents personnes et installée dans une vaste salle du couvent des Cordeliers, commencait à délibérer, non plus seulement sur les atteintes portées, denuis plusicurs siècles, aux droits et immunités des gentilshommes, mais sur la nécessité de convoquer les États-Généraux. afin de réprimer et les usurpations ministérielles et les usurpations parlementaires '.

La noblesse d'épée, irritée de se voir sous les pieds des gens de rohe, issus des serviteurs de ses pères, tentait, contre ses habitudes, un effort collectif sous forme régulière et faisait appel, non point à la féodalité pure qu'elle sentait perdue sans retour, mais à la monarchie des États-Généraux, offrant part aux deux autres ordres pour ticher de ressaisir sa prépondérance.

La noblesse prétendait que ses fermiers ne devaient point payer la taille; qu'elle-même devait être excapte des aides et gabelles; qu'enfin les gentilishommes ne devaient être jugés que par leurs pairs, et non par des magistrats roturiers.

Le parlement, mehaed, prit l'offensive, sur une requée qui lui fut affersée par un seigneur que l'assemblée nobiliaire avait menacé de dégrader de noblesse pour refus d'obéissance à la convocation. Les enquêtes provoquèrent la réunion des chambres : le due d'Orfens sit prier le parlement de surseoir à la délibration, espérant, dit-il, amener par douceur l'assemblée des nobles à se séparer. Gaston at Conde, entre, le parlement et la noblesse, se trouvèrent dans un extrême embarras. Gaston avait quelque velleité d'appuver la noblesse, mais, le coadjuieur ne le poussant point, il n'eut pas le courage de se déclarer. Condé ne fut pas conseillé par ses principaux amis d'aider à la réunion des l'âtis-Généraux, qui, ju disaiton, déférentient l'autorit à l'onde du coi plutot qu'à lui; bref, il s'abstint et ne satisfit ni l'un ni l'autre parti.

L'assemblée de la noblesse, loin de consentir à se dissoudre. obtint la ionction de l'assemblée du clergé, qu'elle sollieitait depuis einq semaines (15 mars); l'aristocratie de robe fut en butte, dans les réunions des deux ordres, aux plus virulentes atlaques. « La France, » s'écria l'évêque de Comminges, « est un' « corps composé de trois membres, le clergé, la noblesse et le « tiers état; un quatrième membre ne peut se joindre à ce corns « sans qu'il en résulte un monstre horrible. - Il est honteux, » disaient les orateurs de la noblesse, « que, par le renversement « des anciennes lois, de jeunes écoliers deviennent, au sortir du « collège, les arbitres de la fortune publique, par la vertu d'une « peau de parehemin qui coûte 60,000 éeus!» Les deux ordres privilégiés firent une tentative auprès de l'Hôtel de Ville, afin d'entraîner la bourgeoisie parisienne et de former ainsi d'avance une sorte d'États-Généraux au petit pied. Le corps de ville n'agréa pas ces avances et ne voulut point se séparer du parlement.

La situation s'aggravait: la reine crut devoir intervenir. Le fo mors, elle minda aux assembles de la noblesse et du clergè que le roi accordait la convocation des États-Généraux pour le 1º octobre à Tours, et que la noblesse et à a se séparer. Bien que les princes gardintissent la parote de la reine, eetle concession ne fut accueillie que par des murmures : la majorité du roi cénèunt au 5 septembre, on jugaq que la reine se réservait de faire annaler sa promesse par le roi majeur. L'attitude de la noblesse devenait de plus en plus menaçante. Le parlement ayant ouvert sa délibération touchant « l'assemblée qui se tenoit aux Cordeliers. en dépit des lois et de l'autorité royale, » et s'apprêtant à la foudrover de ses arrêts, la noblesse délibéra, de son côté, sur la proposition de jeter à la rivière « M. le premier président (18 mars). » Molé dénonca au parlement les menaces de la cabale, en les défiant avec sa fermeté ordinaire; cenendant le parlement. moins emporté que s'il se fût agi de Mazarin, oetroya eneore un délai de quelques jours au duc d'Orléans pour interposer de nouveau sa médiation. La reine consentit enfin à avancer la réunion des États jusqu'au 8 septembre, mais rien ne put la décider à devancer, seulement de vingt-quatre heures, la majorité de son fils; elle eraignait que, si la déclaration de majorité n'avait pas eu lieu au préalable, les princes ne fissent abroger par les États l'ordonnance de Charles V, qui avait déclaré les rois majeurs à treize ans. L'assemblée de la noblesse, voyant que les princes ne se mettalent point à sa tête et que le peuple de Paris prendrait au besoin les armes, non pour elle, mais contre elle, comprit que l'emploi de la force était impossible et se sépara, sur la garantie donnée par les princes qu'ils se joindraient à elle si les États n'étaient point ouverts au jour dit (23 mars) .

La dispersion des nobles ne rétabili point le calme et l'union. La guerre ne s'était pas allumée seulement entre les grands corps et les ordres de l'état; elle couvait dans le cabinet même d'Aunne d'Autriehe, entre le garde des secaux Châteauneut, ministre imposé à la régente par les frondeurs, et les créatures de Mazarin, le ministre de la guerre Le Tellier, le ministre d'état Servien et son neveu de Lionne, secrétaire des commandements de la reine. Châteauneuf fit dénoncer ses rivaux au parlement par le

<sup>1, 2</sup>º Suite da Journal du Parlament, 1850-1651, p. 47-80, — Mira, de Mathleu, M. O'Guer Talon, p. 41-428, — M. de Retz, p. 241-428; — de mathem Medica, H. O'Guer Talon, p. 817-89, — M. de Retz, p. 241-248; — de mathem Medica, p. 817-89, — de La Rochefoncamila, p. 417-49 ("culter, Michand, 3º sér, t. V.); — de G. 301, p. 47-81; — de Mongiat, p. 281-829; — Sainte-Audier, faster à tel Fronds; 2º delin, t. H. p. 109-120. Les pumphlets cités par M. de Sainte-Audiers papareliment à l'année vaintent. — Journal et La mainée de 30 Nolleau de Parlament de Noule — Parlament de 1801. — Ce journal semble expuey et comet les paroles les plus violentes. — Ploquet, Historie de Parlament de Normandi, t. V. p. 455-500.

due d'Orléans : « fant qu'ils seront auprès de la reine, » dit Gaston, « l'esprit de Mazain r'égnera toujours, si son corps est
absent (23 mars). » Le parlement ne prit pas feu aussi vivement
que l'avait espéré Gaston, et la reine crut pouvoir résister. Sur
ces entrefaites, la millice bourgeoise, calmée et l'assée, déposait
les armes et cessait de surveiller lé Palais-Royal et de garder
militairement la ville. " D'autres motifs secrets encourageaient
encore Anne. Elle refusa de renvoyer ses conseillers, rappela au
conseil Chiavigni, ennemi de Châteauneuf et mal vu de Gaston,
accorda au parlement, pour l'anadoure, la délaration contre les
cardinaux, ôta les seeaux à Châteauneuf et les doma à Mathieu
Molé, qui en cumula la garde avec la première présidence. Le
chanceller Séguier fut appelé à la présidence du conseil (3 avril),

Les chefs des deux Frondes se réunirent, le soir, chez le due d'Orléans. Le coadjuteur et quélques-uns de ses amis proposèrent · de soulever le peuple et d'aller reprendre les sceaux de vive force au premier président. Le due de Beaufort, au grand étonnement de Gondi, combattit la proposition : tous les amis de Condé renchérirent sur Beaufort, et Condé dit avec ironie qu'il n'entendait rien à la guerre des ruisseaux et des pavés. On décida de ne rich faire. Gondi devina que M. le Prince était en traité secret avec la reine : il en fut plus assuré le lendemain, quand il eut vu la maison de Condé retl'er avec éclat et presque avec brutalité les paroles de mariage échangées entre le prince de Conti et mademoiselle de Chevreuse, gage de l'alliance des deux Frondes, Condé força son frère à cette rupture, en le raillant d'épouser la maitresse d'un archeveque, et enleva Beaufort au coadjuteur par des intrigues de feinmes. La séparation de Gondi et de Beaufort dissolvait le corps de la Vieille Fronde, car l'un était la tête et l'autre le bras. Le coadjuteur se retira dans son archeveché, comme dans un fort, pour y attendre l'occasion de se venger de ce rude coup. Le duc d'Orléans bouda quelques jours la reine : Condé s'entremit; Gaston s'obstina à exiger qu'on ôtat les sceaux au premier président, Condê ne soutint pas Molé, qui lui en garda raneune, et la reine transigea ; elle reprit les secaux à Molé, mais pour les rendre à Séguier et non à Châteauneuf (13 avril).

Condé avait vendu bien chèrement son équivoque appui à la

reine par l'intermédiairé de Servien, de Lionne et de la princesse Palatine. Il avait fallu lui promettre l'échange des gouvernements de Bourgogne et de Champagne, que possédaient son frère et lui. eontre eeux de Guyenne et de Provenee, avec la conservation des gouvernements particuliers de places fortes que lui et Conti tenaient en Bourgogne et en Champagne, plus un dédommagement nour le comte d'Alais, gouverneur de Provence, l'octroi du gouvernement d'Auvergne au due de Nemours, leur ami, et de Blave au duc de La Rochefoucauld, avec la lieutenance-générale de Guyenne, Condé, nour prix de ces énormes avantages, n'avait pas même promis de favoriser le retour de Mazarin, mais seulement de ne pas y être absolument contraire. Le cardinal, qui, du fond de sa retraite de Brühl, correspondait avec la reine et avec quelques affidés ', blama si amèrement eet accommodement désastreux pour l'autorité royale, que la reine ne téalisa qu'à grand'peine les conventions qui regardaient personnellement Condé, et dont la principale était l'échange de la Guyenne contre la Bourgogne (15 mai); Anne finit par désavouer Servien et Lionne pour tout le reste. Condé, irrité de ce qu'on lui refusait, ne tiut aucun compte de ce qu'on lui accordait, tâcha d'entraîner Gaston dans une nouvelle coalition contre la reine et, se préparant à l'éventualité de la guerre civile, noua de eriminelles intrigues avec l'Espagne, au moment où sa sœur et son champion Turenne venaient de se dégager amiablement des engagements contractés envers eette puissance. Un simulacre de négociation avait eu lieu à Stenai, en avril, par les soins de madame de Longueville, entre des délégués français et espagnols; mais l'Espagne n'avait eu garde de travailler sérieusement à la paix : elle comptait trop sur les diseordes de la France. .

La duchesse de Longueville conservait un fațal ascendant sur

<sup>1.</sup> Cette correspondance, comme on la dic di-dessus (j. 188), a été palhié, ce d'Esti, par M. Ravetel, aux frais de la Société et l'Histoire de Prance. On es assurà sire que Manaria es se' mostre attaché aux fucérits de l'Istai dans ces lettres, qui fout homener à son sepire d à son jugement, douques-sunte, ja desariens partout, trac-lisatet de verre et de galide avec les piquanta révis de accidinal de Rea. Son'i argue avec le reine est consumient celle de la galisterir le play passemée et i misse de consumient celle de la galisterir le play passemée et i men de l'accidinal de Rea. Son'i argue avec le reine est consumient celle de la galisterir le play passemée et i mense de l'accidinal de Rea. Son'i argue de l'accidinate de l'accidinate

Condé, qu'elle poussait vers l'ablme, suis autre motif que d'éviler, à la faveur de la guerre civile, la fâcheuse nécessité de retourner en Normandie auptès d'un mari qui avait appirs et sulajitat de punir son infidêlité. C'était pour de pareils intérets qu'on déchirait la France et qu'on bia rarchait le fruit des travaux de ses plas glorieux génies. L'histoire de cette époque est vraiment quelque chose de rebutant, au sortir de la grandiose période de Richeliei!

La reine et le cardinal, de leur côté, intriguaient avec autant de passion et plus de suite que Condé. Le coadjuteur, Châteauneuf et leurs amis, exaspérés contre le prince qui les avait joués, aecueillirent ardemment les avances de la cour, si même ils ne les prévinrent. On convint que Gondi serait cardinal et que Châteauneuf rentrerait au ministère, pourvu que la vieille Fronde poussat la nouvelle à outrance. Châteauneuf promit tout ce qu'on voulut quant au retour de Mazarin : Gondi, dans ses Mémoires, prétend ne s'être point engagé à cet égard, ee qui est peu vraisemblable. Quoi qu'il en soit, tandis qu'une guerre de libelles s'allumait entre les deux Frondes, des projets violents étaient agités chaque soir chez la reine contre Condé. Le coadjuteur voulait qu'on arretat le prince chez le duc d'Orléans à qui il répondait de fatre approuver l'affaire après eoup. D'autres propositions allaient jusqu'au meurtre. La reine se fût sans doute arrêtée à l'avis du coadjuteur; mais le secrétaire même d'Anne d'Autriche, Lionne, déjà suspect depuis quelque temps à Mazarin, son patron, laissa échapper le secret du complot, qui arriva aux oreilles du prince '.

Conde, la nuit du 5 au 6 juillet, se retira dans sor château de Saint-Maur prés Vinennes et y flu réjoint; au bout de quelques heures, par son frère, sa sœur et ses principaux adhérents. La reine lui dépécha le marcheal de Gramont, pour lui denander les causes de sa retraité et lui offirir toute săreté. Il répondit qu'il

 <sup>29</sup> Suité du Journal du Parlement, p. 74-76. — Journal du Temps prisont, etc., 6 arril jusqu'en jan 1652, p. 1-11. — C'est une 3º Spiir du Journal du Parlement. — Med. d'Uner Talon, p. 430-433. — Id. da cardinal ale Kets, p. 248-266. — Id. de La Rochefonceuld, p. 419-452. — Id. de madame de Motteville, p. 391-396. — VId. de Gui Joli, p. 48-51.

ne pouvait plus se fier à la jarole de la reline. Le parlement tenait, en ce moment, assemblée des chambres, afin do délibérer sur les désordres commis par l'armée dans les campagnes. Condé envoys son frère Conti exposer à la compagnie les motifs de sa déflance et renouveler la dénonciation portée naguère par Gaston contre Le Tellier, Servien et Lionne, exécuteurs des volontés de Mazarin. C'était se monttrer peu reconnaissant envers Lionne, Il écrivit, en même temps, aux autres aurlements et aux principales villes.

378

Le parlement se tint d'abord sur la réserve et pria le due d'Orléans d'interposer sa médiation. Le premier président blâma sévèrement la conduite du prince. Gaston, tiraillé entre Condé et le coadiuteur, agit mollement et n'obtint rien. Le parlement, alors, aborda la question en face. Soixante-deux voix demandèrent l'éloignement des trois hommes d'état inculpés par M. le Prince : la majorité, forte de cent neuf voix, suivant l'avis du coadjuteur et malgré le premier président, pria la reine d'envoyer au parlement une déclaration royale, depuis longtemps promise, contre Mazarin et contre son rappel, et de donner au prince de Condé les sûretés nécessaires pour son retour , puis prescrivit des informations contre les personnes qui avaient eu commerce avec le cardinal depuis les défenses publiées à cet égard. Gondi assura la reine que tout ce qu'il avait pu faire pour son service avait été d'empêcher qu'on décrétât nominalement contre ses trois conseillers (14 juillet).

Là rétine céda: Le Tellier, Servien et Lionne quittèrent la cour et Paris (19 juillet), Condé revint à Paris, mais ne retourna point au Palais-Royal et réclama de nouvelles garanties. Il fallut que le parlement donnât arrêt tout exprès pour l'inviter à rendre ses devoirs au roi et à la reine répente. Le prince, afin de némager le parlement, fit enfin, le 3 août, à la reine une courte visite, qu'il ne renouvela point. Les chances de réconciliation diminuaient de jour en jour. La reine avait compensé l'évil de ses trois conscillers en renvoyant avec eux du conseil Chavigni, ami de Condé. Elle se décând à prendre solemellement l'fornsive. Le 17 août, elle manda au Palais-Royal les princes, Condé excepté, les grands, les députés des cours souveraines, le corps de ville, et fit lire devant cette assemblée une espèce de manifeste « au sujet de la

résolution que le roi et la reine régente ont prise de l'éloignement pour toujours du cardinal Mazarin hors du royaume, et sur la conduite présente de M. le prince de Condé '. >

Anne s'était résiguée à frapper son ami pour atteindre son ennemi: elle accusait Condé d'être en correspondance avec l'archidue et Fuensaldaña, commandant de l'armée espagnole des Pays-Bas, et d'avoir refusé de joindre les régiments qui dépenaient de lui et de son frère à l'armée de Picardie, ce qui avait fait manquer-la campagne. Ces accusations étaient parfaitement fondées.

Condé paya d'audace : le lendemain, il alla prier le parlement de le juger, innocent ou coupable; puis il extorqua au faible Gaston une attestation de son innocence, qu'il apporta triomphalement devant la compagnie, et il récrimina bruyamment contre Gondi, auteur des complots tramés contre sa personne et du manifeste calomnieux écrit contre son honneur. Le coadjuteur riposta par une allusion piquante au manque de foi que les frondeurs avaient droit de reprocher au prince. Si Condé cut fait un geste, sa nombreuse suite se fût ruée à l'instant sur Gondi et sur ses adhérents : le prince se contint et la lutte de paroles ne se transforma pas, ce jour-là, en lutte armée (19 août). Il semblait toutefois impossible, à voir l'irritation des deux cabales, que le sanetuaire de la justice ne finît point par devenir un théâtre de carnage. Dans la séance suivante (21 août), Gondi amena une petite armée de gentilshommes et de bourgeois, soutenus par bon nombre d'officiers et de soldats qu'avait envoyés la reine : la pensée de livrer bataille au vainqueur de Rocroi dans la grand'salle et dans la galerie du Palais enivrait le belliqueux prélat, Condé, à son tour, arriva, suivi d'une troupe formidable de noblesse,

« Je ne conçois pas, » s'écria le prince, « qu'il y ait dans le royaume des gens assez insolents pour me disputer le peut v = Il y a dans le royaume, » répliqua Gondi, « des gens qui ne « doivent quitter le paré qu'au roi. — Je vous le ferai bien quit- étr. — Cela ne sera pas aisé ll... »

Des centaines d'épées allaient sorțir du fourreau. Les présidents

<sup>1.</sup> Journal du Temps présent, etc., p. 48.

se joirerat eure les deux rivaux et conjurèrent le prince de me pas donner le spectacle d'une affreuse mélète. Condé consentit à faire sortir ses amis des salles et des couloirs qui environnaient la grand'chambre, où se tenaient les séances. Gondi sortit pour laire aussi refirer aes gens : comme il passait d'une piéce dans une autre, il se sentit tout à coup serré violemment entre les deux battants d'une portée, et il entendit, crier : « Tues-lé! tuez-le! » Cétait le duc de La Rochefoucauld qui le prenait ainsi n'entire. La Rochefoucauld ne voulut pas le poignarder intiméhe : les gentilshommes auxquels il s'adressait hésitèrent; la fils du premier président accourut et suiva Gondi. Ce fut un hon-heur inout que le Palais ne fût pas inondé es sang à la suite de cet effroyable scandale. Les deux partis se retirèrent enfin chacun de leur côlé.

Le lendemain, la reine, à la prière de Gaston et de Molé, défendit au coadjuteur de retourner au Palais, et le parlement rendit arrêt pour prier Anne de supprimer son manifeste, ainsi que la réponse de Condé, et d'étouffer l'affaire par la médiation du duc d'Orléans (22 août). Cela ne suffisait point à Condé, qui exigeait une justification éclatante. Gaston appuya Cortdé, par peur, non par sympathie, après avoir promis tout le contraire à la reine, et le parlement fut amené à demandor à la reine une déclaration qui proclamât l'innoecnee du prince (4 septembre), en même temps qu'il renouvelait ses instances pour la déclaration formelle contre Mazarin. Anne d'Autriche, qui touchait au moment décisif de la majorité royale, céda fout, dans l'espoir de pouvoir bientôt reprendre, au nom du roi majeur, tout ce qu'elle cédait comine régente. Les déclarations pour Condé et contre Mazarin furent envoyées au parlement le 5 septembre. Toutes les accusations des partis contre le ministre, touchant l'injuste emprisonnement des princes et des bons serviteurs du roi, l'opposition à la paix générale, le transport des finances hors du royaume pour les intérêts particuliers de Mazarin, étaient acceptées et mises à couvert sous le nom du roi : on allait jusqu'à imputer au cardinal d'avoir encouragé la piraterie, afin de partager avec les pirates. Il est inconcevable qu'Anne ait pu se résigner à autoriser cette pièce étrange. que le parlement avait dictée et s'empressa d'enregistrer, et qui



inspira au ministre proscrit une lettre pleine d'une éloquente indignation '.

La publication de l'acte qui justifiait Condé fut remise au 7 septembre, afin d'y donner plus de solennité. C'était le 7 que la majorité du roi devait être proclamée en lit de justlee. Louis XIV, qui avait, le 5, terminé sa treizième année, annonça, de sa propre boucheau parlement « garni de pairs, » que, suivantiles lois de son état, il en voulait prendre lui-nême le gouvernement, espérant de la bonté de Dieu que ce serait avec plété et justice. Le royal adolescent débits as leçon avec une grâce et une dignité remarquables. Tous les princes et les grands l'entouraient : Condé seul manquait au cortége. Il était sorti de Paris et avait chargé son frère qui ne lettre où il s'excusait de paraltre devant le roi à cause des calomnies de ses ennemis. La publication de sa justification dans le lit de justice nethen lui enleva cette excuse ?

On attendait avec anxiété ce qu'il allait faire. Il ne revint pas. Il prit pour motif ou pour prétexte l'installation d'un nouveau ministère composé, disait-il, de ses ennemis et constitué sans l'aveu du due d'Orléans. La reine venait de rappeter Chateauneuf àla présidence du conseil, de rendre les secux à Mathieu Molé et de donner la surintendance des finatioés au vieux. La Vieuville, cet ancien ministre déposséde, puis proscrit judis jar Ritcheit, ct qui acheta sa rentrée aux affaires en envoyant une bonne somme à Mazièni, qui était dans la détresse à Bruhl.

La guerre civile fut résolue dans un conscil tenu à Chantilli entre Condé et ses principaux adhérents. Le prince pártit, avec son frère et les ducs de Nemours et de La Rochefoucauld, pour le Berri; un de ses gouvernements, où s'étaient déjà rendues sa femme et as sœur : il complait trouver, a unidi de la Loire, des

V. Ia déclaration dans le Journal du Temps présent, etc., p. 75, et la lettre dé Mazarin à la reine, dans le Recueil des Littres du cardinal, etc.; Paris, 1956, p. 290. — Sur les incidents qui précèdent, V. ce même Journal, et Mim, de Reta, p. 266-267.
 J. A. de Mathieu Molé. — Id. d'Umer Talon, p. 433-411. — Id. de La Rechekoueuild, p. 432-457. — Id. de madande de Mutteville, p. 398-418. — Id. de G. Julip, 52-61.

<sup>2.</sup> Dans co lit de justice, pour inauguerer piesament la majorité, on enregistra deux dista contre le duel et contre les blasphienateurs : l'édit contre le duel était le plas violent agin est écnocre vu la peine de mort était appliquée dans tous les cus aux duellistes et à leurs seconds. — Anvinnes Lois françaises, t. XVII, p. 200, Ces édita l'étalent presque jamales éceulées à la rigueur.

alliés nouveaux que lui avaient ménagés des négociations secrètes; on attendant, plusieurs de ses anciens alliés lui faisaient défaut. Le duc de Longueville ne, voulait plus être du même parti que sa femme : le duc de Bouillon et le maréchal de Turenne avaient eu peu à se louer des procédés du prince, qui, sur le chapitre de la recomnaissaince, était encore moins scrupuleux que Mazarin. Turenne, d'ailleurs, seprit fait pour l'ordre et le devoir, était. dégoûté de la faction, mécontent de lui-même et décidé à ne plus faillie neves l'état: 1 se deux férèse s'eifèrent de s'engager \( \).

Condé n'en poursuivit jas moins sa route. Il fut joint à Bourges par un envoyé de la reine et de Gaston, qui lui proposaient de demeurer en repos dans son gouvernement de Guyenne jusqu'à la réunion des États-Genéraux, ajournés de fait \*. Condé eut un moment d'éstation : les souveirs d'un tenys meilleur et d'une gloire plus pure l'obsédaient; il ne s'enfonçait qu'à regret dans la révolte et dans la trahison. Sa sœur et ses funestes amis l'emportèrent; il révuls els offres d'Anne d'Autriche. — « Yous le « voulez! » s'écriait-il, « souvenez-vous que je tire l'épée malgré moi, mais que je serai le dernier à la remettre dans le four-tenui! s'en cau !! »

Il fit partir pour Madrid Lenet, qui l'avait si bien servi pendant sa prison : il avait déjà des conventions secrètes avec Bruxelles. Il ordonna des levies d'homimes et d'argent, laissa son frère et sa seur dans le Berri et courut à Bordeaux, où il fut reçu avec acclamation (22 septembre) et où le parlement donna en sa faveur, malgre la résistance du parti royal, tous les arrêts qu'il voulut. Il rencontra, dans cette compaguie, des conseillers assez extravagants pour l'engager à se déclarer duc de Guyenne; mais il les rebuta, dit Lenet ', « avec quelques marques de colère ».

Son plan avait été de revenir de la Garonne sur la Loire et la

<sup>1.</sup> Mém. de Turenne, p. 432-134.

<sup>2.</sup> Les élections avaient eu lieu dans les ballifages et séchéaussées. Elles avaient occasionné des tries violentes entre la noblesse et la bourgeoisée. A Chartres, le 17 août, les bourgeois avaient assailli les nobles dans leur saile d'assemblée; plasieurs gentifichommes avaient éét toés; les antres, obligés de rendre leurs épées, Sainte-Anlaire, L. II, p. 148.

<sup>3.</sup> Mém. de madame de Motteville, p. 422,

<sup>4.</sup> Mem. de Lenet, p. 527.

Seine avec tout ce qu'il aurait pu ramasser de forces, pendant que les troupes qu'il avait sur la froptière du Noui, reinne à un corps d'armée espagnol, pénétrerient en Champagne, sous les ordres de Turenne, pour le venir joindre devant Paris. Le refus de Turenne fit manquer la combinaison. Une partie des régiments des princes, cantoanés à Marle en Thierrache, refuséreut de passer à l'ennemi avec leurs ebles, et ceux-ci ne condusirent que deux ou trois mille hommes à Stenai, où ils joignirent les Esquenols. Il ny eut point d'invasion en Champagne, mais l'archidue Léopold profita de cette défection et du désordre qu'elle causs pour reprendre trois places de Flandre, truns, Bergues et le fort de Linek, ce qu'il estimait, par expérience, plus profitable qu'une pointe en France (senteubre-ectobre).

Stenai, Damvillers et Clermont-en-Argonne, places dépendantes des princes, s'étaient déclarées pour la rébellion, ainsi que Bellegarde et le château de Dijon. La cour fut un moment ineertaine si elle marcherait sur Stenai ou sur Bourges et Bordeaux. La reine inclinait au premier parti, afin de se rapprocher de Mazarin : le ministre Châteauneuf poussait à l'autre, dans une intention précisément contraire; le jeune roi, qui haïssait Condé, voulait aller guerroyer contre son orgueilleux cousin. Anne consentit enfin à se porter là où était le vrai danger, et l'on prit la route du Berri (2 octobre). Les maréchaux de Villequier-Aumont et de La Ferté-Senneterre furent chargés de défendre la frontière du Nord, et le comte d'Harcourt eut le commandement de l'armée du Midi. Anne laissa à Paris le garde des sceaux premier président et le surintendant et remit en partant à Gondi, pour tâcher de s'assurer de lui , la lettre du roi qui le désignait pour le eardinalat; Mazarin se réservait, dit-on, d'annuler à Rome, par de sourdes menées, l'effet de cet acte officiel. Afin de faire prendre patience à Mazarin dans son exil, la reine lui avait expédié un pouvoir pour négocier la paix avec les Espagnols, mission qui contrastait singulièrement, comme l'observe le cardinal dans ses lettres, avec la flétrissure solennelle qui venait de lui être infligée de par le roi.

La cour agit avec décision et célérité : elle se dirigea sur Bourges avec une poignée de soldats: A la nouvelle de l'approche du roi, la ville de Bourges, qui d'abord avait accueilli les princes et armé.
« pour s'opposer au retour de Mazarin », se souleva, classa
Contje et madane de Longueville, et ouvrit ses pôrtes la nour
(8 octobre). Le roi récompensa les habitants en autorisant la
démolition de la grosse tour de Bourges, antique donjon bâti par
Philippe-lugueste. Le roi en ôta de sa main la prémière pierre et
le peuple en cut bientôt dispersé: les demires vestiges a avec un
acharnement inconcevable », dit un historien contemporain
(Montglat, p. 277). L'acharmenne était partout le même dans les
populations des villes ét des campagnes contre ces « nids de tyrannie », comme les appelle un autre écrivain de l'époque [Priod.

De Bourges, la cour envoya au parlement de Paris des lettres patentes qui déclaraient les princes-et leurs adhérents criminéts de lèse-majesté, «ils ne se soumettalent dans le détai d'un mois après la déclaration publiée (8 octobre); puis, après avoir régle les affaires du Berri et laissé un corps de troupes devant le for château de Montrond, qui restait la place d'armes des princes dans ces contrées, la cour s'avança jusqu'à Poitiers et s'y établit (31 octobre), tandis que le conte d'Harcourt, avec quelques milliers de soldats détachés de l'armée du Nord, se dirigeait vers la Charente.

Il était temps : si, le parti de Conde n'avait pas réussi à s'établir dans les provinces du centre, il avait cu meilleur succès dans celles du sud-ouest. Les deux puissantes maisons protestantes de la Trémoille et de La Force, qui, en 1650, n'avaient point agi, s'étalent déclarées pour les princes et avaient entraîtie une grande partie du Périgord, de l'Angoumois et de la Saintonge : le vieux marchal de La Force, agé de quatre-vingt-douze ans, ne pouvait plus guére être-rendu responsable de la condoite de ses cifants, Le conne du Doignon, gouverneur de Brouage, de la Rochelle et des Iles de Ré et d'Oleron, qui avait servi la courr en 1650, s'était pareillement prononcé pour Conde<sup>5</sup>. L'habil-

<sup>1.</sup> Ce du Doignon était une des existences les plus singuilères de ce temps: D'abord page du cardinal de Richelleo, puis gouverneur, confident et lieutenant du jeune amiral de Brées, parse que celta-ci ent péri la la batille d'Orbitello, du Doignon quitte préciséquapueut la flotte, revint en Fraoçe et se saisit de Brouge avant qu'on y condita mort de Bréés, qui en avait en le convenienent. Tandis oue le rince de Condé.

agent du prince, Lenet, obtenait, en ce moment, à Madrid, un traité fort avantageux. L'Espagne prometait 500,000 écus sous brief déai pour lever des soldast, 12,000 écus par mois pour entretenir les troupes et les places, 50,000 écus au prince de Conti pour une expédition en Provence; elle s'engageait à envoyer quatre mille soldats et trente vaisseaux e dans la rivière de Bordeaux », et à joindre cinq mille hommes aux partisans des princes à Stenai (6 novembre). Huit visseaux espagnols entrèrent, en effet; peu de jours après, dans la Gironde, portant quelques troupes et de l'argent. Condé leur livra le château et le havre de Talmotot pour place de sérvet.

La cour avait aussi recu de très-mauvaises nouvelles de Catalogne. Dès le commencement de l'année, le cabinet de Madrid avait rappelé en Espagne une grande partie de son armée d'Italie et fait assaillir Tortose, qui, vigourcusement battue en brèche et n'étant pas secourue, fut obligée de capituler. Les Espagnols avaient pris ensuite Cervera et Balaguer, puis leurs armées de terre et de mer, commandées par le marquis de Mortara et par don Juan d'Autriche, avaient investi Barcelone, espérant réduire enfin cette vaste cité, désolée par une récente épidémie, qui avait, prétend-on, enlevé le tiers de ses habitants (août 1651). Les Esnagnols y retrouvèrent Marsin, qui, emprisonné naguère commè ami de Condé, avait été remis en liberté et rétabli dans ses emplois en même temps que le prince. Marsin, campé sur la contrescarpe de la ville avec trois mille cinq cents. Français, était en état d'opposer une formidable résistance, que la population promettait de soutenir jusqu'à l'extrémité ; la vue de l'ennemi avait ranimé la haine des Barcelonais contre les Castillans. Sur ces entrefaites éclata la rupture de Condé avec la cour. La reine expédia le brevet de vice-roi de Catalogne à Marsin, pour tâcher

réclamait et que la reine s'attribusit l'héritage des charges de Brésé, du Doignon s'approprisit une notable portion de cet béritage et, grâce à la faiblesse du pouvoir royal, se maintenait dans le gouvernement surpré de Brougge et des lies, se donnait une petite armée et une sendre avec le produit des impôts et des salines et se comportait quasi en of de l'Aunis.

Sur les commencements de la guerre, V. Lenet, p. \$25-\$36. — Montglat, p. 253-257. — Omer Talon, p. 447. — Mem. du comte de Coligni-Saligni, publiés par M. Monmerqué pour la Société de l'Histoire de France, p. 37-39.

de l'enlever au parti du prince. Marsin ne reçut pas eette déjèche : il n'était déjà plus à Barcelone. A la première lettre de Condé, il débaucha douze à quinze cents de ses meilleurs soldats, quitta son poste avec eux et partit pour la France (28 septembre); Les Espagnols li ouvrirent de grand cœur le passage. En reste de scrupule l'avait empéché de livrer la cité qui lui était confiée. Il entra en Languedoc, où le parlement de Toulouse lança un arrêt contre lui, et il alla réjoindre Condé en (grepne.

386

La courageuse cité de Barcelone, le premier étonnement passé, résolut de continuer la lutte et députa en France-aîn d'invoquer le secours de la reine. Anne ne crut pouvoir mieux faire que deremoyer en Catalogne le marchal de La Motte-Houdancourt, qui, depuis la paix de Ruel, s'était loyalement réconcilié avec la cour et qui reçut ainsi, mallieureusement bien tard pour le salut de la Catalogne, la réparation d'une vieille injustiee.

La lutte, cependant, s'était engagée, aux bords de la Charente, entre Harcourt et Condé. Les rebelles, maîtres de Saintes et de Taillebourg, assiégeaient Cognac, Le comte d'Harcourt arriva à temps pour secourir cette ville et, sous les veux de Condé luimême, aecouru de Bordeaux, enleva un des quartiers des assiégeants et les força de lever le siège (17 novembre). De là, il se porta sur La Rochelle, appelé par les habitants, qui s'étaient insurgés contre du Doignon : les tours qui défendaient le port, seules fortifications qu'eût laissé subsister Richelieu, étaient occupées par des soldats suisses aux gages de du Doignon; les Rochelois, aidés par un détachement royaliste, en avaient déjà repris deux : la troisième et la plus forte, la tour de Saint-Nicolas, tenait encore, quand le cointe d'Harcourt parut. La garnison, attaquée par la sape et par le canon, demanda à capituler : Harcourt lui signifia que, si elle voulait obtenir quartier, il fallait qu'elle jetàt son commandant par-dessus les murailles. Ce malheureux officier voulut mettre le feu aux poudres ; ses soldats le saisirent et le précipitèrent du liaut de la tour. Harcourt eut la dureté de le faire achever (27 novembre).

L'île de Ré suivit la fortune de La Rochelle.

Conde avait marché, de son côté, au nord de la Charente, pour tacher de secourir la garnison de La Rochelle; mais le temps et [1651]

les forces lui avaient manqué pour rien tenter. Il ne put pas même garder le poste qu'il avait pris à Tonnai-Charente : Harcourt avait recu, de l'armée de Picardie, un puissant renfort qui donna' aux troupes royales la supériorité du nombre comme elles avaient déjà celle de l'expérience et de la discipline. Condé renassa la rivière, se maintint quelque temps sur la rive opposée, en face de Tonnai-Charente, puis, laissant des garnisons dans Saintes et dans Taillehourg, abandonna la ligne de la Charente et se replia sur celle de la Gironde et de la Dordogne. Harcourt lui fit essuyer plusieurs éclices dans cette retraite. Le prince se fortifia dans Libourne et dans Bergerac, s'assura de Périgueux et livra Bourg aux Espagnols, comme une place plus sûre que Talmont, les rendant maîtres du confluent de la Garonne et de la Dordogne et les mettant aux portes de Bordcaux (décembre 1651 - janvier 1652). Ce voisinage excita une vive fermentation dans cette grande cité, où bien des gens, même parmi les plus ardents frondeurs, ne voyaient pas volontiers le pavillon de Castille flotter sur la Gironde. Le parti des princes chassa de la ville le premier président et plusicurs autres menibres du parlement, qui manifestaient leur opposition avec énergie : la discorde alla toujours désormais s'envenimant à Bordeaux 1.

La guerre avait ainsi commencé sous des auspices favorables à la cour; mais tout ne devait pas se décider en Guyenne et il se préparait ailleurs d'importantes péripéties. Paris et son parlement étaient entrés dans une nouvelle crise dont on ne pouvait encore prévoir l'issue, et la guerre s'allumait au nord comme au midi de la Loire.

La déclaration de lèse-majesté contre les princes, expédiéc par la cour aux gens du roi, le 8 octobre, n'avait point été présentée au parlement avant les vacances, le parlement avant voulu attendre l'événement d'une nouvelle négociation entreprise par le duc d'Orléans avec Condé, de l'aveu de la cour. La négociation ayant échoué, le parlement, après la Saint-Martin, s'assembla pour délibérer sur l'enregistrement (20 novembre) : le duc d'Or-

Montglat, p. 257-258. — Lenet, p. 531-538. — La Rochefoucauld, p. 439-466. - Madame de Motteville, p. 425-426, - Mém, du prince de Tarente (La Trémoille). p. 67-82; Liége, 1767; in-12.

lèans sollicita un nouveau détai et déclara qu'îl y avait quelque chose de plus urgent à considérer que la déclaration; que c'était le retour imminent du cardinal Mazarin, qui était, non plus, à Bruiti, mais dans le pays de Liége, levant des soldats et intriguant avec les gouverneurs des places frontières. Le due de Beaufort, qui ne s'était pas jusque-là déclaré ouvertement pour Condé, esconda de son mieux Gaston, et tous deux s'evertuèrent à l'envi pour les droits des princes du sang et contre les favoirs. Le premier président fit une réponse digne de Richelieu : « C'est un grand « malheur, » s'écria-t-il, « quand les princes du sang donnent lieu « à telles déclarations; mais ce malheur est commun et ordinairé dans le royaume, et, depuis cin que sis sécles, on peut dire « qu'ils ont été les fléaux du peuple et les ennemis de la monar« chie ! »

Le delat se prolongea: une lettre du roi arriva, qui preservièti. l'enregistrement immédiat. Le 1<sup>ett</sup> décembre, les gens du roi requirent, d'une part, que l'on obétt au roi et, de l'autre, qu'onlour utit entre les mains les informations qui avaient été ordonnées touchant les infractions des arrêts contre Mazarin, afin qu'ils pussent conclure à cet égard. Le duc d'Orléans fit dire qu'on achevât sans lui de délibérer sur la déclaration; qu'il reviendrait au parlement quand on délibérerait contre Mazarin. L'epregistrement passa à cent voix contre quarante (4 décembre).

Le surjendemain, le duc d'Orléans soudoya une petite émeute contre le premier président, qui, menacé dans son hôtel, fit ouvrir la porte à deux battants et mit les criailleurs en fuite par le seul aspect de sa grande barbe.

L'émeute atteignit cependant son but : le 9 décembre, le parlement se réunit pour délibérer sur l'annonce du retour de Mazarin.

Gaston, n'avait rien dit que de vrai. Mazarin s'apprétait à renterre n'Friance, et dans une attitude très-filléqueuse. La révolte de Condé lui en offrait un prétexte trop plausible. Dès la seconde quinzaine d'octobre, il était revenu de Brahl à l'Iui, dans le pays de Liége, d'où il s'avança jusqu'à Dinant; il était en

388

<sup>1.</sup> Mém. de Talon, p. 450.

eorrespondance avec les commandants des provinces et des places du nord de la France, qui étaient presque tous ses créatures et dont quatre avaient été nommés par lui maréchaux de France après la bataille de Rethel '; il s'était assuré du due de Vendôme, amiral de France, et de son fils aîné, le due de Mereœur, par le mariage de Mereœur avec uné de ses nièces, mariage accompli à Brühl même: la princesse Palatine, cette femme d'intrigue qui avait si bien servi Conde contre lui et qui le servait maintenant eontre Condé, fut son intermédiaire auprès du due de Bouillon et du vicomte de Turenne et lui acquit leur alliance, bien autrement précieuse que celle des Vendômes. Certain de trouver de puissants amis en decà de la frontière, il voulut se créer, en outre, des forces qui n'appartinssent qu'à lui ; il vendit tout ce qu'il avait et tira secrètement quelque argent du surintendant La Vieuville, pour lever des soldats dans l'électorat de Cologne et l'évêché de Liége. La reine, obsédée par le ministre Châteauneuf et par d'autres ennemis secrets du cardinal, hésita un moment à permettre le retour si prompt de Mazarin, qui, disait-on, allait soulever toute la France contre elle. Elle se laissa même persuader d'écrire à Mazarin d'aller à Rome sous quelque prétexte. Cet ordre fut bientôt révoqué. L'incertitude d'Anne fut de courte durée et, le 17 novembre, le cardinal reçut l'autorisation de revenir « au secours du roi ». Il pressa ses préparatifs avec autant d'activité que le permettaient ses faibles ressources. Parmi les agents qui le secondaient le plus efficacement, on remarque un nom obseur qui devait être bien éclatant un jour, le nom de COLBERT 2.

S'il s'était trouvé dans le parlement centre les princes robelles une forte majorité, contre Mazarin ce fut l'unanimité. L'avocatgénéral Talon conclut à ce qu'on envoyat au roi une députation pour le prier de faire observer la déclariation du 6 septembre, qui bannissait Mazarin à perpétuilé. Après une délibération où les

C'elaieut La Ferté-Seuneterre, gouverneur de Lorraine, Hecquincourt, gouverneur de Péroune, Villequier-Aumont, gouverneur da Boulogne, et Grancei, gouverneur de Gravelines.

Lettres du cardinal Mazarin à la reine, etc.; possini. — Mêm. de madame de Motteville, p. 427. — Id. de la duchesse de Nemours; ap. Collect. Michaud, 2º sér., t. IX, p. 652.

avis les plus violents farent ouverts, et où l'on reprocha en face au coadjuteur de ê être vendu au Mazarin pour un chapeau de cardiual, les conclusions furent votées, avec prière au roi d'éloigner de sa personne les adhérents de Mazarin, c'est-à-dire Le Tellier, qui venait d'être rappelé au conseil. Défonse fut faite aux gouverneurs de donner passage ni retraite au cardinal (13 décembre).

Le 20 décembre, nouvel arrêt, à propos d'une lettre du duc d'Elbeuf, gouverneur de Picardie, qui donnait certitude entière des projets de Mazarin. Le parlement de Rouen suivit l'exemple du parlement de Paris.

Le cardinal brava les foudres pariementaires. Le 24 décembre, il franchit la frontière avec un corps de troupes portant l'écharpe verte, sa couleur, et fut reçu à Sedan par le lieutenant-général Fabert.

Pendant es temps, le premier président garde des sceaux et le surintendant des finances étaient rappelés de Paris à Poitiers [27 décembre). La cour, se disposant à prendre l'argent des rentes pour les besoins de la guerre et ne sachant que répondre aux cris qu'allaient jeter les Parisiens, abandonnait Paris à huimème; il n'y restait plus aucun ministre. L'éloignement de Molé décapitait, pour ainsi dire, le parlement; on put bientot s'en apercevoir.

Cette situation singulière, offrait pourtant à l'aristocratie de robe une dernière occasion de revendiquer le gouvernement de la France. D'un côté, était le pouvoir absolu, le despotisme ministériel : de l'autre, une oligarchie princière et nobiliaire, coalition d'égoismes sans principes et sans plan '; entre les deux, hostile à tous deux, la masse bourgeoise et populaire, qui avait salué si ardemment les promesses parlementaires de 1648 et qui ett encore volontiers suivi la direction des parlements si les parlements eussent été capables de rien diriger. L'idée d'un tiers parti, formé des cours souveraines et des bonnes villes, qui ferrait la joi aux deux autres factions, renverait Mazarin à Brohl mazarin de productions, renverait Mazarin à Brohl

L'assemblée de la noblesse, en 1651, avait montré des principes et un but; mais Condé pe prit point pour drapeau les idées de cette assemblée et ne sui pas constituer un parti vraiment politique.

ef imposerait la paix à Condé, ressoriait naturellement de la situation et ne pouvait manquer de saisir la vive intelligence de l'ancien chef de la Fronde, de Gondi, qui entrevoyait la pour lui un role éclatant et qui est volu faire de Gaston le chef nominal d'un parti dont il est été lui-même le chef réel.

Il fallait se hâter, car les événements se précipitaient. Mazarin, renforcé par deux maréchaux de France, La Ferté-Senneterre et Hocquincourt, et par beaucoup d'autres des commandants de la frontière, avait pénétré en Champagne par Rethel.

La 29 décembre, sur la nouvelle positive de l'entrée du cardinal en France, un arrêt furibond le déclara, lui et ses adhérents, criminels de lèse-majesté, enjoignit aux communes de lui courir sus, ordonna de procéder à la vente de ses membles et de sa bibliothèque, et de prendre, sur le produit de cette vente, 150,000 livres pour récompenser quiconque le représenterait à justice, «mort ou vifs. La due d'Orlénas était prié d'émployer. l'autorité du roi et « la sienne » pour l'evécution de l'arrèt, et des conscillers devaient être envoyés « ès lieux que besoin seroit, pour l'adite exécution ».

Cet arrêt inont passer sans opposition; la compagnie semblait prise de délire. Il y avait là des clauses vraiment monstrueuses ; la vente et la dispersion de la bibliothèque du cardinal est un des actes les plus honteux qu'ait jamais commis aucune assemblée. Cette belle oblection de quarante mille volumes avait été rémie et classée avec amour par le savant Naudé, pour l'usage de tous les hommes studieux auxquels Mazarin en ouvrait libéralement l'accès; Naudé ne put survive à un tel coup f. Le prix des éditions rares, des précieux manuserits, était destiné à solder les bandits et les assessifis que la suprême cour de justice provoquait au meurtre du ministre, en priant le roi de parlonner à tout criminel où prévenu de erime quelconque, qui prendrait out terait Mazarin! Enfin, l'appet à l'autorité du due d'Orléans,

Il faut dire cependant que cet acte de vandalisme ne fut pas poussé jusqu'an boat : la vente fut arrêtée à môtité chemia, Mazarin avait fait de sa collection une vraie bibliothère publique, prototype de notre grande Bibliothère Nationale, qui occupe sujourd'hui l'ancien palais Mazarin, La collection de Mararin forme le pacmier fonds de la Bibliothèreu Mazarine.

autorité anéantie par la majorité du roi, achevait de jeter le parlement hors de tout ordre et de toute légalité.

Il semblait que le parlement n'eût plus qu'à faire la guerre civile à outrance et par tous les moyens. Le coadjuteur n'en demandait pas tant pour lancer dans le monde le tiers parti; mais, si l'on lui donnait ce qu'il ne demandait pas; on ne lui donna pas ce qui était indispensable. Tout ce qui se passa depuis au parlement ne fut plus qu'une série de contradictions et d'absurdités. A des violences odieuses succédèrent des scrupules puérils. Cette assemblée, qui venait de mettre à prix la tête du cardinal et d'ordonner qu'on prit les armes contre lui, refusa de saisir les deniers des parties casuelles pour paver cette prise d'armes et déclara que les denicrs du roi étaient sacrés : la grand'chambre alla jusqu'à défendre de lever des soldats contre Mazarin sans commission du roi, attendu que la levée des soldats était un acte d'autorité royale tout différent de l'ordre donné aux communes de courir sus à un malfaiteur. Le nom du roi majeur était comme une formule magique qui glaçait le courage des magistrats et qui leur interdisait de renouveler les exploits de 1649 '.

Mazarin, cependant, avançait à marches forcées à travers la Champagne, sans s'effrayer d'une sentence de mort qui ne trouva pas d'exécuteur : les passions soulcvées contre lui n'avaient pas la puissance d'aller jusqu'au fanatisme. Il franchit sans obstacle la Marne, l'Aube et la Seine. Le duc d'Orléans avait rappelé de l'armée du Nord les régiments qui portaient son nom et le nom du Languedoc, son gouvernement, et les avait mis sous les ordres du duc de Beaufort; mais ce petit corps d'armée n'avait pas même tenté de s'opposer au cardinal, qu'escortaient six mille hommes d'élite. Deux conseillers au parlement, dépêchés en Champagne pour assurer l'exécution de l'arrêt contre Mazarin, furent plus hardis et voulurent arrêter l'avant-garde du cardinal à Pont-sur-Yonne. Les mazarins forcèrent le passage. Un des conseillers fut pris; l'autre s'enfuit. On crut d'abord à Paris qu'il avait été tué, et le parlement, exaspéré, accueillit une requête du prince de Condé qui, jusqu'alors, n'avait pu obtenir que ses lettres fussent

Sur les actes du parlement, V. Journal du Temps présent, p. 115-163. — Omer Talon, p. 447-462. — Retz. p. 312-323.

reçues de la compagnie. La requête du prince fut renvoyée au roi, avec instante recommandation, et l'effet de la déclaration de lèse-majesté contre Condé et les siens fut déclaré suspendu jusqu'à l'entière exécution de la déclaration du 6 septembre contre le cardinal et de sa rrêts rendus en conséquence (12) ainvier [652].

Invoquer la déclaration du 0 septembre, c'était se servir encore du nom royal contre Mazarin. Cette ressource fut bientot enlevée au parlement. Les députés expédiés au roi, suivant les arrets des 13 et 20 décembre, reviprent le 21 janvier et amponérent que le roi avouait le cardinal; que Mazarin n'était rentée en Prance les armes à la main que sur l'ordre de Sa Majesté. Le conseil d'état avait cassé l'arret du 29 décembre.

Il n'y avait plus d'équivoque possible. L'avis fut ouvert, dans la compagnie, de s'unir avec le duc d'Orleans « pour chasser l'ennemi cominun. » La majorité rejeta cet avis, comme « ne tendant qu'à nne guerre civile, » et se contenta de voter des remontrances (25 janvier). Le considérant était curieux, comparé à l'arrêt du 29 décembre!

Le tiers parti manquait des deux cotés à la fois. Au moment où le parlement reculait avec écalt, le due d'Orleans était entante, par la peur même, dans la faction de Condé et, jugeant qu'il n'y avait rien à attendre de la magistrature, venait de signer une alliance scerée avec M. le prince (24 janvier). Le coadjuteur se tint en dehors de ce pacte et vit l'oncle du roi et le parlement lui derhapper à la fois. Le chapear uouge fut sa consolation : il fut du moins cardinal, ne pouvant plus être chef de parti. Le pape accéda à la demande de la cour de france, peut-être contre le désir de cette cour même (19 février) '.

. Mazarin avait poursuivi sa route à travers le centre de la France, sans rencontrer nulle part d'obstacle sérieux : il arriva, le 28 jan-

<sup>1.</sup> La correspondence des agents de la France établit que le pape Innocent X, materialita peur Bassain et pour la cour de France, se blad on nomer Goul circu Mantellian peur Bassain et pour la cour de France, se blad on nomer Goul circu dinal, de peur que la demande qu'il svait reçue, sa nom de roi, à ce sujet, ne fluit evieque f. y. Rain. d'état, p. 33-48-49, an treçue, p. de die propé état une de évidente transgression des engagements pris par Goul avec la cour. La pacte, de dévident de l'accident d'accident de l'accident d'accident d'accident

vier, à Poitiers, à la tête de troupes parées de ses couleurs, quasi comme un prince étranger suivi d'une armée auxiliaire. Le roi alla à sa rencontre jusqu'à une lieue de la villé et, dès le lendemain, il reprit ostensiblement la direction des affaires.

La guerre de Guvenne continuait d'être avantageuse dans son ensemble à la cause royale, malgré les efforts du grand capitaine qui dirigeait les rebelles. Condé, après avoir fortitié les places de la Dordogne, courait en ce moment au secours de son frère, menacé dans Agen par Saint-Luc, lieutenant général de Guyenne, qui commandait un petit corps d'armée vers le Tarn et la Haute-Garonne : il défit la cavalerie de Saint-Luc et refoula son infanterie dans la petite ville de Miradoux, où il l'assiègea; mais Harcourt, aussi diligent que Condé, arrivant à son tour par la route inattendue de la Haute-Dordogne, surprit le prince, forca un de ses quartiers et le réicta sur Agen; Agen refusa de recevoir une garnison du parti des princes, et Condé ent grand peine à détourner cette ville de se somneftre au roi. Presque partout la bourgeoisie se montrait mal disposée pour les princes. Saintes et Taillcbourg, sur ces entrefaites, furent recouvrés par les lieutenants d'Harcourt (février-mars).

L'Espagne, toujours en détresse au moindre retard des galions d'Amèrique, tenait mal ses pronuesses à Condé. Elle n'entoya point à Conil le subside promis pour une expédition en Provence, et Conti resta en Gascogne, tandis que le parlement d'An, souten par la plinpart des villes provençales, foudroyait par ses arrêts le comte d'Alais et la noblesse qui remuait en faveur des princes.

Le ministre retrouvait done les choses en assez hon état dans le Mid; mais d'autres périls apparaissaient derrière lui , de l'autre côté de la Loire. Sou retour , sans produire en France l'exaspératión universelle sur laquelle avaient compté ses ennemis, agitait cependant les populations et décidait à la révolte beaucoup d'espris incertains. Le duc de Rohan-Chabot , gouverneur d'Anjou , venait de se déclarer pour Condé, avec les villes d'Angers et du Pont-de-Cé. Le duc de Nemours était parti de Guyerine pour altor chercher à Stemai ce qui restait des vieux régiments de Condé et

 Gendre et heritær du grand duc de Rohan, dont la reine lui avait permis de prendre le nom et le titre. les mener joindre un corps espagnol à Cambrai : il devait se réunir ensuite avec les troupes du due d'Orléans entre Seine et Loire.

De quel côté le roi devait-il se porter avec l'armée que lui avait anneée le eardinal? Mazarin proposa, dans le conseil, de marcher sur Angers et de se rapprocher de Paris. Châteauneuf insista au contraire pour qu'on allait vers Angoulème et Bordeaux et donn s'efforçal, avant tout, d'aceabler M. le prince. Il va sans dire que l'avis de Mazarin fut suivi par Anne d'Autriehe. Châteauneuf, qui ne pouvait plus garder la première place au conseil et qui ne voulait pus garder la praitit, le due de Bouillon et le marchela de Turenne arrivèrent et offirient leurs services au roi et au cardinal contre le parti qu'ils avaient naguère si puissamment servi (2 fêvrier).

Le 3 février, la cour reprit le chemin de la Loire; elle s'établit à Saumur, pendant que le maréehal d'Hoequineourt, général de l'armée mazarine, assiègeait Angers, La résistance du duc de Rohan fut faiblement secondée par les habitants, qui menacèrent de se soulever quand ils virent leurs vieilles murailles battues en brêche. Rohan eut pu essayer de se maintenir dans le château; mais cette pittoresque et maiestueuse forteresse du moven âge lui parut de faible défense contre l'artillerie; il capitula le 28 février pour Angers, puis pour le Pont-de-Cé, comme le duc de Nemours, rentré en France par la Picardie, arrivait en toute bâte à son aide avec six ou sept mille soldats. Nemours passa la Seine, le 3 mars, au pont de Mantes, que le duc de Sulli, fils du grand Sulli et gendre du chancelier Séguier, lui livra, malgré les habitants, pour venger son beau-père expulsé du ministère, il était trop tard pour secourir Angers; Nemours opéra sa jonetion dans la Beauce avec son beau-frère, le duc de Beaufort, qui commandait les troupes du duc d'Orléans, et les deux beaux-frères commencèrent de manœuvrer entre Seine et Loire eontre l'armée royale, qui remontait ce dernier fleuve dans la direction d'Orléans.

La position de Paris entre les deux partis belligérants était fort bizarre: le duc d'Orléans, cantonné dans Paris sans être maître de Paris, était déclaré pour Condé; le parlement affectait la neutralité sans être tout à fait neutre, puisqu'il maintenait les arrêts contre Mazarin et avait suspendu l'effet de l'arrêt contre Condé. Le 13 févriér, le parlement avait reçu une lettre du roi qul l'invitait à faire son devoir, à l'occasion de l'approche des Espagnols, introduits par Nemours dans le royaume. Le duc d'Orléans avoua Nemours comme son lieutenant et prétendit que ce n'étaient point des Espagnols qu'il amenait, mais des mercenaires allemands et wallons à sa solde. Le parlement parut se paver de cette belle raison, bien qu'il fût évident que ces troupes, quelque langue qu'elles parlassent, étaient au service de l'Espagne : elles n'avaient pas quitté l'écharpe rouge de Castille. Une seconde lettre du roi, qui réfutait l'assertion de Gaston et qui ordonnait d'informer contre les attentats de Nemours, de Beaufort et de leurs adhérents, fut lue en parlement, le 28 février, sans plus de succès que la première : après de longues et confuses délibérations, il n'y eut point d'arrêt. C'était là le pire de tous les arrêts, dans l'intérêt de la compagnie! En s'abstenant, le parlement abdiquait,

La neutralité de Paris fut en quelque sorte sanctionnée par une convention arrêtée entre le dou d'Orlèaes et le maréchal de L'Ilospital, gouverner de Paris, sur les instances du parlement, convention suvant laquelle il fut interdit aux gens de guerre des deux partis d'approcher de la capitale dans un rayon de dix lieues [14 mars] .

Il était difficile qu'un pacte semblable fût longtemps respecté; pour le moment, ce n'était point encore Paris, mais Orléans, que se disputaient les deux partis. Cette grande ville eût bien voulu ne recevoir ni l'un ni l'autre dans ses murailles. Des deux côtés, on técha de la gagner par la douccur : on tint les troupes à distance et, le 27 mars, les Orléanais virent tout à la fois se présenter deux pas de leurs portes, d'une part, le garde des secaux Molé avec le conscil du roi, de l'autre, la fille alnée de Gaston, mademoiselle de Montpénsier, la Grande Mademoiselle, comme l'appelleut les mémoires du temps 3. Mademoiselle, personne de peu de

Journal du Temps présent, p. 165-223. — Talon, p. 461-471. — Leuet, p. 538-540.
 Montgiat, p. 259-264.

Anne-Marie-Louise d'Oriéens portait le titre de duchesse de Montpensier, du chef de sa mère, héritière des grands biens de la branche de Bourbon-Montpensier, - V. ses Minoriers, p. 83-96.

[1652]

jugement, mais aussi hardie d'esprit et de eœur que son père était timide, avait saisi avec transport l'occasion de rivaliser d'exploits ehevaleresques avec madame de Longueville et la princesse de Condé : elle visait à épouser le roi, bien qu'elle eût onze ans de plus que lui, et prétendait s'imposer à ce royal époux les armes à la main: elle venait, au nom de son père, armer contre Mazarin la eité qui était le chef-lieu de l'apanage de Gaston. Les magistrats municipaux s'étant excusés de lui donner entrée, elle tourna autour des remparts, arriva au bord de la rivière et souleva les bateliers, qui se mirent en devoir d'enfoncer la porte la plus voisine (la norte Brûlée). Les partisans que le prince apapagiste avait dans la ville aidèrent, de l'intérieur, à cette opération : Mademoiselle escalada le quai et passa à travers les ais brisés de la porte ; le peuple, charmé de cette vaillantise, porta la princesse en triomphe . à l'Hôtel de Ville, et Mademoiselle devint maîtresse de tout faire à Orléans, si ce n'est d'y introduire une garnison, ee qu'elle n'eut pas l'imprudence de tenter. Le garde des secaux et le conseil-du roi, qui attendajent de l'autré côté de la Loire, à l'entrée du faubourg du Portereau, se retirèrent parmi les huées du peuple.

La cour, qui était partie, ce même jour, de Blois, passa outre le lendemain et se dirigea, le long de la rive méridionale, vers Jargeau et Sulli. Elle courut un grand péril durant cette marche (28 mars). La petite armée mazarine, renforcée de quelques troupes . venant de Berri et de Champagne et partagée entre les maréchaux d'Hocquincourt et de Turenne, était à quelques lieues en arrière. Tout à coup le due de Beaufort, avec les régiments du due d'Orléans, attaqua le pont de Jargeau, occupé par une poignée de soldats royalistes qui n'avaient pas même de munitions. Si Beaufort eût passé, il eût peut-être enlevé le roi, la reine et le eardinal. ou, tout au moins, il les eût réduits à s'enfuir honteusement à tonte bride. Par bonheur, Turenne était là : il fit si bonne contenance derrière une barricade dressée à la hâte au bout du pont, que l'ennemi le erut en forces et n'osa l'aborder à l'arme blanche. Une partie de l'armée royale arriva enfin. On repoussa Beaufort avec perte; puis on rompit le pont de Jargeau et l'on alla se saisir de Gien, poste plus important, où s'arrêta la eour.

Les ehefs rebelles tinrent conseil, dans un faubourg d'Orléans,

sur leur plan de campagne, en présence de Mademoiselle, qui affectait les précentions d'un général en chef (29 mars). Lu eque-relle d'une violence extrême éclata entre Beaufort et Nemours: coclui-ci précedudit qu'oin allât an secours de Montrond et de la Guyenne; celui-là voulait, d'accord avec Gaston et Mademoiselle, qu'on restit au nord de la Loire. Les deux beaux-frères en vinrent aux injures et aux coups, et il fallut qu'on se jetde entre eux pour les cumpécher de s'égorger. Mademoiselle parvint, après bien des efforts, à les obliger à s'eubrasser, mais non à se pardonner. Nemours céda en grondant; l'arnée des princes marcha vers Montarzis, pour se placer entre Paris et l'armée mazzine.

Les rebelles avaient onze à douze mille hommes contre huit à neuf nille; mais leurs généraux, aussi malhabiles que mai d'accord, étaient complétement incapables de profiter de cette supériorité contre un adversaire tel que Turenne.

Tout à coup, il leur arriva, comme par miracle, un chef tout autrement redoutable. Le 1<sup>er</sup> avril, le bruit se répandit que M. le prince était arrivé.

La nouvelle était vraie. Les amis que Condé avaità Paris croyaient lo cardinal de Retz, comme se faisait appeler maintenaint le coadjutour, heaucoup mieux intentionné pour la cour qu'il ne l'était réellement, et craignaient qu'il ne détachat Gaston de son cousin; lis avaient vivement pressé Condé d'accourir au nord de la Loire. Le déçoût qu'inspirait au prince la guerre de Guyenne, oû tout son génie ne pouvait réussir à faire tenir ses nouvelles levées contre les vieux soldais du comie d'Harcourt, contribua au moins autant que les motifs politiques à décider Condé. Il laisse le gouvernent de la Guyenne à son frère et à as acur, avec Marsin pour général et Lenet pour conseiller; il partit d'Agen, le 24 mars, déguisé en simple cavalier, avec La Rochefoucauld et sept autres personnes, franchit, en sept jours, à travers mille dangers, tout le pays entre la Garonne et la Loire, et prit le commandement de l'armée à Loris en Gatinais.

Il ne perdit pas de temps. Il occupa Montargis sans résistance, feignit de vouloir se diriger vers la Bourgogne, puis allà droit aux quartiers de l'armée royale, qui avait passé la Loire à Gien et s'était campée, en deux divisions, sous Hocquincourt et Turenne, à Biéneau et à Briare. Le 7 avril, à la nuit tombante, Condé fondit sur les quartiers d'Hocquiricourt, que celui-ci avait trop séparés, les inceudia, les pilla, mit en pleine déroute la cavalerie de ce maréchal et rejeta son infanterie dans bléneau.

La terreur fut extrême à la cour. Dêjà l'on songeait à couper le le pont de Gien et à s'enfuir à Bourges. Si l'on eût pris ce parti et que les troupes royales eussent repassé la Loire en désordre, rui ne saurait dire jusqu'où eussent pu aller les conséquences de la victoire de Condé, dans l'état de désordre et de fluctuation universelle où était la France. Mais, pendant cette panique, l'illustre capitaine qui avait déjà épargné à la cour un grand péril et un grand déshonneur la sauvait d'ercelet d'ans une occasión plus décisive.

Turenne avait marché à la hâte vers Blêneau avec ce qu'il avait de troupes sous sa niain : Candé quitta la poursuite d'Hocquin-court pour faire face à ce nouvel ennemi. Au point du jour, Turenne, avec une streté de coup d'œil et une sélérité admirables, se sistif d'un poste tellement avantageux, entre un bois, un étang et des collines, que Coudé, qui avait trois soldats contre un, ne put jamais déboucher dans la plaine pour accabler son rival. Les régiments d'Hocquincourr eurent le temps de se railier et de réjoindre Turenne. Le jour, en finissant, laissa le sort du combat indécis : cette incertitude même était une victoire pour les vaineus de la veille. La nuit, suivante, les deux armées se tournerent le dos et se retirèrent, les rebelles, à Châtillon-sur-Loing, les royalistes, à Briare.'

Condé, n'ayant pu obtenir un triomphe complet, n'essaya pus de pousser son avantage contre l'armée royale. Il jugea que de c'était ailleurs qu'il devait aller recueillir les fruits de ce demisuccès et, laissant ses troupes à ses lieutenants, il courut à Paris pour tâcher de l'entraîter dans la rébellion (11 avril). C'eût été mieux que le gain d'une batallir

Avant le combat de Bléneau, Condé avait déjà informé son

Min, de Turcune, p. 434-439. — M. du dou d'York, p. 535-537. — Bioloire de Purtura, t. 1, p. 239-248. — Min. de Leuet, p. 540. — M. de La Bochefoucauld, p. 469-475. — M. de Gurrulle, à la suite de La Bochefoucauld, p. 504-507. — M. de andemocible de Montpessier, p. 941-50. — M. de madame de Muterille, p. 427-432. — Sur le combat de Bióreau, F. aussi les observations de Napuléon, cities par Sainte-Aulaire, Biotras de à Fronte, 2º delta, t. 11, p. 224.

équivoque et jaloux allié, Gaston, de son intention d'aller à Paris : Gaston, peu désireux de voir M. le prince établi dans la capitale, avait provoqué indirectement, par les intrigues du cardinal de Retz, une démonstration du gouverneur de Paris et de l'Hôtel de Ville contre la réception de Condé, « jusqu'à ce qu'il se fût justifié de la déclaration vérifiée contré lui; a puis, affectant le rôle de médiateur, il avait mandé à l'Ilôtel de Ville que M. le prince venait seulement conférer àvec lui et ne resterait que vingt-quatre heures. Ce n'était pas le compte des amis du prince. Ils soudoverent une émeute contre le corps de ville (2 avril); Gaston cut peur et, bien que l'émeute eût été finalement réprimée par la garde bourgeoise sans grande difficulté, il revint sur ce qu'il avait dit, affecta la plus étroite union avec Condé, lui fit une brillante réception le 11 avril et le mena, le 12, au parlement. Condé remercia la compagnie d'avoir suspendu l'effet de la déclaration publiée contre lui et se déclara prêt à poser les armes dès que Mazarin serait hors de France. Le président de Bailleul, qui présidait en l'absence de Mathieu Molé, répondit que la compagnie tenait toujours à honneur de voir M. le prince-sièger dans son sein, mais qu'elle cût souhaité ne pas l'y voir dans l'état où il se trouvait présentement, « avant encore les mains sanglantes de la défaite des soldats du roi, p '

Le parti de Condé poussa de violentes clameurs. Une diversion détournal, acrise. Les députés que le parlement avait chargés de porter au roi les remontrances arrêtées contre Mazarin le 25 janvier 'firent la relation de leur voyage. Ils avaient joint la cour à Sulli le 1<sup>st</sup> avril: le roi avait reçu les remontrances' écrites, mais n'avait pas voulu en outria lecture et avait répondu, par la bouche du garde des secaux, qu'il avait demandé au procureur-général les informations faites contre le cardinal et qu'après les avoir vues, il déciderait : en attendant, le roi avait sursis à l'exécution de la déclaration du 6 septembre et des arrêts rendus contre Mazarin.

L'effet de cet incident parut favorable aux princes. Le lende-

Dans ces remontrances, Mazarin est accusé d'avoir envoyé 36 millions en Italie, et qui est évidemment absurde. — V. le Journal du Temps présent, etc., p. 238 et

main, 13 avril, le pariement arrêta que les députés retourneraient vers le roi pour réclamer, avec de nouvelles instances, la lecture des remoutrances; que les déclarations du due d'Orlèans et du prince de Condé sur leurs intentions seraient envoyées au roi; que les deputés remontrenient au roi les raisons qui empéchaient le parlement d'enregistrer la suspension de la déclaration contre Mazarin; que les autres parlements, les cours souveraimes de Paris et l'Itôlei de Ville seraient invités à députér pareillement vers le roi pour demander l'éloignement du cardinal et la paix générale.

Une assemblés générale de la ville, conformément à l'arrêt du parlement, se înte le 9 arrij et dut continué le 20 et 22, malgré une lettre de cachet du rol qui interdissit toute réunion de ce genre. La majorité décida que le rois serait supplié de venir au plus tôt en ab none ville de Paris, d'exclure Mazariu de ses conseils et de son royaume et de donner la paix à ses sujes; mais elle refusa d'inviter, par une circulaire; toutes les honnes villes de France à suivre l'exemple de Paris. Cet avis de la minorité fut régléc comme sontal la Ligue et il flat bien entendu, quojqu'on n'en écrivit rien, « que, pour quelque cause que ca pât être, on ne feroit union ni l'on ne fourniroit, deniers pour assister messieurs les princes contre le rois uous prétexte du Mazarin 1...3.

La chambre des comptes et la cour des aides arrétèrent, comme le parlement, des remontrances contre Mazarin; mais Sondie qui à essuyer, à la cour des aides, de la part du premier président Amelot, une sortie plus vive encore que celle du président de Bailleul au parlement. Amelot traita ie prince, en face, de criminal de lèse-majesté, qui levait des soldats dans Paris contre le roi avoc les deniers d'Espagne 2 (22-23 avril).

En somme, Paris accorda aux princes son concours en paroles, mais leur dénia toute assistance en fait. Ce n'était pas la peine que Condé quittat son armée. Le prince dut comprendre qu'il avait commis une faute grave,

une faute irréparable peut-être, quand un ennemi comme 1. Mem. de Talon, p. 478. — 1d. de Retz, p. 345 et suiv. — Journal du Temps pri-

mt, p. 351-290.

<sup>2.</sup> Hem. de Conrart, dans la collection Petitot, 2º sér., t. XLVIII, p. 55.

Turenne était là pour en profiter. Pendant que Condé faisait de la politique à Paris pour un résultat à peu prês unil, Turenne faisait la guerre contre une armée abandonnée à des subalternes. Turenne et Hocquincourt avaient employé quelques jours à remettre les troupes royales en état, après le combat de Biene; d'un mouvement rapide, ils laisserent sur la gauche le camp ennemi et Montargis et décrivirent un grand are dé cercle depuis Briare jusqu's Fontainebleux : l'armée ennemie, comprenant trop tard leur plan, voulut gagner La Ferté-Alais. Ils l'y devancient, se placérent entre elle et Paris et prient poste à Châtres (ou Arpajon), tandis que les rebelles, déconcertés, se logeaient à Étampes. La cour, pendant ce temps, marchant à la droite à l'armée, était arrivée par Sens et Mélun à Corbeil (23 avril).

Turenne voulait mener le roi droit à Paris, Mazarin rosa risquer ce coup audacieux et la cour alla s'établir à Saint-Germain avec quelques troupes détachées, qui commencèrent d'occuper les passages autour de Paris. La transaction, suivant laquelle les cuvirons de Paris devaient être respectés à dit leues à la ronde, fut ainsi anéantie. Les princes, de leur côté, rompirent les ponts de la banlieue et y mirent des garnisons composées des recrues qu'ils leviaient dans la capitale.

L'aspect des milliers de paysans qui, fuyant devant les troupes royales, refluaient dans la grande ville, et l'enchérissement des denrées qui ne tarda pas à s'ensuivre, excitèrent parmi le peuple une fermentation qui s'accrut lorsqu'on sut la rupture d'une négociation entamée entre la cour et les princes. L'héritier exilé de Charles Ier, le jeune Charles Stuart, qui, après une malheureuse, tentative de restauration, s'était réfugié en France comme sa mère et son frère Jacques, duc d'York, avait essayé de s'entremettre et avait ménagé une conférence qui eut lieu à Saint-Germain (27-29 avril). Les députés des princes réclamèrent l'éloignement de Mazarin. Le cardinal, affectant de s'immoler au bien public, demanda au roi la permission de se retirer. La reine, sans prendre la peine de mettre ses volontés dans la bouche de son fils. répliqua que l'on hasarderait tout plutôt que de souffrir une pareille atteinte à l'autorité royale. Les députés revinrent à Paris, mais ne se vantèrent pas, devant le parlement ni devant le peuple.

d'avoir eu avec Mazarin une conférence secrète avant de partir. C'étaienl les prétentions exorbitantes de Condé, et non l'obstination de la reine à garder Mazarin, qui avaient empéché l'accommodement. Le parlement ne voulait ni guerre ni accommodement avec le ministre; le prince faisait l'une et édi accepté l'autre; il continua de négocier secrètement pour lui et pour Gaston '.

Le peuple ne pénétrait pas tous ces mystères de l'intrigue et il tut facile au prince de tourner son irritation contre les autorltés incrtes qui ne voulaient ni la guerre ni la paix. Le lendemain du retour des députés, le prévôt des marchands et les échevins, auxquels on imputait le résultan hegatif de l'assemblée de l'Itlôci de Ville, faillirent être massacrés dans une émeute fomenée ou autorisée par les princes. Le parti de Condé, n'ayant pas réussi à entraîner par la persuasion les corps qui gouvernaient Paris, travaillait à leur forcer la main par la violente intervention, du peuple.

Une espéce de fièvre agitait la masse parisienne, que ses chefs officiels prétendaient retenir dans une neutralité impossible, neutralité qui n'aboutissait qu'à faire ruiner par les deux partis les campagnes d'où Paris tire sa subsistance. La foule était arrivée, par excès d'impatience, à détourner presque son courroux du Mazarin pour le rejeter sur les corps constitués qui ne savaient ni ramener amiablement le roi à Paris, ni chasser Mazarin par la force. La réaction grandissait contre l'aristocratie de robe, nonseulement dans le menu peuple, mais dans la bourgeoisie : ce qu'on pardonne le moins aux classes ou aux partis qui aspirent à diriger le pays, c'est l'incapacité, c'est l'impuissance. Paris, désabusé de toutes les espérances fondées sur le parlement, flottait de l'abattement à la fureur; une grande partie de la population était disposée à tout subir, même le Mazarin, pour avoir la paix; une autre, à tout faire, pour punir les auteurs présumés de ses maux. La portion énergique était aliénée du parlement et de toutes les autorités légales : elle conservait encore des préjugés trop vivaces contre le ministre pour retourner au roi, et la reine n'avait certes pas agi de manière à ramener les esprits. Publier

Journal du Temps présent, p. 296. — Mém. de Betz, p. 360. — Id. de La Rochefoucauld, p. 476-180.

une déclaration royale qui traitait Mazarin de concussionnaire et de pirate, puis le remettre solennellement à la tête du conseil du roi quelques mois après, c'était enlever au pouvoir jusqu'à l'ombre de la dignité et de la moralité. La partie vive du peuple se rejetait done vers les princes, non par sympathie, mais par pis aller. Il v a do curieuses observations à faire sur les nombreux pamplilets publiés, vers cette énoque, dans l'intérêt des princes. La violence démagogique y perce sous la violence nobiliaire. Un personnage singulier est le type de cette combinaison d'éléments hétérogènes : c'est l'infatigable libelliste du Boscq-Montandré; écrivain incorrect et confus, mais qui s'élève parfois à une farouche éloquence. Il était, dit-on, aux gages du prince de Condé. En effet, s'il attaque à la fois les usurpations royales et les usurpations parlementaires, s'il soutient que la plénitude de la souveraineté n'appartient qu'aux États-Généraux, que les lois fondamentales sont au-dessus des rois et les États-Généraux au-dessus des lois fondamentales. c'est, à ce qu'on peut croire, au profit de l'aristocratie, puisqu'il ajoute que « les rois ne peuvent former d'entreprises de conséquence sans l'avis des princes de leur sang et des grands de leur état »; que les ministres ont « ôté la connoissance du gouvernement aux véritables administrateurs, en éloignant les nobles, et. en appelant, pour les remplacer, des bourgeois » 1.

Dans un autre de ses pamphlets, cependant, éclate, comme une dissonnance terrible, ce cri échappé du fond des entrailles du peuple:

« Les grands ne sont grands que parce que nous les portons sur nos épaules; nous n'avons qu'à les secouer pour en joncher la terre<sup>2</sup>! »

Ceci peut faire juger quelle confusion régnait dans les esprits

V. lea passages extruits, par M. de Sainte-Aulaire, du Boyal au Mazann et du Formulaire d'Esas; Hutoire de la Fronde, L. II., p. 110-112; édit, de 1843. Ces deux pièces, que M. de Sainte-Aulaire mentionne à la date de 1651, sont de 1652.

<sup>2.</sup> Le Pieta de l'Orele, Gio cet tirée cette phrave, fut condamné par le partenent, le 20 mars 1603, Montandré y possais, avec anne calitation fervor, à l'attermination de tout le parti manziré et absolutier. P. le Journal de Troup primet, etc. p. 525. — M. de Nisson-Anlaire a rélampind ce pamplée d'eans les piètes principal de la comme del comme de la comme del la comme del comme de la comme del la comme del

et quel chaos c'était que Paris et que le parti des princes!

L'anarchie grondait au dedans, la guerre au dehors. Un grand combat fut livré le 4 mai. Turenne et Hocquincourt, averis que l'armée des princes devait faire revue, hors la ville d'Etunque, devant Mademoiselle, qui revenait d'Orléans & Paris, partirent de Châtres la nuit pour surprendre l'enneni. Ils arriverent sur les hauteurs qui dominent Etampes au moment où les rebelles rentraient dans la ville et, sans leur donne le temps de se reconnatre, ils tomberent sur le faubourg du sud, ob se trouviat entassée la moitté de l'armée ennemie. Le corps auxiliaire fourni par l'Espagne aux princes fut écrasé : les rebelles perdirent près de trois mille hommes morts ou pris.

Aþrès estte brillante revanche de Bléneau, Turenne, denteuré seul chef de l'armée royale par l'envoi d'Hoequincourt daus son gouvernement de Péronne, se rapprocha-de Paris jusqu'à Palaiseau, afin de couper plus sórement les communications de la capitale avec l'armée battue, et fit occuper Saint-Benis par un détachement (7 mai).

L'effervescence redouble dans Paris. Les 6 et 7 mai, les remontannees arrécés par les cours souveraines et par le corps de ville avaient été présentées au roi, qui les avaient écoutées cette fois, mais avait ajournés as réponse. Le 10, les boudiques tirent fermées par toute la ville : le eri général du peuple était : « La past, ou la guerre! Nous ne voulons plus languir ainsi !» Mille cris contradictoires s's mélaient contre le Mazaria, contre le pariement, contre les princes. Le bureau de la ville fut injurie et maltraite; mais Condé lui-même, en se rendant au Palais, fut acceufili par des elameurs qui le firent changer de visage '. Il déclara au parlement que le due d'Ortéanse ti lu 'téalient prêts à éloigner leurs troupes de Paris, si la cour en voulait l'âre autant des siennes. Le parlement décida d'envoyer à Saint-Germain supplier le roi d'y consentir.

Le 11 mai, au point du jour, on apprit que les troupes royales, bien loin de se retirer, attaquaient le pont de Saint-Cloud. Condé saisit l'occasion : il parcourut la ville, avec Beaufort, en appelant

r. Mem. d'Omer Talon, p. 480,

le peuple aux armes, Plusieurs milliers de Parisions le suivirent: il les mit en ordre du mieux qu'il put, plaça en tête de la colonne le peu qu'il avait de soldats réguliers; puis, informé que la ganison de Saint-Cloud avait repoussé l'attaque, il tourna, sur le soir, vers Saint-Benis, occupé par une poignée de Suisses, et l'emporta d'assaut.

Saint-Denis fut repris, le lendemain, par un corps de l'armée royale, que seconda la révolte des habitants contre les gens des princes; mais Condé n'en avait pas moins obtenu un grand résultat: le peuple de Paris avait marché au combat sous ses drapeux et ne devênait d'autant plus ingouvernable à ces autorités légales qui résistaient aux princes. La garde bourgeoise elle-même, qui, depuis le 5, avait recommencé à garder militairement la ville avec l'autorisation expresse du roi, ne protégeait plus les magietnts. Le 13, une compagnie de cette militor refusa de faire le service du Palais, en dissunt qu'elle n'etait pas faite pour garder des muzariars: les présidents furent insultés au sortir du parlement. Le 14, le duc d'Orléaus essaya de mettre à profit ces incidents et offrit de faire ses efforts pour rétablir l'ordre dains la capitate si le parlement lui donnait plein pouvoir. La compagnie remercia le due, mais étuda sa proposition.

La cour, cependant, avait du reconnaître que les attaques contre la banlièue exatiaient Paris au lieu de l'Effrayer : elle consentit donc au rétablissement de la convention qui interdisait aux troupes l'approche de la capitale à dix lleues près, et elle retourna de Saint-Germain à Corbeil et à Melun (24 mai). Turenne projetait d'ailleurs quelque chose de plus utile et de plus glorieux que de ravager les environs de Paris. Renforcé par des troupes venues de la frontière de Flandre, que le gouvernement se voyait forte dégarnir et d'exposer sans défense à l'ennemi, il entreptit d'assièger dans Étampes, avec dix mille hommes, l'armée des princes, réduite à six ou sept mille (26 mai). Tavannes, lieutent de Condé, défendit vigoureusement Étampes, On essaya en vain sur les assièges l'effet de la présence du jeune roi : le feu de la place ne distontinua pas.

Une intervention assez étrange amona tout à coup dans la lutte une péripétie imprévue. Le duc Charles de Lorraine, ce souve-

rain transformé en condottiere, était toujours à la solde de l'Espagne, qui le pavait mal et qu'il servait en conséquence. Il avait fait, depuis les troubles de France, quelques tentatives peu fructueuses pour recouvrer son duché par ·les armes : il paraissait maintenant viscr au même but par les négociations, et il négociait avec les deux partis qui se disputaient la France. Les pourparlers étaient allés assez avant, du côté de la cour, pour que Mazarin crût pouvoir compter sur le duc contre les princes, et Charles de Lorraine était entré en Champagne, avant la fin d'avril. avec sept ou huit mille soldats, sans que les gouverneurs royaux missent obstacle à sa marche. Chacun des deux partis l'attendait comme un auxiliaire. Il se promena plus d'un mois à travers le pays; pillant les campagnes à son aise, sans se déclarer; puis, le 2 juin, il arriva brusquement à Lagni-sur-Marne, y laissa ses troupes et fit son entrée à Paris, entre son beau-frère Gaston et Condé, qui avaient couru au-devant de lui. Le peuple, complétement désorienté et ne sachant plus à qui se prendre, recut en allié ce vleil ennemi de l'état; le parlement, du moins en cette occasion, se rappela ses bonnes traditions et refusa de donner séance « sur les fleurs de lis » au duc Charles, que Gaston voulait amener au Palais.

L'or de l'Espagne avait décidé le Lorrain à une démonstration en faveur des princes : son arraine passa la Marne le 4 faine at alla s'établir sur la Seine, au-dessus de Paris; mais il ne se hâta pas de marcher au securie à C'Eumpes : Il recommença de négocier avec la cour et se mit en quelque sorte à l'enchère. Si Condé lui eût rendu Stenai, qui lui avait jadis appartenu, il se fût tout à fait réuni aux princes : Condé ni y consentant pas, il promit seulement à Gaston de délivere Étampes. Il le fit, en effet, à l'amiable; par une convention du 7 juin, le roi ordonna à 1 vurenne de lever le siège, qu'on ne pouvait poursuivre en présence de l'armée lorraine, et accorda une trêve de huit jours pour traite de la paix générale. Le roi promit, à ce qu'il parait, au duc Charles, la restitution des deux places de Vic et de Moyenvic, et Charles promit de se revolumer, au bout des hui lours, si la paix n'était pas faite.

La cour avait donné, le 4 juin, aux cours souveraines et à la ville de Paris, la réponse ajournée un mois auparavant; au lieu de répondre à fond, elle propossit une conférence. Les princes firent rejetes la proposition par le parlement, comme imulie, « l'unique rembde étant l'éloignement du cardinal Mazarin (16 juini). » Les princes espérient amener le due de Lorraine à manquer de foi à la cour; sa foi était la chôse du monde à laquelle il tenàit le moins et il s'engegea, dit-on, à rester jusçuà ce que Gaston et Conde cussent revu des renforts espagnols de Belgique, et même à se joindre aux troupes qui sortiraient d'Etampes; il se mit en devrir d'établir sur la Seine, à Villeneuve-Saine Geòrges, un pont de bateaux que lui àvaient préparé les princes et à l'aide duquel devait s'opfer la jonction.

Turenne le connaissait et veillait. Le 14 juin, veille de l'expiration de la trève, Turenne passa la Seine à Corbeil et l'Yères à Brunoi, tourna la position du due Charles et, le lendemain matin, lul signifia qu'il fallait abandonner son pont de bateaux et se mettre en route pour quitter la France sous douze jours, ou combatire.

Les forces étaient presque égales, les Lorrains ayant reçu de Paris un millier d'auxiliaires conduits par Beaufort, et le poste occupé par le due Charles sur les hauteurs de Villeneuve-Sain-Georges était avantageux. Le duc, toutefois, ne jugca point à propos d'exposer aux chances d'une hatille, pour l'inférét d'attrui, l'armée mercenaire qui formait tout son bien. Il céda et partit, en stipulant seulement que les troupes sorties d'Étumpes afin de le joindre auraient le temps de se retirer en streté.

Mem. de Turenne, p. 437-542. — Id. du due d'York, p. 337-554. — Journal du Temps pritent, p. 290-322. — Suite et conclusion du Journal du Parlement (juin-oc-tibre 1652), p. 1-11.

<sup>2.</sup> Mem. de Conrart, p. 88.

Les troupes des princes allèrent passer le pont de Charenton, d'où elles se portèrent sur Saint-Cloud : Condé y établit son camp (18-19 juin). Turenne, après avoir vu les Lorrains s'cloigner, se dirigée de Villeneuve-Saint-Georges sur Lagni, et de, la sur Bammartin, afin d'empecher la jonction de Conde avec les renforts étrangers qu'il attendait de Belgique. Ce n'étaient plus les mazarins qu'on pouvait accuser de violer la neutralité de la banlièue.

La cour, cependant, était décidée à faire un grand pas pour rendre possible une pacification, ou plotôt pour rejeter sur ses ennemis la responsabilité de la guerre. Les députés du parlement étant allés à Melun expliquer le refus de la conférence proposée par la cour, avaient reçu une réponse écrite, par laquelle on faisait entendre que le roi pourrait a permettre au cardinal de se refirer, en lui dounant un emploi éloigné, après lui avoir rendu justice pour la réparation de son honneur , mais qu'il fallait, avant tout, que les princes donnassent des garanties de leur désarmement, de la soumission de leurs partisans et de la rupture de leurs traités avec les étrangers (16 juin).

Les princes se récrièrent sur ces exigences préalables, représentèrent les espérances offertes par la cour comme un leurre et fireut trainer la délibération en longueur dans le parlement, de peurque l'effet immédiat ne fût favorable à la cour. En attendant, ils redoublèrent, par leurs intrigues, l'anarchie qui régnait dans Paris. Chaque jour d'assemblée, le peuple affluait au parlement, eriant tantôt: « La paix! » tantôt: Point de Mazarin! » La multitude perdait patience, et les magistrats accusés de mazarinisme étaient exposés aux plus grands périls, à la sortie des séances. Le 25 juin, jour où la délibération sur la réponse du roi devait s'achever, une foule immense encombra tous les abords du Palais : le parlement s'était entouré d'une garde formidable; mais il eut fallu se garder contre la garde elle-même, qui partageait les passions de la foule. Il y avait dans l'air une sorte de délire : deux compagnies de la garde bourgeoise s'entr'égorgèrent sur le quai des Orfévres pour une question de poste. - a La paix ou l'union avec les princes! » criait-on de toutes parts. Les bourgeois et les marchands des environs du Palais étaient les plus exaspérés: -« Voici quatre ans, » disaient-ils, « que le parlement nous a excibagarre 3.

- « tés pour ses intérêts particuliers; il nous a valu le siège de
- · « Paris, l'absence du roi, la ruine de notre trafic. Qu'il fasse la
- paix et nous tire de notre misère, ou nous l'assommerons !! Pendant et cemps, le parlement, après avoir entendu les princes, arrètait que ses députés retourneraient annoncer au roi que Gaston et Condé étaient prêts à exécuter les conditions qu'on leur impostut, si le roi éloignait Mazarin. La question de priorité n'était pas décidée et il restait bien des échappatoires. Les premiers des conseillers qui sontirent, craignant que le peuple ne fût pas satisfait, s'avisèrent de dire que la décision était remise à la séance suivante. Des clameurs furieuses éclatèrent aussioti : la foule ne voulut plus rien entendre et chargea les magistrats à coup de poings, à coups de bâton, et même à coups de fusils : aucun ne fut tué, mais beau-coup furent blessés ou graveuncnt maltraités dans cette effrovable

Le rôle politique du parlement était fini : c'était sa destitution que le peuple lui signifiait de cette façon brutale. Il parut le reconnatire et abdiquer, en invoquant la protection de l'assemblée générale de la ville, à laquelle il commandait naguère. Il suspendit ses séances, en attendant qu'une assemblée de ville cût avisé aux moyens de garantir « la sûreté de la justice. »

Condé fut tout à coup rappeté du milieu des cabales et des émeutes sur le champ de bataille. La cour avait vu dans les écordres de Paris une chance de succès et un motif d'agir avec vigueur par les armes, tout en travaillant par l'intrigue l'esprit de la bourgeoise parisienne. Les auxiliaires attendus de Plandre par Condé ne se montraient pas encore : l'armée royale, au contraire, avait reçu un renfort de trois mille hounnes, amené de Lorraine par le maréchal de La Ferté. La cour, dans les derniers jours de juin, quitta Melun, traversa la Marne et vint s'établir à Saint-Denis, avec toute l'armée pour escorte. Turenne et La Ferté jetèrent aussitôt un pont de bateaux sur la Seine, à Epinai, afin de tourner la position de Condé, campé à Saint-Cloud.

<sup>1.</sup> Ném. d'Omer Talon, p. 492.

Mém d'Omer Talon, p. 492. — Id. de Conrart, p. 102-103. — Saste et conclusion du Journal du Parlement, p. 19-22.

Le prince accourut avec quelques troubes, mais trop tard pour empêcher le passage. Il n'avait pas six mille hommes à opposer à près de douze mille : il jugea impossible de se maintenir à Saint-Cloud; le 1er juillet au soir, il fit repasser le pont de Saint-Cloud à son armée, afin de remettre la rivière entre lui et l'ennemi et d'aller gagner un poste plus facile à défendre, au confiuent de la Seine et de la Marne. Il eroyalt avoir le temps d'atteindre Charenton par une marche de nuit et pensait que toute l'armée royale aurait passé sur la rive gauche de la Seine, pendant qu'il repassalt sur la rive droite. Il se trompait. La cour et Turenne avaient été avertis à temps de son' mouvement ; le corps de La Ferté avait seul traversé la rivière, et les troupes de Turenne avaient tourné tête, afin de venir couper l'armée frondeuse par la plaine Saint-Denis. Le icune roi avait écrit de sa propre main au prévôt des marchands qu'il comptait que les portes de Paris seraient fermées à ses ennemis, et les magistrats municipaux, d'accord avec le maréchal de L'Hospital, gouverneur de Paris, étaient bien résolus à obéir et à se venger de Condé : le duc d'Orléans, averti officiellement de la lettre du roi, s'était borné à demander qu'on donnat entrée aux bagages que Condé avait expédiés en avant de l'armée; il ne put pas même l'obtenir.

L'armée rebelle, embarrassée par son bagage, passa la nuit et les premières heures du jour à défiler le long des faubourgs du Nord : à la hauteur du faubourg Saint-Martin, l'arrière-garde de Condé fut chargée et culbutée par l'avant-garde de Turenne. Le prince dut renoncer à gagner Charenton et s'arrêta dans le faubourg Saint-Antoine, afin d'y recevoir le choc. Il prit à la hâte d'excellentes dispositions. Le temps lui cût manqué pour élever des retranchements; par bonheur pour lui, il trouva le faubourg tout retranché d'avance : les Parisiens y avaient, un mois auparavant, creusé des fossés et élevé des barricades destinés à arrêter. les bandes pillardes du duc de Lorraine. Condé fit percer de meurtrières les murs des maisons qui avoisinaient les barrieades, distribua ses troupes, avec huit pièces de canon, à la tête des trois principales rues qui, formant la patte d'oie, aboutissaient à la porte Saint-Antoine (aujourd'hui place de la Bastille), ainsi que dans les traverses qui joignent ces trois rues, et se plaça au point

où les trois rues déboucheut, prêt à se porter partout où le péril l'appellerait.

A la vue de ces préparatifs, Turenue eût voulu attendre son artillerie, qui avait laisée dans l'Ile Saint-Denis, devant Épinai, et le corps de La Ferté, qui avait eu ordre de repasser la Seine; mais le roi et le cardinal étaient accourus, avec toute la cour, sur les hauteurs de Charonne, d'où ils allaient contempler, « comme d'un amphithéatre », la scène sanglante qui se préparait : l'impatiente ardeur du jeune Louis, la déliance de Mazarin, toujours prêt à soupeonner partout le mauvais vouloir et la trahison, obligèrent Turenne à donner le sienal sans délair.

L'hésitation de ce sage capitaine ne fut que trop justifiée par la furieuse résistance de l'armée frondeuse : ces vieux soldats ct cette vaillante noblesse, commandés par un des premiers généraux du monde, se hattirent en hommes qui, serrés entre l'ennemi et les murs de Paris, n'avaient de ressource que la victoire ou la mort. Une triple attaque avait été dirigée par Turenne contre la ruc de Charonne, la grande rue du faubourg et la rue de Charenton ; la barricade de la rue de Charonne fut d'abord emportée et l'infanterie commençait à déloger les rebelles des maisons voisines, quand Saint-Maigrin, commandant de l'afle droite des royalistes, entraîna témérairement sa cavalerie en avant et poussa, par une rue transversale, jusqu'à l'abbayc Saint-Antoine, au cœur du faubourg. Il v rencontra Condé en personne. qui tomba sur lui comme la foudre. Saint-Maigrin fut renversé et tué, avec le jeune Mancini, neveu de Mazarin, et beaucoup d'autres officiers : sa cavalerie fut rejetée sur son infanterie , qui fut ramenée battant jusqu'à la barricade, L'arrivée de Turenne empêcha que la barricade ne fut reprise; mais l'échec de l'aile droite arrêta l'attaque engagée au centre contre la grande rue. A l'aile gauche, la barricade de la rue de Charenton avait été enlevée; puis les royalistes avaient été arrêtés un peu plus loin, Mille petits combats acharnés et meurtriers se livraient de maison en maison. de jardin en jardin. Le prince, dont le désespoir décuplait les forces et l'audace, semblait être partout à la fois : » Je n'ai pas vu un Condé, » disait Turcnne, « j'en ai vu plus de douze! »

Six pièces de cauon avaient enfin rejoint Turenne et fou-

droyaient la barrieade de la grande rue et les maisons qui la protégeaient; mais les rebelles s'y maintenaient avec une obstination héroique. Ils reprirent l'offensive vers la rue de Charenton. Le due de Beaufort venait d'arriver avec une poignée de volontaires parisiens, après avoir passe la matinée à ceurir Paris en s'effortuit vainement de soulever le peuple; Paris semblait résolt à laisser la querelle se décider sans lui, Beaufort contrajait en quelque sorte Condé à donner l'assait à la barricade occupée par la gauche des royalistes. L'étite de la noblesse frondesse se fit cribler de balles au pied de cette barricade, sans pouvoir la reconquérir ; pendant et etemps, Turenne forçait enfin l'entrée de la grande rue, et le marcétal de La Ferté entrait en ligne avec ses troupes arrivées à marche forcée.

La chaleur était excessive : les deux partis étaient écraés de faigue; il se fit une espéce de trève, durant laquelle Turenne et La Ferté préparèrent une nouvelle attaque, qui devait etre décisive. Beux colonnes de cavalerie tournérent, l'une par Poipracurt, l'autre par La Rapée, pour venir prendre en flanc et en queue les rebelles, qu'un troisième corps devait pouser de front par la grande rue. L'armée frondeuse semblait perdiue et les deux maréchaux s'avanquient à une victoire assurée, lorsqu'ils s'aperturent que l'ennemis se replait de toutes parts sur la porte Suint-Antoine. Tout à coup, une volée de canon, partie des touirs de la Bastille, emporta les premières files de la cavalerie royale. La porte Saint-Antoine était ouverte et des bandes de Parisiens en armes borhaient les remparts et protégozient l'entrée des troupes rebelles dans Paris '.

Ce dénoûment inattendu était l'œurre d'une femme, de mademoiselle de Montpensier. Le due d'Orléans, retenu au fond de son Luxembourg bien moins par les intrigues du cardinal de Retz que par sa propre lâcheté, avait fait le malade pour se dispenser de monter à cheval et, pendant très-longemps, ni sa fille ni les amis de Condé n'avaient pu obtenir de lui ur ordre, une parole,

Mém. de Turennie, p. 443-444. — M. du duc d'York, p. 541-550. — M. de La Rochefoucaudi, p. 479-482. — M. du prince de Turente, p. 108-118. — V. les observations de Napoléon, dans ses Mémoires, cités par M. de Sainte-Aulaire, t. II. p. 292.

pour tâcher de sauver les troupes de Condé et les siennes propres. Il s'était enfin laissé arracher un blanc-seing, au nom de Mademoiselle, pour le bureau de la ville. Mademoiselle courut aussitôt à l'Hôtel de Ville, animant le peuple sur son chemin avec plus de succès que n'avait fait tout à l'heure Beaufort. Le cardinal de Retz avait répandu le bruit que Condé, comme le due de Lorraine, s'était accommodé avec Mazarin, et le peuple avait d'abord douté si le combat n'était pas simulé: ce doute n'était plus permis à l'aspect de tous les blessés, de tous les mourants que les gardes . de la porte Saint-Antoine laissaient, par compassion, entrer dans la ville. On avait vu ramener tout sanglants La Rochefoucauld, Némours et la plupart des chefs de l'armée rebelle. La pitié pour les vaineus, l'ardeur qu'excitait le bruit lointain de la bataille, les vieilles haines que réchauffait le triomphe imminent du Mazarin, entraînèrent la multitude. Le gouverneur, le prévôt et le bureau de la ville, qui avaient d'abord résisté à Mademoiselle, cédèrent aux menaces de l'impétueuse princesse , appuyées par les clameurs du peuple attroupé sur la Grève. Mademoiselle leur extorqua l'ordre de faire marcher deux mille hommes de garde bourgeoise au secours de M. le prince et d'ouvrir la porte Saint-Autoine : elle v courut, fut obéie à regret de la garde, composée, ce jour-là, de gens hostiles aux princes, monta à la Bastille et en fit tourner le canon contre l'armée du roi. On prétend qu'elle mit le feu de sa main à la première pièce 2.

Les débris de J'armée des princes fraversèrent Paris et allèrent se loger sous les faubourgs Saint-Vielor et Saint-Mareau, tandis que l'armée royale et la cour retournaient à Saint-Benis II est aisé de se figurer la colère et le chagrin de Mazarin et d'Anne d'Autriehe, qui avaient ent toucher au terme de, leurs efforts et qui se voyaient rejeter dans une carrière indéfinie d'embarras et de périls.

La sanglante journée du 2 juillet fut suivie d'une autre journée qui n'est pas restée moins fameuse dans les fastes de Paris.

Elle dit au maréchal de L'Hospital qu'elle lui arracheroit la barbe, et qu'il ne mourroit jamais que de sa main. « Mêm. de Conrart, p. 109.

Mém. de mademoiselle de Montpensler, p. 117 123. — Id. de Conrart, p. 106 et suir. — Suite et conclusion du Journal du Parlement, p. 23-29.

Ge n'était pas tout pour Condé que d'avoir obtenu de la grande ville une protection si tardive et si chèrement achetée : il lui fallait, pour rétablir son armée, l'alliance officielle et offensive de Paris, les ressources d'hommes et d'argent qu'avait eues le pariement en 1690. Vocassion s'offarit d'elle-même. L'assemblée génèrale de la ville, réclamée par le pariement après la sédition du 25 juin; avait été convoquée pour le 4 juillet; il s'agissait de séduire ou de terrifier cette assemblée. Un ami de Condé, le duc de Roban, lui conseilla, dit-on, d'agir d'autorité, de se rendre à l'assemblée avec une bonne escorte, d'y écherar la nécessité de l'union entre la ville et les princes et d'inviter le gouverneur de Paris à donner sa démission '. Cet avis ne fut pas suivi : Condé voulait que la violence parut venir, non de lui, mais du peuple.

Le 4 juillet, dès le matin, des rassemblements parcoururent la ville, se dirigeant vers la place de Grève et maltraitant les passants qui ne portaient pas au chapeau un bouquet de paille, signe adopté par le parti des princes. Pusieurs des personnes désignées pour l'assemblée furent secréteement averties de n'y pas aller, on d'en sortir au plus tôt. Des bandes d'hommes à mine farouche obstruèrent de bonne heure tous les abords de J'Hôtel de V'Ille. Ouatre compagnies de garde bourgeoise étaient postées sur la Grève, mais la plupart de ces millicines étaient aussi exaltés que la foule : « - Allez, » criaient-ils aux députés qui passaient devant eux; « allez, et, si vous ne faites pas ce qu'il faut, « nous vous tuerons au retour! » — Ils entendoient parler de l'unioù avec les princes? »

Malgré ces sinistres présages, l'assemblée fut nombreuse; plus de trois ceits personnes se trouviern tréunies, vers deux heures, dans la grand'salle de l'Hôtel de Ville : c'étaient le gouverneur de Paris, le prévôt des marchands, les échevins et les conseillers de ville, les députés des cours souveraines, des communautés éclésisatiques, des six corps de marchands, les currès, les quartens et délègués de Alcaun des seize quartiers, choisis, moitié parmi les offlieirs royaux, moitié parmi les bourgoois et tonables marchands, orlètans et Conde avaient fait annoncer leur

<sup>1.</sup> Mem. de Talon, p. 496.

<sup>2.</sup> Mem. de Conrart, p. 111.

visite: on les attendit près de quatre heures; Orléans, non par scrupule, mais par peur, ne pouvait se décider à sortin du Luxembourg. Pendant ce temps, le bureau de la ville avait reça une lettre du roi qui ordonnait d'ajourner à huitaine toute résolution. La dépeche royale fut luée par une grande partie de l'assemblée, sans qu'il y eût toutefois de décision prise touchant l'ordre qu'elle contenait. La délibération s'ouvrit sur l'objet de la réunion, et le procureur du roi de la ville, qui remplissait dans le bureau de la ville les fonctions du parquet, conclut à supplier le roi de revenir à Paris sans le cardinal Mazarin.

Les princes parurent enfin sur ces entrefaites, étalant, ainsi que toute leur suite, l'insigne séditieux de la paille. Gaston déclara qu'il venait remercier la ville d'avoir permis le passage à ses troupes et lui offrir d'employer toute son autorité pour la soulager. Condé parla dans le même sens. Le gouverneur et le prévôt des marchands leur exposèrent l'objet de la discussion. Les princes, à l'attitude de l'assemblée, crurent voir, ou que les conclusions du procureur de la ville passeraient, ce qui écartait tout à fait la question de l'union entre eux et la ville, ou, du moins qu'on ajournerait la décision, sous prétexte de l'heure avancée. « Se levant de leurs places, ils firent grande montre de la paille qu'ils portoient, avec des gestes qui ne pronostiquoient rien de bon ', » Ils sortirent avec leur suite qui faisait entendre des ... murmures et des menaces. Gaston et Condé retournèrent au Luxembourg : Beaufort s'installa dans une boutique, au coin de la Grève et de la rue de la Vannerie, pour être témoin de ce qui allait se passer.

Lès gens des princes s'étaient répandus parmi la multitude qui encombrait la Grève, distribuant de l'argent et donnant un mot d'ordre : « L'Hotel de Ville a'est plein que do mazariar; main basse <sup>2</sup>? » A peine les princes du sang se furent-ils éloignés, qu'une fusillade bien nourrie, entremélée du cri : l'union! l'union!

L. Registres de l'Hôtel de Ville pendant la Fronde, publics, pour la Société de l'Aistoire de France, par MM. Leroux de Liucy et Douet d'Arcq; t. III, p. 59.

Registras le l'Hôtel de Ville, ibid. — Conrart | Mém., p. 116; prétend que les princes eux-mêmes, « du haut du perron qui est en la Grève, dirent à la populace ; — Ces gens-là ne veulent rien faire pour nous; ce sout des mazarins; faites-en ce que vous voudrez. »

fut dirigée, de la Grève et des maisons qui la bordent, contre les fenêtres de l'Hôtel de Ville. Plusieurs centaines de soldats déguisés guidaient une foule furieuse de batcliers et de gagne-deniers, qu'on avait soudoyés et armés. La garde bourgeoise, stationnée sur la place, se dispersa ou se joignit aux assaillants. Les archers qui formaient la garde du corps de ville avant fermé les portes de l'hôtel et répondant à la mousqueterie du dehors, les assaillants allèrent chercher du hois sur les bateaux de la Scine et allumèrent des bûchers contre les portes. L'assemblée, saisie d'effroi, se hâta de rédiger un acte d'union avec les princes et ieta des copies par les fenétres. Rien n'apaisa la rage des séditieux : la plupart étaient hors d'état de rien entendre, ayant passé l'après-midi à boire en attendant le moment d'agir. Ils furent assez longtemps arrêtés par la résistance désespérée des archers, qui, derrière la grand'porte tombée en charbons, avaient barricadé le grand escalier et fusillaient à bout portant tout ce qui se montrait au bas des degrés. Pendant ce combat, les membres de l'assemblée se cachaient ou s'efforçaient de s'échapper par les autres issues de l'Hôtel de Ville. Mais. A tous les débouchés veillaient des forcenés altérés de carnage. Plus de trente notables bourgeois, parmi lesquels plusieurs membres des cours souveraines, furent égorgés sur la place, sans distinction de frondeurs ni de mazarins : beaucoup d'autres furent blessés, dépouillés et si cruellement maltraités, qu'ils en moururent. Ceux qui s'étaient cachés dans l'intérieur de l'Hôtel de Ville semblaient tous destinés à la mort, quand des bandes d'assaillants eurent enfin pénétré par quelques-unes des issues de l'hôtel. Par bonheur, la soif de l'or l'emporta sur la soif du sang, et les notables qui furent découverts parvinrent, pour la plupart, à racheter leur vie.

Ces scènes barbares s'étaient prolongées durant trois on quatre heures, sans que cette assemblée, qui comptait dans són sein l'élite de la bourgéoisie parisienne, reçût le moindre secours du dehors. Les parents et les amis des deputés théhérent en vain d'armer les compagnies bourgeoises : la plupart refusièrent, les unes par stupeur, les autres par colère contre les notables : dans tout le quaritier de l'Itôtel de Ville, les chaines avaient dét tendues par les habitants pour empécher les secours d'arriver. On

XII.

avait couru privenir les princes : Gaston et Conde retuebrent de retourner à l'Hôtel de Ville et se contentèrent de mandet tardivenient à Beautort de travailler à rétablir l'ordre. Mademoissile de Montpensier, toujours prête à paraître et à agir, se proposa pour aider Beautort, mais tout était à peu pres fini quand la princesse et le due intervinrent. Ils firent éteindre le feu, qui attaquait déjà les voûtes de l'Hôtel de Ville, et sortir saines et sauves quelques personnes qui n'avaient point été découvertes lors de l'invasion de l'hôtel, entre autres le prévôt des marchands, Lefebrre, qui s'estima trôp heureux de donner as démission pour rançon de sa vie. Le marchal de L'Hôspital, gouverneur de Paris, avait reussi à s'évader '.

Le but poursuivi par Condé parut atteint. La terreur étouffa toute résistance. Le 6 juillet, une nouvelle assemblée générale de la ville, convoquée au nom du duc d'Orléans et composée seulement d'un petit nombre de partisans des princes, qui se rendirent à l'Hôtel de Ville sous l'escorte des gardes de Gaston. élut Broussel prévôt des marchands. Ce vieillard, qui avait toujours montré beaucoup plus de passion que d'intelligence, n'était plus qu'un instrument aux mains des factieux. Le surlendemain, les princes se transportèrent au parlement : les banes étaient à moitié vides; tous les présidents de la grand'chambre, le procureur général (c'était Nicolas Fouquet, réservé à un destin éclatant et funeste) et plusieurs conseillers avaient quitté Paris, ainsi que le premier président de la cour des aides, le gouverneur L'Hospital et le prévôt démissionnaire. Le duc d'Orléans témoigna des regrets de ce qui s'était passé à l'Hôtel de Ville, annonça qu'il avait fait arrêter deux des séditieux et fit diverses propositions. d'après lesquelles le parlement ordonna des poursuites contre les auteurs des derniers désordres et prescrivit à ses députés, quiétaient allés porter au roi l'arrêt du 23 juin, de revenir sous trois jours, qu'ils eussent ou non réponse du roi. Les poursuites contre

Registre de l'Hôtel de Ville, t. III., p. 59-73. — Mém. de Conrart, p. 113-151. —
 Suit et conclusion du Journal du Parlement, p. 29-33. — Mém. de majemoiselle de Montpensier, p. 125-123. — H. de Talon, p. 494-366. — Le cardinal de Retz attribue à la seidition du 4 juillet une cruze évidemment chimérique, et M. Bazin, qui le traite d'habitude un per trop [égèrement, a sans doute it ainson courte l'ainson

les séditieux n'aboutirent qu'à faire pendre les deux malheureux arrêtés par ordre de Gaston, sans doute entre ceux qui n'avaient pas le secret de l'affaire; on se garda bien de pousser trop loin les recherches. L'ordre donné par le parlement à ses députés eut des conséquences politiques plus considérables. La cour, voyant Paris. livré aux princes et l'archiduc prêt à entrer en France avec les forces espagnoles de la Belgique, se résolut à offrir positivement ce qu'elle avait présenté, en dernier lieu (le 16 juin), comme une simple possibilité : le 11 juillet, le garde des sceaux Molé signifia aux députés du parlement que le roi avait permis au cardinal Mazarin de se retirer de la cour, après que les moyens de rétablir le calme dans le royaume auraient été arrêtés entre Sa Majesté, les princes et le partement. Cette promesse, malgré l'arrièrepensée de rappeler le cardinal dès qu'on le pourrait, n'avait pas moins coûté au jeune roi qu'à sa mère, et le monarque de quatorze ans n'avait pu se décider à donner en personne aux parlementaires une réponse qui lui semblait abaisser sa couronne 1

Le bruit que le roi renvoyait Mazarin et que la paix était faite, répandait déià la joje dans Paris; mais Condé ne l'entendait pas ainsi : il ne voulait point de paix à moins d'avantages exorbitants pour lui et pour ses principaux adhérents, et, en ce moment même, il offrait secrètement à Mazarin de le laisser revenir au bout de trois mois, si ses demandes étaient accordées, Mazarin, peu satisfait de l'état des choses, eut peut-être cédé, si Condé eut consenti à ce que l'exil du cardinal fût déguisé sous la mission d'aller traiter de la paix avec l'Espagne; mais Condé prétendit se réserver le soin de la paix générale, et, d'autre part, les capitaines de la . cour, Turcnne excepté, réclamèrent violemment contre les faveurs qu'exigeaient les rebelles et qui n'étaient dues, disaientils, qu'à la fidélité; l'accommodement avorta 2. Le prince et ses agents s'efforcèrent donc de persuader au peuple que la réponse royale cachait un nouveau piège : Condé entraîna, comme de coutume, le duc d'Orléans, qui d'abord semblait incliner à la paix : le 13 juillet, les deux princes dictèrent à une assemblée du parlement, composée seulement de 110 membres, un arrêt par

<sup>1.</sup> Mem. de Talon, p. 497.

<sup>2.</sup> Ibid., p. 498.

lequel la compagnie remerciait le roi de l'éloignement de Mazarin et annonçait que les princes mettraient bas les armes dès que le cardinal serit hors du royaume, è aux termes de la déciaration du 6 septembre; » c'est-à-dire qu'on signifiait au roi de ésex'euter le premier. L'arret portait en outre qu'il serait délibéré, le 16 du courant, sur les affaires présentes.

On savait ce que les princes attendaient de cette délibération, et le parlement presque tout entier y avait une répugnance extrême : Condé, incapable de se contraindre, traitait avec une arrogance insultante ses propres partisans, et les conscillers de la Nouvelle Fronde ne lui restaient attachés que parce qu'ils s'estimaient trop compromis avec la cour pour revenir sur leurs pas. La séance indiquée pour le 16 juillet ne put avoir lieu que trois jours après. Il fallait, pour ainsi dire, trainer les magistrats au Palais. Pendant cet intervalle, la cour s'était transportée de Saint-Denis à Pontoise, et. le 16, un arrêt du conseil avait cassé l'élection de Broussel et annulé toutes les résolutions qui seraient prises tant au parlement qu'à l'Hôtel de Ville, jusqu'à ce que « les officiers légitimes » eussent été remis en leurs fonctions, et qu'il eût été pourvu à la sûreté de la justice et de la ville, conformément à l'arrêt du parlement du 1er juillet; défense avait été faite à toutes les autres villes et à tous sujets du roi d'avoir égard à ce qui leur scrait écrit de la ville de Paris, tant qu'elle serait « sous la puissance tyrannique des rebelles »: Les échevins et les payeurs des rentes de l'Hôtel de Ville avaient ordre de venir rejoindre. auprès du roi, le légitime prévôt des marchands.

La délibération contre laquelle le conseil du roi protestait ainsi d'avance s'ouvrie 16 9 juillet. Cent quarante-frois membres du parlement, dont deux présidents à mortier, étaient présents, almsi que quelques ducs et pairs. Le duc d'Orléans déchara qu'il était nécessaire de prendre une bonne résolution pour chasser Mazarin, qui ne partirait qu'à la dernière extrémité. Broussel ouvrit Envis de déchare Gaston lieutepan-legénéral qu'yaname et Condé commandant des armées sous l'autorité du lieutenant-général, pusqu'à ce que le roi, détenu par le cardinal Mazarin, edit éte remis en liberté et le cardinal chassé de France. Les partisans de la cour, après une tentative inuité pour écarter la question, se

[1652]

rallièrent à l'avis de caux qui voulaient rendre l'usurpation de l'autorité royale moins éclatante, en ne conférant point de titre au due d'Orléans et en le prânat seulement d'employer son autorité d'oncle du roi pour apaiser les troubles de l'état et chasser Mazarin. La majorité allait d'abord à cet avis; mais, à force de promesses et de menaces, les princes ramenèrent quelques voix, et, dans la séance du 20, la proposition de Broussel passa, à soixante-qualorae voix contre soixante-neuf. L'arrêt fut adressé à tous les parlements de France et Gaston annonça aux gouverneurs des provinces sa nouvelle autorité.

Les princes se hâtèrent d'exploiter cette vietoire. Ils firent ordonner par le parlement la convocation d'une assemblée générale de la ville, afin de lever de l'argent pour les troupes : un autre arrêt prescrivit la vente de précieux objets d'art qui restaient du mobilier de Mazarin et que ce ministre avaient donnés au roi pour tâcher de les sauver : le prix en devait entrer dans les 150,000 livres promises à qui livrerait Mazarin mort ou vif: une taxe sur les Parisiens parachèverait la somme, s'il en était besoin (24 juillet). L'assemblée de ville accorda 800,000 livres à lever sur les portes et sur les eorps et communautés, et vota le rétablissement des entrées, des eing grosses fermes et des divers droits autorisés par la déclaration du 24 octobre, et qui ne se payaient plus depuis les troubles (29 juillet) . La ville de Paris écrivit à toutes les bonnes villes pour leur faire part de ses résolutions et de ses motifs (2 août). Le duc d'Orléans nomma Beaufort gouverneur de Paris et se donna un conseil composé de princes, de ducs et pairs, de membres des cours souveraines et du corps de ville : le chancelier Séguier en accepta la présidence, poussé à cette démarche téméraire par le ressentiment de ce que la cour ne lui rendait pas la garde des sceaux. On alla jusqu'à contrefaire le sceau royal pour compléter cette contrefacon du conseil du roi 2.

La situation de la France semblait bien sombre! C'était l'entrée

La cour, de son côté, transféra la levée de ces droits à Ponteise, Lagni, Corbeil et Melun, en sorte que les denrées supportaient double péage.

Sur les événements de juillet 1652, V. Suits et conclusion du Journal du Parlament, p. 33-83. — Mém. de Talon, p. 496-501. — Registres de l'Utet de Ville, t. III, p. 73-134.

des étrangers dans le royaume qui avait fait quitter à la cour et à l'armée royale le poste de Saint-Denis, L'archidue gouverneur des Pays-Bas catholiques avait commencé par employer le printemps au siège de Gravelines : pendant que l'Île-de-France était le théâtre de la guerre civile, les frontières étaient livrées à l'ennemi; dans la West-Flandre, les postes secondaires, Bourbourg, le fort Philippe, même Mardyek, avaient été démantelés et abandonnés; les places les plus importantes avaient été dégarnies pour former la petite armée de Mazarin et de Turenne, Gravelines, défendue par une poignée de soldats, avait été réduite à capituler après trentesept jours de siège (18 mai); puis les ennemis avaient entamé, par terre et par mer, le blocus de Dunkerque. Au commencement de juillet, l'archiduc, pressé par les princes de venir à leur aide, ajourna l'attaque de Dunkerque, dépècha son lieutenant Fuensaldaña en Picardie, avec treize ou quatorze mille hommes, et invita le duc de Lorraine à joindre Fuensaldaña. Le duc Charles était sorti de France, comme il l'avait promis à Turenne, mais il v était rentré au bout de vingt-quatre heures, se prétendant quitte de sa promesse.

La cour, effrayée, songea à se retirer en Normandie: le gouverneur Longueville, le parlement, la ville de Rouen et la majorité de la province étaient restés fidèles jusque-là, et le parlement de Rouen, fout en rétiérant ses remontrances contre Mazarin, à vasit pas, comme ses confèrers de Bordeaux et de Toulouse, répété l'arrêt de mort lancé par le parlement de Paris contre le ministre. La cour dut reconnatire, à son grand désappointement, que la fidélité de la Normandie était toute conditionnelle; des que l'intention de mener le roi à Rouen eut-transpiré, le duc de Longueville arma pour interdire l'entrée du pays à Mazarin, et la province se montra bien résedue à ne pas souffrir qu'on amenát la guerre chez elle.

On pensa à faire retirer le roi à Lyon. C'eût été s'avouer vaineu et abandonner la moitié de la France aux factieux et aux Espagnols. Heureusement, Turenne, aussi sage politique que grand guerrier, combatiti avec tant de vigueur-ce funeste dessein, qu'il ramena le cardinal et la reine à un partí tout contraire: ce fut de loger la cour à Pontoise et l'armée à Compiègne et de se

maintenir sur la ligne de l'Oise, sauf à se retirer, à la dernière extremité, dans une des places fortes de la Somme '.

L'évenement justifia bientôt le plan de Turenne. Fuensaldaña, epires avoir force le passage de 10 se a Chauni, avait joint à Finnes le duc de Lorraine (29 juillet). Condé suppliait ces deux généraux;, qui se trouvaient à la étée de plus de vingt mille combattants, de se réusir à lui pour accabler Turenne, qui a r'avait que huit ou neuf mille soldats; mais les intérêts de l'Espagne n'étaient pas ceux du prince : si les Espagnols engageaient leurs principales forces dans l'intérieur de la France, il leur fallait renoncer à recouvrer Dunkerque. Leur désir était, d'ailleurs, de perpétuer la guerre civile de France et non de la terminer au profit de Condé, qui, une fois mattre du ministère, e0t pu se retourner contre eux. L'archiduc prescrivit à Fuensaldaña de renforcer le duc de Lorraine par un détachement de trois mille chevaux et de revenir joindre les troupes qui bloquaient Dunkerque, après s'être assuré que le duc Charleis irait au secours de Condé.

Mazarin commenca de respirer un peu, quand il eut vu l'armée ennemie séparée. Les nouvelles des provinces devenalent meilleures. La tragédie de l'Hôtel de Ville avait excité une indignation presque universelle; tous les parlements, excepté celui de Bordeaux, et presque tous les gouverneurs, avaient refusé de reconnaître la lieutenance générale du duc d'Orléans. S'il y avait, dans la plupart des villes et des provinces, tiédeur et indifférence pour le roi, il y avait hostilité contre les ennemis du roi. L'autorité des princes, au nord de la Loire, n'était guère reconnue que dans Paris et dans Orléans, et cette autorité, ne reposant que sur la violence, était à chaque instant compromise par l'anarchie : bien que le parti de Condé s'appuyat, jusqu'à un certain point, sur les sentiments, les intérêts et les préjugés nobiliaires, ce n'était point un véritable partir politique et nulle idée générale ne guidait ni le chef, ni les jeunes seigneurs ani formaient son conseil et son cortége. Il n'y avait là d'autre mobile que l'orgueil, le plaisir, la turbulence ou la cupidité. A chaque instant, ces passions saus frein s'entre-heurtaient avec d'effroyables scandales. Les deux beaux-

Pidquet, Histoire du parliment de Normandie, t. V, p. 511 et suiv. — Mém. de Tureune, p. 414-446; — du due d'York, p. 551 et suiv.

frères Beaufort et Nemours s'étaient querellés et colletés naguère de Orleans : lis es battiente ne duel, le 30 juillet, pour une question de présance, et Beaufort tan Nemours. Le lendemain, une semblable querelle entre le comte de Rieux, fils du due d'Elbeuf, et chef de la maison de La Trémoille amena, entre Rieux et Condé lui-même, une rixe qui aboutit à un soufflet donné par le prince et rendu par le counte f Rieux, et un sia la Bastille; mais il en sortit au bout de peu de jours, et les grands du parti laissérent percer Papprobation qu'ils lui donnaient : « Il es bon , « dissinch-lis, « que messieurs les princes du sang ne se eroient point à l'abri de « toute atteint, et ne s'élève-tu point fant a-dessus des autres !!) »

Tandis que les grands s'entre-battaient, la réaction contre les grands s'opérait dans le peuple parisien, qu'une aveugle irritation avait entraîné dans un parti qui lui était naturellement étranger et même contraire. La ruine du commerce et la cherté des vivres rendaient la position des classes pauvres, et même de la movenne bourgeoisie, de plus en plus intolérable : les soldats des princes ravageaient tout dans la banlieue et soulevaient contre eux une animosité eroissante. Paris n'avait gagné à son union avec les princes que l'accroissement de ses charges et la diminution de ses ressources, et se dégoûtait déjà d'une alliance qu'il avait voulue avec tant d'emportement. L'abattement qui suit les grands excès avait succédé à l'excitation fiévreuse des premiers jours de iuillet, et les gens même qui avaient d'abord approuvé les fureurs . de l'Hôtel de Ville en avaient maintenant honte et horreur. Paris n'était plus guère soutenu dans la faction que par l'espèce de point d'honneur qui l'empêchait de s'accommoder avec le Mazarin. . .

Ce point d'appui fut bientôt enlevé aux princes par la cour. Le 31 juillet, une déclaration du roi, motivée sur l'oppression dans laquelle les factieux retenaient le pariement de Paris, transféra ce parlement à Pontoise, à peine de lèse-majesté pour les contrecenants 7. Le 6 août, le parlement, au nombre d'une centaine de

Sainte-Aulaire, Histoire de la Fronde, t. II, p. 512. — Omer Talon, p. 502-504.
 Le préambule de octé déclaration est très-remarquable. On y traite les membres du parlement d'officiere porticuliers, «qui, dans un État où, par les lois fondamentales, les fonctions de la justice, des armes et des finances doivent toujours.

demeurer distinctes et séparées, n'ont pas plus de droit d'ordonner de ce qui n'est
 pas dans l'étendue de teur juridiction, que si les officiers de l'armée ou des finances

votants, refusa de prendre connaissance de la déclaration royale, jusqu'à ce que Mazarin fût hors de France; mais, pendant ce temps, deux présidents à mortier (de la grand'chambre), trois présidents aux enquêtes, quinze conseillers et le procureur général se réunissaient à Pontoise autour du garde des sceaux premier président, constituaient un simulacre de parlement, enregistraient la déclaration (7 août) et adressaient au roi de nouvelles remontrances pour le supplier d'ôter tout prétexte aux perturbateurs du royaume en éloignant le cardinal (10 août). Cette démonstration était chose convenue ; Mazarin pria le roi de lui permettre de se retirer et, le 12 août, le roi répondit au parlement de Pontoise par un pompeux éloge du cardinal, à l'éloignement duquel il consentait, dit-il, sur les propres instances de ce fidèle ministre, Mazarin partit, en effet, le 19 août, tandis que les deux parlements de Paris et de Pontoise guerrovaient l'un contre l'autre à coups d'arrêts; il sortit de France et s'arrêta à Bouillon, à deux pas de la frontière. Au train que prenaient les choses, il pouvait se flatter que son exil ne serait pas de longue durée.

Dès le lendemain du départ du cardinal, le chancelier Séquier abandonna la présidence du conseil des princes pour obéir à une dépèche qui le rappelait à la tête du conseil du roi, sans lui rendre toutefois les secaux. Le 22, Gaston et Condé, sentant que le public attendait d'eux maintenant des protes de pais, allèrent déclarer au parlement et à l'assemblée de ville qu'ils étaient prêts à poser les armes, pourre que le roi donnaît une amnistie en home forme, envoyat les troupes aux frontières et accordât une ilibre retraite aux troupes étrangères qui servaient les princes. Le 26, une amnistie générale, donnée par le roi à Compiègne, où la cour s'était transportée le jour du départ de Mazarin, fut enregistrée au parlement de Pontoise, sauf exception pour les auteurs des attentats commis les 25 juin et 4 juillet : trois jours étaient accordés aux princes pour se sucmetter et déclarer leur renoncier

vordolent rendre la justico aux particuliers ». Suite si conclusion du Journal du Parlement, p. 92, — Il n'eds pas été très-facile de trouver les lois fondomentales qui établissaient si nettement la distinction des pouvoirs, à moins qu'on ne les cherchât dans la raison et dans la science platôt que dans la tradition.

tion à tous traités avec les étrangers. Les passe-ports demandés par les princes, afin d'envoyer des députés au roi, furent refusés. Le roi manda à son oncle que, le cardinal étant parti, les princes n'avaient plus qu'à désarmer, suivant leurs promesses tant de fois répétées. Les princes se rejetérent surce que l'aministe n'était pas en bonne forme, n'ayant pas été envoyée au vrai parlement, à celui de Paris.

Le parlement, tout en maintenant ses droits comtre son rival de Dontoise, n'aspirati qu'à la pais et ce ne fut que par une espèce de surprise et de violence morale que Condé l'empecha de donner arrel pour pier les princes d'écriro au roi qu'ils metainent les armes lass. Le parlement et l'assemblée générale de la ville décidèrent d'envoyer des députés au roi (3-5 septembre). Le parlement ouvrit la déliberation sur la déclaration royale qui le transférait à Pontoise, et les autres cours souveraines enregistrèrent les déclarations semblables qui les concernaient !

Tout se précipitait vers un dénoûment pacifique, lorsque les manœuvres des armées ramenèrent l'inquiétude dans les esprits et attirèrent de nouvelles misères autour de Paris. Pendant que la cour allait s'établir à Compiègne, l'armée royale s'était portée sur Dammartin, afin d'observer le duc de Lorraine, qui était en Champagne et qui s'efforcait de tromper la cour par de perpétuelles négociations. Dans les dermers jours d'août, le duc fit un détour par la vallée de la Marne, afin d'éviter Turenne, traversa la Brie. afin de gagner les bords de la Seine entre Paris et Corbeil, et donna rendez-vous à Condé dans son ancien camp de Villeneuve-Saint-Georges. Turenne l'y devança (4 septembre). Le maréchal ne nut empêcher le duc de joindre Condé le lendemain à Ablon. mais il s'établit si fortement dans l'excellent poste de Villeneuve-Saint-Georges et prit des mesures si judicieuses pour assurer la subsistance de ses troupes, que le duc ct le prince, qui étaient plus forts que lui de moitié, n'osèrent l'assaillir et ne purent l'affamer. Il les tint là cn échec tout un mois 2.

Le retour de la guerre et de ses maux dans la baplicue ne fit

2. Mem. de Turenne, p. 417-418. - Id. du duc d'York, p. 552-556.

Suite et conclusion du Journal du Parlement, p. 86-159. — Registres de l'Hôtel de Ville, t. III, p. 135-243. — Mem. de Talon, p. 504-510.

[1652]

qu'accélérer le mouvement de Paris vers la paix. Le cardinal de Retz, depuis longtemps réduit à une inaction qui lui était singu-Mèrement pénible, saisit l'occasion d'une démarche retentissante et conduisit à Compiègne une grande députation du clergé parisien, qui alla prier le roi de pacifier Paris par sa présence (9-14 septembre). La cour, qui avait refusé de recevoir les députations du parlement et du corps de ville, accueillit convenablement le clergé et son orateur; mais Retz tenta en vain d'entamer une négociation secrète au nom de Gaston, qui ne demandait plus qu'à échapper à son tyrannique allié et à quitter son rôle d'usurpateur malgré lui. La cour ne voulait plus ni concessions ni traité. Le roi répondit au clergé qu'il désirait vivement retourner à Paris, mais que c'était aux Parisiens à se délivrer des obstacles qui empêchaient son retour.

Ces paroles significatives furent comprises. Les agents de la cour travaillaient la bourgeoisie et le peuple de Paris avec un succès croissant et avaient ourdi une espèce de conspiration que tout favorisait : le cardinal de Retz eût bien voulu s'en faire le chef, comme de la députation du clergé; mais on l'éconduisit adroitement. Le 23 septembre, le cour revint de Compiègne à Pontoise, pour se rapprocher de Paris. Le 24, un grand nombre de gens de toute condition, enrégimentés par les ageus royalistes, se rassemblèrent au Palais-Royal, et un conseiller de la grand'chambre, nommé Le Prévost, leur proposa nettement de chasser les factieux et de faire main basse sur quiconque résisterait. L'assemblée ne se sentit ni la force ni la résolution de tenter sur-lechamp une telle entreprise : elle l'ajourna au lendemain ; toutefois, elle sortit en masse du Palais-Royal, en criant : Vive le roi! et en arborant un insigne royaliste, un papier blanc au chapeau, pour désier la paille, insigne des princes. Le peuple sembla indécis : il v eut des rixes partielles; mais Paris ne se souleva point. Le mouvement, néanmoins, atteignit en partie son but : Gaston, effrayé, accorda des passe-ports, qu'il avait jusque-là refusés, aux députés des six coros de marchands, qui voulaient aller trouver le roi; Broussel, le même jour, dogna sa démission de la prévôté des marchands, ne voulant pas, dit-il, être un obstacle à la réconciliation du corps de ville avec le roi.

Le parlement défendit de porter aucun insigne de sédition, papier on paille (26 septembre), et l'assemble du Paliai-Royal ne se renouvela point; niais le peuple se prononça de jour en jour point décidement contre les princes : les officiers espagnols et lorrains ne pouraient plus se montrer dans les rues sans être insuités; on arrêtait et l'on pill'ul les voilures et les bateaux chargés, pour le camp des princes; le duc de Lorraine lui-même faillit être assonmé à la porte Saint-Martin (11 octobre). Le corps de la mille bourgeoise résolut d'envoyer à son tour au roi, ainsi qu'avaient fait les marchands, une grande députation, et une assemblée générale de la ville réinstalla l'ancien prévôt et les anciens échevins, comme le roi l'avait prescrif. Le duc de Beaufort, la noirbe du partement se démit du gouvernement de Parist,

Les armées, sur ces entrefaites, avaient changé de position. Tandis que Condé était malade à Paris, Turenne avait brusquement franchi la Seine et filé sur Corbeil dans la nuit du 5 au 6 octobre, sans que l'ennemi eût le temps de l'arrêter ; puis il avait été passer la Marne à Meaux et s'était porté vers Senlis. L'armée ennemie l'avait suivi et s'était établie vers Dammartin. Le 13 octobre, Condé quitta Paris et alla rejoindre ses troupes; le lendemain. l'armée lorraine et frondeuse s'éloigna dans la direction du Soissonnais et.du Laonnois : Condé abandonnait définitivement Paris à la cour, plus satisfait d'échapper aux ennuis du parlement et de l'Hôtel de Ville, aux barangues bourgeoises et aux émeutes populaires, que chagrin de perdre Paris. Il enviait la vie errante et l'indépendance effrénée du duc de Lorraine et préférait le rôle de chef d'une armée mercenaire au rôle de chef de parti : le condottiere du moyen âge devenait son idéal, comme le conspirateur était l'idéal du cardinal de Retz. La guerre pour la guerre était la passion de cette ame pleine d'une énergie sans frein, d'une incrédulité audacieuse et d'une sauvage poésie '.

Il n'y avait plus désormais aucun obstacle sérieux entre la cour et Paris: 1e 18 octobre, le roi reçut à Saint-Germain les nomneux députés de la miliee parisienne et leur annonça qu'il serait au Louvre le 21. Le duc d'Orléans, le gouverneur et le bureau

<sup>1</sup> Mém. de Turenne, p. 448.

de la ville réinstallés furent prévenus officiellement le lendemain. Gaston alla déclarer au parlement qu'il n'abandonnerait ni le public ni la Compagnie : le parlement pria Gaston de demander de nouveau au roi l'amnistie dûment vérifiée (19 octobre). Vaines démonstrations, dont la cour ne tint aucun compte. Le 21, tandis que le parlement délibérait et que Gaston ne se décidait ni à résister, ni à s'en aller, la cour se mit en marche, escortée par Turenne. Du bois de Boulogne, le roi envoya dire à son oncle qu'il allait le chercher au Luxembourg pour le ramener avec lui au Louvre, Gaston, épouvanté, répondit qu'il s'apprétait à partir pour Blois et ne demanda qu'une nuit de répit. C'était tout ec qu'on voulait de lui. Le roi et la reine arriverent le soir au Louvre, au milien des acclamations universelles, et s'installèrent dans ce palais, plus isolé et moins exposé aux orages populaires que le Palais-Royal. La double leçon de 1648 et de 1651 avait profité. Le lendemain matin, Gaston quitta Paris, Il s'arrêta quelques jours à Limours, afin de négocier son accommodement et celui de ses amis, puis gagna Blois, où il termina sa carrière dans l'incrtie et dans l'obscurité pour laquelle il était fait.

Pendant que le duc d'Orléans s'éloignait, le roi tenait au Louvre un lit de justice, auquel les membres du parlement demeurés à Paris avaient été convoqués individuellement, à l'exception de Broussel et de dix autres magistrats plus compromis que leurs collègues. Les deux parlements de Paris et de Pontoise réunis enregistrèrent un nouvel édit d'amnistie, par lequel les festrictions de l'édit précédent, quant aux séditions du 25 juin et du 4 juillet, étaient implicitement abolies. Deux autres déclarations royales furent lues devant l'assemblée : l'une rétablissait à Paris le parlement transféré à Pontoise ; l'autre bannissait de Paris, par dérogation à l'amnistie, les dues de Beaufort, de La Roebefoucauld et de Rohan, les onze membres du parlement qui n'avaient point été mandés au lit de justice et les familles des adhérents de Condé qui portaient encore les armes contre le roi. Cette pièce se terminait par des paroles décisives. « Considérant, » y était-il dit, « que tous ceux qui ont voulu commencer la guerre civile ont « cssayé de surprendre la religion de notre parlement, en sédui-« sant plusicurs particuliers auxquels ils ont fait employer l'autogistrement 1.

- « rité que nous leur avons donnée, pour décrier nos affaires,
- « dont leur profession leur avoit donné peu de connoissance....
- « Nous faisons très-expresses défenses aux gens tenant notre cour « de parlement de Paris, de prendre ci-après aucune connoissance
- « des affaires générales de notre état et de la direction de nos
- « finances, déclarant nul et de nul effet tout ce qui a été ou pour-
- « roit être résolu sur ce sujet dans ladite compagnie au préjudice
- « de ces présentes. » Le roi, enfin, interdisait sévèrement à tous ses officiers de prendre soin ou direction des affaires des princes et grands, de recevoir d'eux des pensions ou autres bienfaits, de les visiter fréquemment et d'assister à leurs conseils, ces sortes

d'engagements ayant été un des principes des maux du royaume. Le parlement, séance tenante, supplia le roi de révoquer cette déclaration : le roi , par l'organe du chancelier , ordonna l'enre-

La ruine politique du parlement de Paris fut consommée l'anniversaire meine du jour on, quatre ans suparavant, avait été rédigée: la fameuse déclaration publiée le 24 octobre 1648. La déclaration d'octobre, que les historiens modernes ont présentée comme une espèce de charte constitutionnelle, avait si peu explicitement défini les droits du parlement, que la cour n'eut pas Sesoin de la révoquer.

La situation générale du royaume était bien triste au moment où la royauté ressaisit Paris et la France.

Les quatre aquées d'expériences politiqués, écoulées entre la chec au pays! La supériorité militaire de la France avait été si solidement établie par dix ans de vitoires, que les trois premières années de l'anarchie frondeuse ne vavient fait que l'ébranler; mais la fatale campagne de 1652 venait d'emporter la balance. Après la perte de Gravelines et l'abandon de Mardyck, Dunkerque, isolée par les succès de l'ememi, avait été, à son tour, d'abord bloquée, puis battue en bréche; cette importante place était défendue par un des diplometes guerriers de la grande école de Richelieu, nar un des diplometes guerriers de la grande école de Richelieu, nar

<sup>1.</sup> Suits et conclusion du Journal du Parlement, p. 163-252, — Mem. d'Omer Talon (continués par son fils Deuis Talon), p. 510-513. — 16. de Turenne, p. 449. — 16. de Retz, p. 317-410.

le conte d'Estrades, et, malgré la faiblesse de la garnison, le succès de l'attaque était plus qué douteux, Jorsqu' une troisième puissance intervint entre la France et l'Espagne. C'était l'Angleterre, qui, quelque temps en déhors de la politique européenate, y rentrait, conformément à sa tradition, par une attaque contre la France.

Il est nécessaire de jeter ici un coup d'œit sur la situation de d'Angleterre et sur ses rapports avec le continent.

Le parti militaire et religieux des indépendants, qui avait immolé Charles I", avait en même temps fait proclamer par la chambre des communes, assuiettie à ses volontés, que l'autorité suprème résidait dans les représentants du peuple, déclaration bientôt suivic de l'abolition de la pairie ct de la royauté : une seule chambre législative et un conseil d'état annuel de quarante et un membres avaient remplacé, en droit, l'ancien gouvernement anglais (janvier-février 1649); en fait, c'était l'épée de Cromwell qui gouvernait. Les indépendants avaient atteint leur principal but ; ils avaient établi leurs principes, la liberté de conscience ' ét la suprématie de l'état en matière de culte extérieur, sur les ruines du principe épiscopal, qui associait l'autorité des évêques à celle de la couronne, et du principe presbytérien, qui voulait l'indépendance de l'église vis-à-vis de l'état et l'assujéttissement forcé des citovens à l'église. Les indépendants avaient fait ainsi une révolution religieuse, mais ils n'osèrent en déduire, comme le prétendaient les niveleurs, une révolution sociale; ils avaient découronné l'arbre de la société monarchique et féodale; ils ne se sentirent pas assez forts pour en arracher les racines et ils entamèrent si faiblement . cette société anglaise, toute de priviléges et d'inégalités, que « la masse du peuple s'aperçut à peine du changement 2. » Mais, s'ils ne firent rien de profond ni de durable dans la politique intérieure, au dehors, ils releverent puissamment l'Angleterre, si déchue sous Charles Ier. Une grande marine militaire fut recréée comme par enchantement; lc fameux Acte de napigation (octobre 1651), en assurant à peu près exclusivement l'approvisionnement de l'An-

Non pas sans restriction; car ils laissèrent les catholiques sous le poids des lois qui les traitaient en ennemis de l'état. La persécution fut seulement un peu moins àpre que sous les presiytériens.

<sup>2.</sup> Ce sont les propres termes de l'historien anglais Lingard, t. XI, c. 1-

gleterre et de ses colonies aux navires et aux marins anglais ', fonda sur une base presque inébranlable la puissance maritime du peuple anglais et prépara l'abaissement de la Hollande au profit de l'Angleterre.

432

La nouvelle république avait pris, vis-à-vis des royaumes du continent, l'attitude la plus fière : elle menaca et humilia le Portugal, qui avait donné asile à une escadre de royalistes anglais; elle accepta les avances de l'Espagne, qui s'était hâtée de la reconnaître et de la saluer; elle débuta, au contraire, avec la France, par des mesures hostiles. Avant même que la république eût été proclamée, les deux pays étaient en mésintelligence, par suite des marques d'intérêt que le gouvernement français avait données à Charles Ier et d'une prohibition des lainages et des soieries d'Angleterre, établie en conséquence de l'ordonnance du 24 octobre 1648 et dérogeant aux traités de commerce inter-nationaux 2 (31 octobre 1648). La république ne signifia point son avénement à la France comme aux autres états et prohiba par représailles les lainages, les sojeries et les vins de France (23 août 1649). La contrebande qui se fit contre ces prohibitions amena de part et d'autre des saisies et des confiscations de navires; les armateurs lésés, des deux côtés, obtinrent non-seulement des lettres de marque, mais l'assistance des navires de l'état, pour s'indemniser aux dépens de la nation adverse; les Anglais souffrirent le plus, ou crièrent le plus haut, et le parlement de Paris n'eut pas honte de se faire l'écho de leurs cris et

<sup>1.</sup> L'Acte de Nivigation 1º asurre le privilige du commerce des colonies aux vissoux anglais a priverit que, dans tout suisoux anglais le mattre et les mois quarts des mateires isonet. Anglais; 2º interdit l'importation en Anglaivre, par nouvier strangers, he profulia de l'Acid, de l'Afrique et de l'Amrique 2º interdit l'importation et les portis des mottes pays d'Europpe (etci est d'inject centre les Jonations), qui faincies un immesce commerce comme internediaries); 2º susqu'ettà des droits très-dieries les produits de la pôche den navires (Hangers); 2º susqu'ettà des droits très-dieries les produits de la pôche den navires (Hangers); 2º herdrit sus étempes ne alcolunge exten les port d'Ampletier et et d'Irlande (poucer cootre les floilandais); etc., étc., l'. T'Arte de Nivigation (100 de l'arte de l'

<sup>2.</sup> L'Angleterre était mal fondée à se plaindre, ear elle n'avait jamais respecté ni le ténité de 1607, ni les traités subséquents. Un htstut royal ordonnait, chez elle, dépuis longues aunées, la confiscation des vins de France apportés par navires français. Mén. de Richelieu, c. 11, p. 91.

de traiter Mazarin de pirate, dans les arrets rendus contre ce ministre et dans la déclaration imposée au roi le 6 septembre 1651.

Mazarin, pendant la captivité de Condé, avait songé à prendre l'offensive, et un traité avait été négocié entre la France et le jeune prince Guillaume d'Orange, en octobre 1650, pour engager la Hollande à rompre à la fois avec l'Espagne et avec la république anglaise, et à coopérer au rétablissement des Staurts. Guillaume mourait, à vingt-quatre ans, peu de jours après la signature du traité; Mazarin fut chassé de France au commence ment de l'année suivante, et l'héritier de Charles l'\*, le jeune Charles III, qui avait été reconnu roi par les Écossais après avoir juré le covenant presblyérien, échoux dans une expédition en Angleterre et fut réduit à regagner, seul et déguisé, la côte de France (octobre 1651). L'Écosse fut subjuguée par Cromwell et réunie à la république anglaise.

Cette conquête, qui consommait les accroissements naturels de l'Angleterre, ne suffit point à l'ambition gigantesque du chef de la révolution anglaise : il rêva l'union de la Hollande à la Grande-Bretagne en une seule puissance maritime, soit par force, soit par fusion volontaire, et songea à rendre à l'Angleterre un nouveau Calais, pour tenir la France en bride. Dans l'biver de 1651 à 1652, tandis qu'il commençait à négocier avec Condé, avec du Doignon, gouverneur de Brouage, et avec les Bordelais, il fit offfir deux millions au comte d'Estrades, gouverneur de Dunkerque, pour l'achat de sa place. D'Estrades refusa avec indignation. Cromwell offrit alors, non plus seulement de l'or au commandant de la place, mais quinze mille hommes et cinquante vaisseaux au roi et à Mazarin contre les rebelles et contre l'Espagne. D'Estrades, qui vovait la France bouleversée, le gouvernement sans soldats et sans argent, et Dunkerque infailliblement perdu și l'Angleterre s'alliait à l'Espagne, conseilla au eardinal d'accepter, C'était l'avis de Mazarin, qui, en ce moment, rejoignait la cour à Poitiers; mais la reine ne put se résigner à sacrifier volontaircment Dunkerque. Mazarin essaya d'adoueir Cromwell en renouant lcs relations diplomatiques; mais Cromwell avait sa résolution prise : c'était le moment où les catholiques irlandais, écrasés par la république anglaise, émigraient en foule sur le continent; Cromwell donna aux Espagnols toute facilité pour attirer sous leurs drapeaux l'élité de ces vaineuse et e furent les levées irlandaises qui mirent l'archiduc en état de prendre Gravelines et d'assiécer Dunkerque.

Gromwell no s'en tint pas à cette intervention indirecte. Le gouvernement français tâchait de sauver Bunkerque: le duc de. Vendome, amiral de Françe, avait rassemblé dans les ports de l'ouest une quimaine de vaisseaux pour secourir cette ville. La garnison, an prit des plus dures privations, avait prolongé sa résistance jusqu'à ce que le secours fût prêt. Le conseil d'état anglais enjoignit à son amiral Blake d'assaillir l'escadre français sans déclaration de guerre. Les Français furent attaqués, vers le Pas-de-Calais, par des forces incomparablement supérieures : luit vaisseaux de vingt à trance canons et sept brûlofs furent pris; le reste regagna Brest à grand peine (14 septembre). PEstades, n'ayant plus ni vivres ni munitions et voyant sa faible garnison hors d'état de repousser l'assurt, capitula à eette fatale nouvelle (16 septembre). L'Angleterre enleva ainsi à la France ce qu'elle me pouvait avoir pour ellemême.

La guerre n'était pas devenue moins désastreuse en Catalogne qu'en Flandre, A Barcelone comme à Dunkerque, le commandant français avait fait tout ce qui était humainement possible. Le maréchal de La Motte-Houdancourri, dans l'hiver de 1051 à 1652, était entré en Ofatalogne à la têté e'un corps de troupes rassemblé à Perpignan et s'était venu loger à une lieue de l'armée espagnole qui assiégeait Barcelone. Après avoir quelque temps inquitéé et harcelé les ennemis, il parvint à traverser leurs lignes et à pénétrer avec une partie de ses gens dans la ville, où il fut accueilli avec transport (22 avril 1632). Le gros des troupes françaises resta déhors en camp volant. Les vivres, cependant, manquajent dans cette grande cité. La Motte, à force d'instances,

Lingurd, Bistoire d'Amplierre, I. XI. c. 19-111. — Amplanude et Nigociolions de contre d'Estroire, Americana, 1718. p. 10-1113. — Les datas des letters rapportées aux 5 Grivère et 2 mars 1602 tout fausses; mais les faits relatifs à la négoriation de Commell avec d'Éstrades sont inconstatulée. V. dec Gérere de Lour XIV, t. I., p. 169. — Mem. de Brienne, p. 135-140. — 18. de Montglat, p. 280. — 18 de Lesett, p. 337, 3-35.

obtint qu'une escadre fût dequipée en Provence pour secourir Barcelone. L'escadre parut dans le courant de juin; mais elle se contenta d'introduire dans le port des barques chargées de virres et se retira sans avoir assailli les galères d'Espagne: elle était, dit-on, trop mal équipée et trop mal approvisionnée pour combattre et leuri [1] mer.

Barcelone et ses défenseurs persévérèrent plusieurs mois encore : les troupes françaises restées au dehors, réunics aux milices catalanes, dirigèrent par deux fois, contre les assiégeants, des attaques que La Motte et les Barcelonais secondèrent par de vigoureuses sorties. Les lignes avaient été trop bien fortifiées : les attaques échouèrent. L'amiral ennemi, don Juan d'Autriche, se rendit mattre de toute la côte : on ne pouvait p'us espérer d'assistance; le parti castillan releva la tête; le pasti catalan et français perdit enfin courage; dans une assemblée de ville, autorisée par La Motte, on résolut de capituler. Don Juan d'Autriche, qui d'axil les pleins pouvoirs du Roi Catholique, garantit amnistie genérale aux Catalans et libre retraite aux Français. Le 15 ectobre 1632, Barcelone rentra sous la domination espagnole : elle était restée près de douze ans unie à la France. Tout le reste de la Catalogne, excepté Roses, suviti l'exemple de la capitale '.

Vers quelque frontière qu'on (ournaît les yeux, on ne voyait que sujets d'affliction et de regrets. Partout, l'Espagne avait rassemblé les restes de son ancienne vigueur pour mettre à profit, en toute hâte, l'affaiblissement accidentel de sa rivale. Le marquis de Caracena, gouverneur de Milan, après avoir enlevé au duc de Savoie Trino et Grescentino, avait entrepris le siège de Casal, ce fameux boulevard de la France en Italie, pour la conservation duquel Richelieu avait deux fois passé les Alpes. Le jeune duc de Mantoue, à qui appartenaît nominalement Casal, avait été élevé par une mère dévouée à l'Autriche et avait oublié ce que sa maison devait à la France: il excita ses sujets à l'insurrection contre les Français; la garnison de Casal, forte seulement de hult cents hommes, ne put se maintenir dans la ville contre les ennemis du dehors et du dedans : elle se retira dans la cidaelle et dans le

<sup>1.</sup> Mem. de Montglat, p. 282-283.

château, et fut réduite à rendre successivement ces deux forteresses (10-31 octobre). Les Français avaient occupé Gasal vingtquatre ans '.

Cette année de désastres se terminait ainsi par la perte des conquêtes de Mazarin et d'une grande partie de celles de Richelieu.

L'intériour de la France, pendant la plus grande partie de l'année, n'avait pas offert un aspect moins sombre que les frontières : les trois quarts du royaume avaient été ravagés par la guerre civile; la Normandie et le Dauphiné étaient les seules proyinces qui s'en fussent complétement préservées. Vers la fin de l'été, la situation, commença de s'améliorer. En Bretagne, le parlement, quoique en état d'hostilité contre le gouverneur La Meilleraie. avait, dès le printemps, suspendu les arrêts contre Mazarin jusqu'à ce que les troupes étrangères, appelées par les princes, fussent hors de France. En Provence, les partis s'étaient, pour ainsi dire, retournés; le comte d'Alais, qui avait hérité du titre de duc d'Angoulème par la mort de son père, avait entraîné la majorité de la noblesse et quelques villes dans la révolte en faveur de Condé, son parent et son patron : la cour avait nommé le duc de Mcrcœur gouverneur à la place du duc d'Angoulème; le parlement et la ville d'Aix, le lieutenant général comte de Carces et tout l'ancien parti frondeur étaient devenus le parti royaliste. Le duc d'Angoulème avait été chassé de poste en poste, obligé d'évacuer Toulon (13 septembre), et s'était enfin soumis, en renoucant à son gouvernement. Dans les provinces du centre, la faction de Condé avait perdu tout point d'appui par la reddition du château de Montrond en Berri (mi-août). En Bourgogne le château de Dijon avait été pris par le duc d'Épernon, et les rebelles ne tenaient plus que Bellegarde. Le parlement et la ville de Toulouse, naguère si violemment hostiles à Mazarin, s'étaient déclarés pour le roi, ainsi que la majorité du Languedoc : Montpellier et trois ou quatre autres villes, qui avaient pris le parti du duc d'Orléans, gouverneur de la province, se soumirent avec lui. La guerre civile tendait à se confiner en Guyenne; mais, là, il semblait que la

<sup>1.</sup> Mem. de Montglat, p. 281-282.

[1652]

Fronde gagnat en profondeur et en originalité ce qu'elle perdait en étendue. Bordeaux présenta, pendant dix-huit mois, un spectacle extraordinaire, et l'Ormée fut certainement l'épisode le plus intéressant de toute l'histoire de la Fronde. Ce qu'on avait écrit à Paris dans les pamphlets les plus hardis, à Bordeaux, on l'exécuta : là, le peuple ne resta pas l'instrument des princes ; les princes furent subalternisés par le peuple. Après que le premier président et quelques autres magistrats royalistes eurent quitté la ville, la majorité frondeuse du parlement s'était divisée en deux cabales, la Grande et la Petite Frondes; la première, plus populaire, la seconde, plus aristocratique. La Grande Fronde ne tarda point à être dépassée par l'intervention du peuple, qui, vers le temps où Condé partit d'Agen pour Paris, s'installa au soleil en assemblée souveraine et prit pour forum une ormée ou esplanade plantée d'ormes auprès du château du Hâ, Les articles de l'Union de l'Ormée furent signés par des milliers de citoyens. Le parlement, effrayé et irrité, défendit qu'on s'assemblat ailleurs qu'en l'Hôtel de Ville et dans les formes accoutumées (5 avril). L'Ormée répondit par un plébiscite scellé d'un sceau où était gravée la figure de la Liberté, avec l'exergue : Voz populi, voz Dei, Il était concu en ces termes :

« Sur l'avis reçu par la compagnie de l'Ormée d'un certain arret du parlement de cette ville, injurieux et déraisonnable, afin e d'empécher et détruire les bons desseins de ladite assemblée, e nous disons que, si ledit arrêt est publié par la ville, il sera courus ur les anteurs, adhérents et complices d'icelui, faisant e défenses audit parlement, sur peine de vie, d'user à l'avenir de semblables procédures, pour auxquelles s'opposer ladite assem-blée prendra les armes, enjoignant aux bourgeois de la ville e d'y tenir la main, à peine d'être déclarés traîtres à leur patrie, e et comme tels, bannis à perpétuité de ladite ville et leurs bieus confisqués. — Signé l'Obasez.

L'arrêt du parlement ne put être publié : il fut arraché des mains des huissiers et déchiré publiquement par les ormistes (13 avril).

L'Orinée organisa un gouvernement populaire : elle chargea quelques-uns de ses membres de veiller au bien public, nomma des généraux et des officiers de tout rang, fonda une chambre pour l'expulsion des suspects.

Le parlement lanca un nouvel arrêt contre cette usurbation de ses ponvoirs (13-14 mai). Le peuple se porta au Palais de Justice, ordonna la révocation de l'arrêt et signifia aux magistrats de la petite Fronde qu'ils eussent à quitter Bordeaux. Le prince de Conti s'interposa en vain : un président et quatorze conseillers durent sortir de la ville. L'Ormée redoubla de violences et voulut bientôt exiler encore dix ou douze conseillers et plusieurs gros bourgeois: une cabale huguenote, qui, dans la ville et la province, avait conservé ou repris les idées républicaines agitées jadis parmi les réformés, secondait activement l'Orméé. La baute bourgeoisie résista et obtint le concours du prince de Conti et de la duchesse de Longueville, qui avaient d'abord ménagé beaucoup l'Ormée : le parti de la petite Fronde, le quartier aristocratique du Chapeau-Ronge, prirent les armes et s'emparèrent de l'Hôtel de Ville; Conti interdit les assemblées populaires (10 juin). L'Ormée parut intimidée et soumise : le parlement ressaisit son autorité et les parlementaires exilés rentrèrent.

Ce ne fut que pour peu de jours: 1'Ormée, revenue de son étonmenent, court unx remes, se saist à son tour de l'Ilféel de Ville et des canons qui s'y trouvaient en réserve, et assaillit le quartier du Chapea-Rouge. Le combat dura tout un jour; les barrieades du Chapea-Rouge furnet neupretes; beaueup de maisons furent sucagées ou inéendiées, et l'Ormée victorieuse' demeura mattresse de Bordeaux (fin juin). Elle arbora sur tous les dochers un drapeau rouge et institua, pour comprimer les mazarins et la haute bourgeoisie, une noinbreuse chambre de justice, composée de gens de toute condition, bourgeois, marchands, artisans et même gentifshommes, qui présidaient à tour de rôle, jugusient dans les vinjet-quatre heures sons avocats in jurocureurs et se montraient fort disposés à envahir la justice eivile comme la criminelle.

Les princes n'eurent plus désormais dans Bordeaux qu'une autorité purement nominale. Conti, madame de Longueville et la princesse de Condé ratifièrent tous les actes de l'Ormée, et Condé manda de Paris à son confident Lenet qu'il fallait rester



bien à tout prix avec les plus forts, de peur que sa femme et son fils ne fussent chassés de la ville. Il conseilla d'user l'Ornée par clie-même, en l'adiant à arriver regulièrement an pouvoir inunicipal par les élections du corps de ville et en poussant les gros bourgeois à se glissor dans ses rangs pour la diviser et la dissoudre.

Le moyen était un peu leint et la vigueur démocratique de l'Ormée ne paraissait pas encore près de s'équiser. Le fort du l'Ha futrasé, comme l'avait été le Château-Trompette t les troupes levées par l'Ormée furent entretenues au moyen des emprunts forcès qu'on levait sur les suspects. Les princes ne servaient plus guère à la démocratie bordelaise que comme intermédiaires auprès des puissances étrangères, et c'est tout au plus s'elle leur en savait gré : « Il y avait, » ainsi que l'observe un historien , « dans sa brutalité, un instinct de patriolisme, qui reste toujours profondément gravé chez les hommes de la condition la plus grossière, et qui lui faisait hart le secours étranger ».

Bordeaux tira cependant un avantage considérable des relations que Condé avait nouées avec la république anglaise : la prohibition qui frappait les vins de France en Angleterre fut levée pour ce qui concernait les vins de Bordeaux (septembre 1652). La défaite de l'escadre du duc de Vendôme par Blake, sur ces entrefaites, mit la marine royale hors d'état de rien entreprendre de quelques mois contre la flottille espagnole et bordelaise qui occupait la Gironde, et un autre événement, qui ralentit les hostilités en Guyenne, permit aux Bordelais de faire leurs vendanges cette année. Le comte d'Harcourt, qui avait enlevé Agen à Conti par la connivence des bourgeois et qui ávait ensuite échoué contre Villeneuve d'Agenais, défendue par Marsin, quitta brusquement son armée dans le courant d'août. On ne sut d'abord ce qu'il était devenu, puis on apprit qu'il était passé en Alsace. Harcourt était pauvre et obéré; il comptait peu sur la reconnaissance de Mazarin. et, trouvant l'occasion de se récompenser de ses propres mains, il s'était hâté de la saisir. D'Erlach, gouverneur de Brisach, étant mort, son lieutenant Charlevoix, à qui la garnison était toute

Bazin, Histoire de France sous Mazarin, t. II, p. 321.

dévouée, avait prétendu lui succéder malgré la cour : on attirn Charlevoix dans un piége, et on l'envoya prisonnier à Philips-bourg; la garnison de Brisach, qu'on laissait sans argent et sans vivres, s'insurgea et menaça de vendre la place au plus offrant, si on ne lui rendait son chef. Pendant ce temps, Charlevoix, qui se trouvait sous la garde du lieutenant du comte d'Harcourt, gouverneur de Philipsbourg et d'Alace, négociait avec cet officier et proposait de recevoir le comte dans Brisach, à condition de rester commandant sous lui. L'offre fut acceptée : Charlevoix fut remis en liberté et Harcourt, arrivant inopinément de la Garonne sur le Rhin, se vit, par la possession de Brisach, maltre de toute la province rhénane, à la grande colère de la reine et du cardinal. Cet incident est un des plus caractéristiques de l'histoire du temps.

La cour envoya le duc de Candale, fils du duc d'Épernon, remplacer Harcourt à la tête de l'armée de Guyenne.

Malgre la pacification de la plus grande partie du royaume, il restatit donc hien à faire encore à l'autorité royale, restaurée au centre de l'état, avant de n'avoir plus à songer qu'aux ememis-du dehors. Au midi se maintenait une insurrection populaire, qui seule, entre les mouvements de la Fronde, avait reproduit quelque chose des grandes passions de la Ligue, soul la différence du mobile, qui était politique et non plus religieux : dans l'est, un général à demi révolté, établi dans ume place usurjée, mettait le marché à la main au pouvoir, dans le-nord, la guerre civile se transformait en guerre étrangère, et le chef du parti rébelle, Condé, tendait à n'être plus qu'un transfuge à la solde de l'ennemit; mais à qu'eque uttre que le grand Condé portàt les armes, c'était toujours un bien redoutable adversaire.

Heureusement qu'on avait Turenne à lui opposer!

Condé n'avait éloigné la guerre de Paris que pour la fixer en

Sur J'Ormée et Bordeaux en 1652, F. I. et. L'XXV des Hararinodes, dans le Recail de la Bibliothèque de L'Arrenal; — la Noise de M. Monnerqué, en tôte de son édition des Ménourra du père Berthod; sp. Collect. Pecitet, 2º sér., t. XLVIII. - M'm. d. Lecute; n. Collect. Michael, 3º sér., t. II. p. 5-4757-599-9. d'd. up père Berthod; ded., 2º sér., t. X. p. 649-649. Sur l'Affaire d'Harcourt, V. Mém. de Montgéata, p. 294-255. — M. de Bert. p. 392-295.

Champagne et tâcher de s'établir solidement dans cette province. Après la prise de Dunkerque, Fuensaldana était revenu sur l'Aisne avec le gros des troupes espagnoles. Condé, le duc de Lorraine et Fuensaldaña réunis prirent, en trois semaines, Rethel, Château-Porcien et Sainte-Menehould, Turenne, qui n'avait qu'une dizaine de mille hommes à opposer à près de vingt-cinq millé, ne put arrêter les premiers progrès de l'ennemi; mais, Sainte-Menebould une fois pris, Fuensaldaña, au lieu de continner la campagne durant l'hiver, reconduisit la majeure partie de ses troupes dans le Luxembourg. En quittant Condé, il lui remit, au nom de Philippe IV, le bâton de généralissime des armées espagnoles. Condé prit l'écharpe rouge des vaincus de Rocroi et de Lens (25 novembre). Quelques jours auparavant, une déclaration royale, vérifiée en lit de justice au parlement, avait enjoint au proeureur-général d'entamer le procès du prince rebelle, de son frère et de sa sœur, comme déchus du bénèfice de l'amnistie . offerte (13 novembre).

Puensidaña avait laissé au nouveau genéralissime espagnol des régiments étrangers pour remplacer les troupes du duc d'Orléans, qui, rappelées par Gaston, quitèrent Condé en promettant de ne pas servir contre lui sur eette frontière. Condé entra dans le Barrois et enleva rapidement Bar-e-Dee, Ligni, Void et Commerc. Cefut là le terme de ses succès. Turenne s'était renforcé pendant que l'armée ennemie se divisait : devenu supérieur à son tour, il ressaisit l'Offensive, repoussa Condé jusque dans le Luxenhourg et tourna contre les places du Barrois, où le prince avait laissé une natrié de son infanterie.

Lé 17 décembre, Mazarin rejoignit Turenne dévant Bar, à la tête de quatre mille hommes bien équipés; le cardinal n'était resté que peu de jours hors de France et avait passé quelque temps à Sedan, sur terre framçaise, tandis qu'on levait des soldats pour lui dans le pays de Liége. Il a devea bravennent la campagne à côté de Turenne. Bar, Ligni, Chateau-Porcien furent repris: l'excès du froid empécha d'assiéger Sainte-Meuchould et Rettlet (décembre 1632 — janvier 1633). Le belliqueux cardinal, obligé d'accorder quelque repos à l'armée et délivré de toute inquiétude, quant aux d'filleultés de son retour, par les nouvelles qu'il rece-

vait de Paris, prit, vers la fin de janvier, le chemin de cette

412

Depuis la rentrée de Louis XIV et de sa mère, l'autorité royale s'était consolidée de jour en jour dans Paris : toutes les résistances, bien ou mai fondées, étaient étouffées sans péril et sans effort. La chambre des comptes, qui avait joué, dans les mouvements de 1688, un rôle plus modeste, mais, au foad, plus sage et plus utile que le parlement, cssaya en vain de sauver le peu de bien qu'avait fait la Fronde, Par un arrêt interprétatif de la déclaration du 24 octobre, cette chambre avait, en 1648, limité à trois millions par an les sommes que les ministres pourraient oustraire à sa vérification en les tirant de l'Epargne au nom du roi. Peu après que le roi fut réinstallé au Louvre, un arrêt du cosseil cussa l'arrêt de la chambre des commes, comme étant un

acte d'asurpation.<sup>3</sup>,

Supprimer ains la limite des acquits au comptant, des fonds secrets, c'était rendre le champ libre à tous les pillages; mais Mazarjn était bien résolu à s'indemniser richement de ses longues traverses, et c'était pour lui d'abord, pour elles-mêmes ensuite, que ses créatures levaient la harrière en son absence. Le cardinal et ses agents vouliaent d'ailleurs recommencer à rejeter sur les acquits au comptant les intérêts des prêts usuraires et toutes les opérations désarnatageuses qu'exigeraient les besoins publies, ta chambre des comptes s'efforça de maintenir son arrêt contre l'arrêt du conseil : on lui renvoya ce même arrêt sous forme de déclaration royale; elle refusa de l'enregistere. On lui dépécha le jeune du d'Anjou, frère de Louis XIV, comme représentant de l'autorité absolute duroi ; elle ut céder à la force (décembre 1652).

La cour des aides enregisfra pareillement malgré elle le rétablissement du droit de 58 sous par muids de vin, supprimé par la déclaration du 24 octobre 1648, et, le 31 décembre, le roi porta au parlement, en lit de justice, treize édits bursaux qui rétablissaient toutes les autres taxes, les offices et les droits qu'avait abolis

Mém. de Turenne, p. 450-451. — Id. du prince de Tarente, p. 129-133. — Id. de Montglat, p. 290-281.

Le parlement voulait usurper un pouvoir politique-auquel il était impropre : la chambre des comptes voulait garder un pouvoir financier qui lui appartenait et qu'elle était apte à exercer,

cette fameuse déclaration et qui en créaient de nouveaux. La déclaration d'octobre avait statué qu'on pourrait créer de nouveaux impôts au boût de quatre ans; mais ses rédacteurs n'avaient pas entendu que l'euregistrement aurait lieu de cette façon! Un des édits supprima la chambre de justice instituée contre les financiers en 1648; 1 erbgrie des traitants recommençait !.

Mazarin était bien aise que d'autres se fussent chargés, sans lui et pour lui, de ces actes impopulaires. Une autre mesure importante, qu'il avait dictée et dont il voulait décliner la responsabilité directe, avait également réussi. Le cardinal de Retz avait tenté de se réconcilier avec lui. La reine et Mazarin offrirent à l'ancien chef de la Fronde la direction des affaires de France à Rome. Ce parti était le seul convenable pour tout le monde. Retz ne le refusa pas positivement; mais il prétendit qu'on satisfit en même temps tous ses amis, qui par un brevet de duc, qui par une place forte, qui par des écus. Comme la cour y semblait fort pen disposée, il se mit à négocier avec Condé, pour se faire craindre. La saison était nassée de cette attitude et de ces prétentions. Le 19 décembre, le cardinal de Retz fut arrêté au Louvre et conduit à Vinceunes. Les curés dévoués au coadjuteur eurent beau exposer le saint sacrement dans les églises : le peuple ne bougea pas. Le chapitre de Notre-Dame, l'université, les évêques présents à Paris, le nonce du pape, adressèrent au roi d'inutiles remontrances; Retz demeura dans son donjon. Sa carrière politique était finie! Ce personnage, si diversement jugé, a gardé un nom très-populaire, grace à la verve spirituelle, à la haute sagacité et au merveilleux coloris de ses Mémoires, un des chefs-d'œuvre de notre littérature historique; mais ou s'est fait, de nos jours, beaucoup d'illusions sur la portée de ses vues : s'il est profond dans ses observations, c'est à la manière des poètes comiques et des auteurs de maximes. et non point à la manière des hommes d'état ; quelques généralités éloquemment banales sur le despotisme nouveau et les vicilles libertés perdues ne sont pas une théorie constitutionnelle. Que voulait-il? la monarchie contrôlée par le parlement? - Le parlement n'était qu'un instrument pour lui. - La monarchie des États-

<sup>1.</sup> Anciennes Lois françaises, t. XVII, p. 302-306, - Mem. de Talon, p. 514-517,

Généraux? — En aucune façon : lorsqu'on réclama les États-Généraux, il ne s'associa point à cette réclamation. En réalité, il n'eut jamais de système et ne voulut le mouvement que pour le mouvement même.

Tout obstacle avait disparu devant les pas de Mazarin. Le 3 février 1653, le premler ministre fit sa rentrée dans Paris, après deux ans d'exil, rentrée victorieuse, hien différente des retours précaires de 1649 et de 1650. Le roi alla à sa rencontre jusqu'au Bourget el te ramena dans son carrosse au Louvre. Le soir, un feu d'artifice illumina, en son honneur, les rives de la Seine. Le passé semblait avoir fui comme un songe. Quelques semaines après, le corps de ville de Paris offrit un banquet magnifique à Mazarin dans ce même Hôtel de Ville qui avait été naguère un théâtre de carnage (29 mars).

Le cardinal paya sa bientenue en rétablissant les pensions des gens de lettres, classe dont il jugeait l'amitié profitable, et en faisant solder aux rentiers les deux quartiers et demi qui leur étaient promis et qu'on avait réduits de moitié. Il s'occupa, en même temps, de réroganiser le ministère : le vieux surintendant des finances, La Vieuville, était mort le 2 janvier; la surintendance fut confiée, de compte à demi, à Servien et au procureur général rouquet. Mazarin s'était racommodé avec Servien et Lionne, dont il s'était plaint si amèrement durant son premier exil et qu'il avait si maltraités dans ses lettres à la reine : il gardait peu rancime aux hommes de cette capacité. Le maréchal de Turenne, dont l'influence si bien gagnée allait eroissant, entra au conseil comme ministre d'état (févrire 1653).

On s'appréta à en finir avec la rébellion, confinée dans quelques coins du royaume. Tandis quel Turenne était de nouveu chargé de faire face à l'ennemi sur la frontière du nord, le due d'Epernon, gouverneur de Bourgone, forçait Bellegarde à capituler (mai-juin), et le due de Candale, fils d'Epernor, pressait vivement Marsin, qui commandait les insurgés de Guyenue, lui enlevait Villeneuve-d'Agenais et plusieurs autres places.

Sur l'arrestation de Retz, V. Mém. de Retz, p. 407-123; — de G. Joli, p. 81-86; — de Talon, p. 515; — de Lenet, p. 587-591. — V. ce que dit Retz des États-Genéraux, dans ses Mémoires, p. 247.

L'étrange situation de Bordeaux se prolongeait, L'ôrmée régnait toujours dans este gramée qu'et et était installé dans l'Hôtel de Ville; maís, à côté d'elle; subsistait le parlement, qu'elle avait humilié, mutilé, subalterniés ans le détruire, et le parlement restait un forçet de réaction contre cette violente démocratie et thénit de la renverser avec l'assistance des gros bourgeois qui s'étalent introduits parin les ormistes dequis la victoire de l'Ormée. Au commencement de décembre 1632, un complot avait été tramé dans le parlement et la hauté bourgeoise pour true les chés de l'Ormée et se saisir de l'Hôtel de VIlle, ce qui cût annené la prompte soumission de Bordeaux au roi. La conspiration fut découverte; il n'y ent point de massacre, mais de nouveaux exils et de nouvelles confiscations : le prince de Conti et Lenet, l'habile et tildele agent de Condé, s'unirent toujours plus étroitement à l'Ormée.

Condé, qui sentait combien l'alliance des Bordelais importait à sa considération auprès du gouvernement étranger auquel il s'était donné, cherchait partout du secours à Bordeaux; qui ne pouvait manquer d'être bientôt serre de près par les forces royales. L'Espagne, tout occupée de recouvrer ses places et ses provinces perdues, ne remplissait que très-incomplétement ses protnesses relativement à la Guyenne, et Condé, prévoyant l'insuffisance des secours espagnols, s'était, depuis longtemps, adressé à l'Angleterre, Vers la fin de 1652, Cromwell et le parlement britannique avaient donné de grandes espérances, dans le cas où on leur livrerait un port, comme on avait fait aux Espagnols. Il fallait plus que des espérances, car le péril pressait : la nouvelle que Condé portait l'écharne espagnole avait excité un profond mécontentement parmi le peuple bordelais. Le roi, par lettre du 3 mars 1653, transféra le parlement de Bordeaux à Agen; la majorité, formée tant des magistrats exilés que de ceux qui sortirent de Bordeaux pour les joindre, obéit au roi. Une nouvelle conjuration fut ourdie par les moincs, aidés par l'influence de l'archevêque, qui s'était exilé volontairement; tous les couvents de la ville y entrèrent, sauf les dominicains et les jésuites; une partie de la bourgeoisie était gagnée; on devait introduire les troupes du roi dans Bordeaux. Le secret fut livré par un des conjurés; les cordeliers et d'autres moines furent chassés de la ville; le clergé fut rudement malmené et

l'élément huguenot prit une certaine prépondérance dans l'Ormée. On décida l'evoir d'une députation en Angletorre, au nom des princes et de la ville (8 avril 1653). Les députés devaient offrir aux Anglais un port sur la rivière de Bordeaux et les assurer que les protestants français, qui, jusqu'alors, ne s'étaient point associés en corps à la rébellion, parce qu'ils ne pouvaient « prendre confiance qu'à des gens de même esprit et de même religion qu'eux, » étaient prêts à lever l'étendard dès qu'une armée anglaise, paraitrait dans la Garonne \*.

Gromvell, qui, en ce moment même, se faisait nemmer protecteur, Cest-heire, à peu de chose pres, dicateur des lles Britamiques, agitait dans sa tête des projets très-divers et se trouvait déjà engagé dans une grande guerre marine contre la Hollande. Un evoultu pais 'immisere à la légère dans les affaires de France et eraignit, non sans motif, que les Dordelais ne se fissent illusion sur les dispositions réelles des réformés.

Pendant qu'il hésiait, la révolte de Guyenne s'achemina vers son dénoûment. Le 19 avril, le voisin et l'allié des Bordelais, le comite du Boignon, signa son traité avec la cour et Yendit au roi Brouage et l'Île d'Oléron, moyennant un bâton de maréchal, un hrevet de duc et pair et 330,000 livres. L'armée royale du duc de Candale, secondée par l'escadre de l'amiral duc de Vendome, qui était entrée dans la Girondé<sup>2</sup>, avançait de poste en poste: Montde-Marsan et Bazas, puis tous les postes de la Garonne, s'étaient rendus; Sarlat avait expulsé sa garnison rebelle; Bergerao ouvrit ses portes; les deux ducs assiégèrent, par terre et par cau, Bourgsur-Dordogne, la place de sûreté que Condé avait donnée aux

[1653]

Mem. de Lenet, p. 585-605. — Id. du pere Berthod, ap. Collect. Michaud, 2\* sér., t. N. p. 600-612.

<sup>2.</sup> Dusquence finatil partie de cette requêre, Comme il venită joindre Vendime avec quelques bilinenta surie à sea finiții, il avai rencontru une ecclură nigilore qui I vavia semme de baisser pavillon, ... - Le cano en decidera » I rejnondi I bi-quence. Lea Anglaia, twi-supériera en comber, faceta reposseă sprân nei visuate canonande, et la France oblata inais, grâce à Dusquense, specique rejuration de affordis de l'ambien précedente. . Le Gueria, Bilineira de la Marini finanțieri. 2º edile, ... l, p. 307, Cette questione de pavillon fat la précepte de plac d'une tiction révolves, codire de historiera, si répliques spor ce qui regule la natire. . per le diversite de l'ambient partie de l'ambient de l'ambient

Espagnols (fin juin). La garnison étrangère capitula dès le 5 juillet. Les ducs prirent ensuite Libourne (18 juillet). Bordeaux se vit cerné de toutes parts.

La soumission de Bordeaux ne pouvait être qu'une question de temps. Bordeaux eût-il réussi à repousser les attaques de vive : force et à éviter la famine, il p'eût pu vivre ainsi longtemps isolé au milieu de la France. La discorde, puis le découragement, se glissèrent dans le sein de l'Ormée : l'ambassade envoyée en Angleterre avait soulevé les plus vives répugances; la réaction se manifesta, non plus par des complots, mais par des émeutes antidémagogiques : les prêtres avaient gagné les femmes, les femnies gagnèrent les jeunes gens ; la jeunesse bourgeoise s'arma contre l'Ormée, bien déchue de sa force et de son ardeur premières, la battit dans diverses rencontres et, le 18 juillet, convoqua une grande assemblée dans l'hôtel de la Bourse, centre du haut commerce. L'assemblée demanda au prince de Conti d'interdire les réunions de l'Ormée, de faire sortir les soldats de la ville et de travailler à la paix : sans attendre la réponse du prince, la jeunesse courut les rues en criant : « Vivent le roi et la paix! » et renversa le drapeau rouge du haut des clochers.

Le surlendemain (20 juillet), une seconde assemblée vota toutes les propositions de la première : le prince de Conti, la princesse de Condé et la duchesse de Longueville étaient présents et n'essayèrent de rien empècher. La jeunesse devança le départ des députés 'qu'on allait envoyer aux généraux royalistes et alla en foule saluer le duc de Vendôme à son quartier général. Le prince de Conti, toujours jaloux, au fond, de son frère aîné et brouillé avec sa sœur, qui s'était jouée de sa scandaleuse passion, était entré en négociation secrète avec les agents de Mazarin, quand il avait vu la perte de Bordeaux imminente : les princesses, Marsin et Lenet en avaient fait autant, et leur traité, à tous, était déià conclu : Conti et madame de Longueville se soumettaient et restaient en France; la princesse de Condé, le petit duc d'Enghien, Marsin et Lenet devaient recevoir des passe-ports pour aller joindre Condé avec une partie de leurs troupes. Le traité de la ville avec les généraux du roi fut conclu le 30 juillet. Les généraux promirent que le roi donnerait une amnistie générale et

que les priviléges de la ville seraient confirmés. Conti, les princesses, Marsin et Lenet sortirent de Bordeaux le 2 août : Vendôme et Candale y entrèrent le 3; plus de trois cents ormistes furent bannis de la ville; c'était une singulière facon d'entendre l'amnistie générale,

Peu de jours après, arriva la ratification royale du traité : le roi exceptait de l'amnistie les députés envoyés en Espagne et en Angleterre et les deux principaux meneurs de l'Ormée, appelés Villars et Dureteste. Dureteste mourut sur l'échafaud '. Le roi ordonnait la reconstruction du Château-Trompette et du château du Hà. Les deux forteresses furent relevées sur un plan beaucoup plus redoutable qu'auparavant, « pour une parfaite sûreté à jamais. »

Ainsi périt l'Ormée de Bordeaux.

Quel but précis avait poursuivi cette démocratie improvisée au sein de la cité où devaient éclore un jour les Grenners? Nul ne le saurait dire. Elle ne le savait pas elle-même parmi ses vagues et fougueux élans; mais, dans cette revendication rigoureuse de la souveraineté populaire, dans cette négation de toutes les formes existantes, mélée aux réminiscences de l'antiquité républicaine. il y a comme un lointain prélude de 92; c'est la proportion d'une révolution municipale à une révolution nationale.

Une dernière ville, en Guyenne, tenait encore pour le parti des . princes : c'était Périgueux. Les ducs de Vendôme et de Candale se préparaient à l'assièger, quand, le 16 septembre, la bourgeoisie s'insurgea, tua le gouverneur, fit la garnison prisonnière et ouvrit les portes à l'armée royale. Le duc de Vendôme alla ensuite se rembarquer afin de combattre une escadre espagnole qui avait paru dans la Gironde trop tard pour secourir la rébellion bordelaise. Les Espagnols s'éloignèrent des côtes de France, après un engagement qui leur coûta leur vice-amiral, pris par les Français ".

<sup>1.</sup> Il fut roue vif et sa tête fut exposée au haut d'un des ormes de l'Ormée Montglat, p. 304.

<sup>2.</sup> Mrm. du père Berthod, p. 612-625. - Id. de Montglat, p. 288-290. - Id. de Gourville, p. 310.-314. - Les Mémoires contemporains parlent beaucoup, d'nne manière générale, des violences de l'Ormée, et il y eut sans doute bon nombre de meurtres commis dans les rixes et les émeutes; mais la fameque chambre de justice de l'Ormée ne paraît pas avoir versé beaucoup de sang ; car les Mémoires qui lui sont le

La Fronde était finie. La France était pacifiée.

Il est des révolutions dont la défaite laisse un douloureux regret dans l'ame de l'historien, lors même qu'il comprend qu'elles n'ont pu vaincre. La Fronde n'est pas de celles-là! Il y avait, sans doute, d'excellentes réformes, soit économiques, soit politiques, établies ou indiquées dans la déclaration du 24 octobre 1648. telles que l'interdiction d'affermer les tailles, la réduction et quasi la suppression des acquits au comptant, l'abolition des monopoles commerciaux, l'interdiction des emprisonnements arbitraires et des jugements par commission; 'mais, en somme, l'attribution d'un pouvoir de veto général au parlement, précisément lorsque le parlement, par les conséquences de l'hérédité et de la vénalité des charges, était devenu moins digne et moins capable du pouvoir qu'autrefois, cette attribution eut fait, contre toute science et toute raison, du pouvoir politique l'accessoire du pouvoir judiciaire, et eût constitué un sénat héréditaire, animé d'un esprit rétrograde et négatif; ce sénat, impropre à l'administration par son origine et ses habitudes, eût empêché autrui d'administrer, eût entravé toutes les grandes choses qu'avait à faire le gouvernement royal et n'eût pas prévenu ses fautes ! il eût probablement refusé les fonds nécessaires pour les merveilles que devait accomplir Colbert et eût certainement voté la révocation de l'édit de Nantes!

Le tiers état, le peuple, ne voulant pas retourner au régime politique des trois ordres et n'étant point encôre asses fort pour le remplacer par l'unité de la nation libre, le parlement n'était pas de taille à-remplir ce grand intérim, et la monarchie de Henri IV et de Richelieu n'étalt pas destinée à échouer dans l'impasse d'une réforme bătarde! Elle ne devait trouver le principe de sa décadence que dans l'excès et dans l'àubs de sa force.

plus hostiles ne mentionnent qu'un seul bourgeois condamné à mort et deux mis à la question.

9

## LIVRE LXXVIII

## MAZARIN, SUITE ET FIN.

La Talarf fons Prinkfein. — Désorbre Stanfeir. — Suite de la genere soutre l'Espagne et de la jutte entre Turenne et Condé. Belles campages de Turenne. Défaite des Espagoids derant Arras. Princ du Gersol, Princ de Landrecies. Echec de Valencienes. Alliance arec Normell. Princ de Mantadell. Victorie de Dunes. Dunkerque pris pour le compte de l'Ançeletere. Princ de Gravipline. Invasion des Flandrecie. Les Français établis sus portes de Braziles. — Saccés diglé-matiques de Gramont et de Loime et Allemagne. ALLIASCE DE RINC, de conférie de l'Angeletera, parie et des la protection de la Française confériella des la protection de la Française. — Saccés diglé-matiques de Gramont et de Loime et Allemagne. ALLIASCE DE RINC, de conférie de l'Angeletera parie de l'Angeletera la protection de la Française. — L'Espagne demondre. Justice parie de l'Espagne et de l'Angeletera parie de la Française Large du noi. — Mort put Mazanis. Loin XIV annonce la résolupion de guaverner par lui-sierne.

## 1653 — 1661.

Le ministère de Mazarin entrait dans sa troisième phase.

La première avait, montré un pouvoir modeste à son origine, rasses, par la violente explosion des éléments contraires; dans la seconde, on avait vu la lutte adroite et opiniatre, les recers supportés avec persévannee, la violente enfin, la troisième sera la période du pouvoir incontesté, la période où l'homme va se déployer librement avec ses qualités et ses défauts, sans que rien puisse entraver l'action des unes ni obliger à déguier les autres.

Le gouvernement, après la Fronde, fut, bien plus complétement et plus ostensiblement qu'auparavant, personnifié dans' un homme. Mazarin ne fut plus le ministre de la régente, mais le ministre du rot, et ne se cacha plus derrière Anne d'Autriche. La reine mère avait si bien répété à son fils que le cardinal était l'unique appui de la royaute contre l'ambition des princes et les prétentions factieuses du parlement, que le jeune rol était plus à son ministre qu'à sa mère, et qu'Anne aurait eu maintenant grand'peine à défaire son ouvrage '.

Elle r'en eu jamais la pensée, bien qu'elle ne sublt pas sans quelque amettume l'autorité directe et personnelle qu'affectait maintenant Mazarin, ni surtout le changement survenu dans leurs relations intimes 2: on entrevoit que le cardinal, depuis son retour, s'assujetit beaucoup moins envers la reine aux apparences d'une passion romanesque que leur âge à tous deux rendait ridicule, et l'en voit clairement qu'il ne lui laissa presque aucune part dans la puissance qu'il lui devait. La paresse de la reine et son éloignement pour les affairs l'aidérent à se résigner, si ce n'est dans quelques occasions décisives où le cardinal dut compter avec elle.

Quel usage Mazarin fit-il de cette puissance, désormais inébranlable? La réponse sera bien différente, selon que l'on regardera le dehors ou le dedans de la France. Au dehors, la guerre et les négociations sont reprises et dirigées avec la même vigueur et la même habileté qu'au temps du traité de Westphalie : on fait d'énergiques et d'heureux efforts pour ramener la France à la haute position militaire et politique qu'elle avait en 1648 et d'où la - Fronde l'a fait déchoir. Au dedans, les sources du revenu public, les droits et impôts rétablis avec l'autorité absolue, sont détournés ou épuisés par une administration qui, d'abord poussée au désordre par l'entraînement des circonstances, semble finir par ériger le désordre en système : toute règle financière, toute comptabilité a disparu; le trésor est au pillage; les coffres de l'État sont traités comme le butin du vainqueur de la Fronde et de ses lieutenants. C'est que Mazarin voulait assurer à la fois sa renoinmée par l'heureuse fin de la guerre et sa fortune par le partage du revenu de la France entre l'État et lui, deux buts qu'il

Suivant une tradition de conr rapportée par la princesse Palatine, mère du régles, dans ses Minoures, il n'aurait plas déjendu d'Anne de rouspre le lien qui l'enchainait à Mazzini; la reine et le cardinal, qui n'était pas petres, arraient été mariés servitement. Il n'y a sucun indice a cet égard ni dans leur correspondance ni dans ce que nous commissions des Carante de Mazzini.

V. la curicuse lettre d'Anne à Mazarin, publiée par M. Walckenner; Mém. cur madame de Sérione, t. Ill. p. 471.

tache de ne pas sacrifier l'un à l'autre, tout contradictoires qu'ils puissent être dans la pratique.

Richelieu avait aussi voulu la fortune, mais comme instrument de puissance pour lui et d'utilité pour le pays; il l'avait conquise à la face du soleil; il s'était attribué, par le cumul des plus hauts emplois et des plus riches bénéfices, les revenus d'un roi qu'il dépensait en roi. Mazarin aima l'or pour l'or même : il entassa, d'année en année, d'avares trésors; tour à tour parcimonieux et d'un faste immodéré, il s'enrichit et usa de sa richesse en partisan plus qu'en ministre-roi, sauf sur un point, mais d'importance, oà il rivalisa dignement avec Richelieu, la protection des lettres et des arts !

On a dit, afin d'excuser Mazarin, qu'il ne puisait pas directement à l'Épargne (au trésor public) ; « qu'il ne prenoit pas sur le peuple »; qu'il s'enrichissait en s'attribuant à lui seul des bénéfices et des revenus qui eussent été partagés entre un certain nombre de particuliers, chose indifférente au public. Pour que l'excuse fût valable, il cut fallu que Mazarin se fut contenté de cumuler charges, gouvernements et bénéfices, comme faisait Richelieu, et, à la rigueur, de vendre les charges de cour 2, ce que Richelieu ne faisait pas. Il n'en était pas ainsì, Comme on l'a vu plus haut (p. 442), le gouffre des acquits au comptant, des fonds secrets, où l'on jetait tout ce qu'on dérobait au contrôle de la chambre des comptes, avait été rouvert dès la rentrée du roi à Paris : on arriva à ce point, que le contrôle de la chambre des comptes devint l'exception et que les acquits au comptant devinrent la règle. Les ' acquits au comptant, que la chambre des comptes, en 1648, avait bornés à 3 millions par an, atteignirent, dans certaines années,

<sup>1.</sup> Il avalt déjà l'Idée, si gloriessement appliquée degnis par Collert, de perfectionner le gold de articles et dels industries français par des modèles equifocuporté de l'étranger. V. pas Cornat, cités par M. Renée, les Nières d'Rasaris, p. 442. 2. Lorsque le rôte e maris, Manaris voud lite scharges de la maision de la modèler, viele, jusqu'à cello de larandière, et les charges de la maision de la modèler, viele, jusqu'à cello de larandière, et les charges de la maision de la collection de la charge de première médicais. — Hénéres de madaine de Moterville, p. 507. — La-Lord M. 1. 4, 19, 101. — Marait le voude il pas estimates les charges de la collection de

le chiffre de 80 millions! Cette somme énorme était formée en partie par les intérêts usuraires, par les remises exorbitantes accordées aux traitants sur leurs avances, par toutes ces manvaises ressources auxquelles on était peut-être fnévitablement forcé de recourir, dans la voie of l'on était engagé; mais, ce qui n'était pas inévitable, é'était que le ministre partaget avec les traitants les bénéfices d'opérations frauduleuses par lesquelles ils doublaient encore les intérêts et les remises; é'était, par exemple, que le ministre rachetat à vil prix de vicilles créances douteuses et discréditées sur le trésor, pour se les faire rembourser sur le piéed de la valeur nominale! Ce n'était pas tout; sur le total des acquits au comptant, il y avait 23 millions par an pour certains états ou chapitres, dont Maxarin se réservait la disposition à lui seul, la maison du roi, les ambassades, la marine, l'artillérie ; la marine ne se resentit que trop des éconemis de Maxarin se de marine.

Mazarin s'attribuati, de plus, la disposition exclusive des revenus de quelques généralités, qu'il surtaxait au besoin par-simples lettres de eachet; enfin, il partageait, avec les personnes qu'il gratifiait au nom du roi, les dons qu'il leur avait procurés et spéculait sur les fournitures de la maison du rot et des armées 3.

Le principe du désordre était ainsi chez Mazarin: le désordre fut porté plus loin par un autre homme d'état, par un homne qui se saisit de l'administration, pendant que Mazarin dirigeait le gouvernement, par l'ouquet, qui, béaucoup plus apte aux finances que son collègne, le diplonate Servien, agrandit peu à peu sa position et se'fit une grande fortune et une grande puissance, non point en fermant, l'abline, mais en l'élargissant et le creusant sus fin.

C'est ce qu'avona le ministre Le Tellier à madame de Motteville, tout en cherchant à disculper Mazarin de prendre our le peuple. — Mém. de madame de Motteville, p. 507. — Forbonnais, t. I, p. 265-268. — Mém. de Montglat, p. 351.

<sup>2.</sup> V. Fouquet, (Girera), V. P., 56:76. — Forbinnais, 1. 1, 9. 207. — Men. de mandem de Musterlie, p. 165. — P. on letter du chanceller Speire, qui reconsult que le don à lui fait par le rei, des laits et rebais de la mer, terres values et vagues, mancia appartenant à S. Mijescie au l'es cétes de Petitos et édund, depuis la Dischelle et Vaturus jauqu'aux lies d'Otoma, dut appartenie pour moité à monséqueur les certifiant Manarit, qui le lui a fait acqueller. Rublius de la civil au Himarit, qui le lui a fait acqueller. Rublius de la civil at Himarit de Permer, l. 1; Demende oripissus, p. 170. — Ceci fait comprendre comment en traitaite domaire de la couprance.

Le malheureux exomple donné par le premier ministre produisit des résultats bien opposés parmi les bommes qui l'entouraient. La plupart imitèrent à l'envi le mattre; certaines âmes vigoureusement trempées, sans essayer immédiatement une résistanee inutile, méditérent une salutaire réaction. L'exemple de Mazarin, en un mot, forma Colbert et perdit Poiquet, facile et Drillante intelligence qui urarit eu stats doute un meilleur destin, si elle edt abordé les affaires publiques dans d'autres temps et sous d'autres aussices !

Au commencement de la troisième période du ministère de Mazarin, Colher n'éstie encor que le régisseur des affaires particulières du cardinal, mais il y avait déjà dans le ministère, à côté de Fouquet, de l'homme de ressources qui fournissait l'argent, un homme d'ordre qui régalit de son mieux l'emploi de la part qu'on voulait bien lui faire et qui écartait de l'administration militaire les dilapidations autorisées partout aitleurs; c'était le secrélaire d'était de la guerre, Le Teiller. Comme, après tout, Mazarin voulait vaincre, aussi fortement qu'il voulait s'enrichir, il téchait d'accommoder sa passion avec son devoir, et Le Teilier obtenait, après maints tiraillements, les moyens d'entretenir les armées sur un pied convenable et de fournir à Turenne les instruments de la victoire.

G'éait à lorce d'édits bursaux qu'on s'était prépar à faire face aux besoius de la campagne qui suivit le retour du eardinal. Aux taxes rétablies dans le lit de justice du 31 décembre 1652, on ajouta une crue d'impôts sur lesei; on aliéna divers droits d'aides; on annonça une réduction graduelle d'un sixème sur la valeur des monnaies courantes, afin d'engager les particuliers à se hâter de prêter, soit aux financiers, soit au trêsor, les espèces qui allaient diminuer de valeur entre leurs mains; c'était un expédient renouvelé des plus mauvais jours du moyen âgel On constitua d'00,000 livre de rente sur l'Ilôtel de Ville; on remboursa aux partisans une portion des dettes passées pour pouvoir coptracter des dettes nouvelles, et l'on consomma d'avance, par les emprunts, les revenus de 1654 à 1656. Toutes ces ressources réunies permirent, la part faite au premier-ministre, à ses commis et aux traitants, de solder le corps d'armée qui termina la guerre de

Guyenne et celui qui, sous Turenne, fit la campagne de 1653 dans le nord .

Cette campagne commença tard : l'Espagne semblait essoufflée du trop heureux éfort de 1632. Elle se metait néanmoins en mesure de renouveler l'attaque avec des forces imposantes : Philippe IV et sont ministre, don Luis e darro, espéraient que la fortune de la guerre aurait changé de drapeau avec Condé et vou-laient se hâter d'employer ce formidable auxiliaire. Ils avaient amené l'emprecrue à violer le traité de Westphalie, et à fair passer en Belgique, par petites troupes, des milliers de soldats allemands; vers le mois de púllet, les généraux du Roi câtholique dans les Pays-Bas purent disposer de vingt mille fantassins et de quatorze mille chevaux. La possession de Rethel, épaule par Mouzon et Stenai, donnait aux Espagnols une base d'opérations très-avantageuse, annulait Mezières et Sedan, et ouvrait à l'ennemi la Champagne et une partie de l'Ille-de-France.

Turenne courut au-devant da péril avec une décision et une săreté de coup d'oil admirables. Il calcula le temps nécessaire aux ennemis pour réunir leurs forces diviséres en deux corps d'armée, dont l'un était sur la Sambre, l'autre dans le Luxembourg : il donna rendes-vous à ses régiments au nord de Bethel, entre cette ville et l'ennemi, se rabatiti brusquement sur la place, l'attaqua de vive force et l'emporta en quatre jours (5-9 juillet). Ce beau coup de main obligen les généraux ennemis à changer tout leur plan de campagne. Condé et Puensaldaña tournèrent vers la Picardie et préstrernt entre l'Oise et la Somme, avec seize mille fantassins, onze mille chevaux et trente à quarante canons, laissant à Cambrai un corps de réserve chargé d'assurer leurs comminisations et leur vaviaillemen.

Turenne, renforcé par le maréchal de La Ferté, avait une belle cavalerie d'environ dix mille hommes, mais son infanterie était à peine de sept mille combattants. Tout le inonde criait, autour de lui, qu'il fallait rester à la gauche de l'Oise et couvrir Paris; rináis

Forbonnais, t. I., p. 265-266. — Les dons volontaires des bonnes villes figuraient parmi les ressources éventuelles: l'Aris envoya à l'arme quinze cents justancorps et d'antres objets d'équipement. V. bulletins de la Société de l'Histoire de France, t. II; Decuments originavs, p. 52.

ce grand capitaine savait que l'audace est souvent de la prudence, et ses savants calculs dépassaient souvent les témérités que la fougue du tempérament ett inspirées à un autre général. Ce qu'on lui proposait, c'était l'abandon de la Pienrdie à l'euncmi. Il fit tout le contraire; il franchi l'Oise, résolu de étolore les Espaguols pour les empécher de tenter aucun siége considérable sur la Somme. Il fit plus : les ennemis ayant poussé jusqu'à Roie et pris cette petite ville (3-5 août), au lieu d'aller-couvrir Beauvais menaée, il se porta au nord de la Somme et coupa aux Espaguols la route de Cambrai, la route de leurs corvois.

Fuensaldaña, général timide et médiocre, prit l'alarme, évaeua Roie, refusa d'assaillir Corbie, comme le demandait Condé, et voulut retourner au nord de la Somme, Condé n'avait guère que le titre de général en chef. Les chefs des armées espagnoles, d'après les règlements, ne pouvaient rien faire que de l'avis du conseil de guerre, et les Espagnols, qui formaient la majorité du conseil, n'étaient pas disposés à risquer grand'ehose pour conquérir des places françaises qui devaient rester à Condé, suivant son dernier traité avec le cabinet de Madrid : ils craignaient toujours que Condé, une fois nanti, ne s'accommodat avec la cour de France. Ces divisions ne contribuèrent pas peu à rendre inutile la supériorité des forces ennemies. Après avoir passé la Somme, Condé, informé que Turenne était au mont Saint-Quentin, près de Péronne, fit avancer l'armée espagnole en toute hâte pour tacher de surprendre l'armée française, Turenne, en effet, n'avait point prévu la célérité de cette marche et eût été en grand péril si l'ennemi l'eût attaqué sur-le-champ : Fuensaldaña s'y opnosa encore, et prétendit que les troupes étaient trop fatiguées pour eombattre : pendant que les chefs ennemis disputaient, les Francais prenaient un meilleur poste et s'v fortifiaient. La nuit vint et; le lendemain, l'attaque fut reconnue sans chance de succès (13-14 aout).

L'arrivée de l'archidue Léopold au camp espagnol ne fit qu's apporter de nouveaux éfements de dis-orde, par les débats de préséance qui s'élevèrent entre le prince autrichien et le prince franciai, foujours aussi fier que s'il cêt tét au Louvre. Après bien du temps perdu, les généraux d'Espagne se décidèrent à quitter



la Picardie et à tourner contre Rocroi, afin de réparer, jusqu'à un certain point, la perte de Rethel (5-7 septembre). Turenne jugea trop difficile de secourir Rocroi et préféra compenser le succès qu'altivient obtenir les ennemis, en leuir enlevant, de son coté, une place forct. Il se dirigea vers la Meuse, assigea Mouzon et s'en empara quatre jours avant que Rocroi se rendit à Conde (26-30 septembre). Condé, d'après son traité avec l'Espagne, prit possession de cette dernière ville : il y était entré, dix ans auparavant, sous d'autres auspices et d'autres étendards, et, maintenant, il se reniait tristemen llui-même sur le tluktère de sa jeune gloire.

Conde resta malade à Bocroi et les Espagnols ne tentèrent plus rien du reste de l'anuée. Les Français avaient rèçu des renforts de Guyenne et de Picardie : ils se divisèrent en trois corps; le marchal du Plessie-Praslin assiégea et prit Sainte-Meqehoudl (22 octobre — 25 novembre) sous les yeux du roi et du cardinal, pendant que Turenne et La Ferté couvraient les frontières de Picardie et de Lorraine.

Chaque campagne accroissalt la renommée de Turenne. Jamais la France n'astri posséde un tel bomme de guerre. Tureune avait paralysé complétement une, armée supérieure de plus de moitié à la sienne et conquis deux places contre une. L'issue de la campagne était singuilièrement encourageante pour la France?.

Partout le sort des armes chaugeait à mesure que la France redevenait libre de ses mouvements. La flotte espagnole artitéchoué dans une atraque contre l'île de Ré. L'armée france-pieumontaise, réorganisée, sur la fin de l'été, à l'aide des troupes qui avaient été employées contre Bordeaux, battil les Espagnols au bord du Tanaro le 23 septembre et ravagea l'Asendrin et le Novarèes. En Catalogne, les Français ressais-freix noffensive; le marcétal de La Motte-Houdancourt essaya un échee devant Gronnie, qu'il ne put reprendire; mais il secourut Roses et défit les Espagnols, qui menaçaient cette forte place (septembredécembre).

Le gouvernement français employa l'hiver suivant à un grand acte de justice. Tout espoir de ramener Conde à son devoir étant

Mem. de Turenne, p. 450-457. — Id. du duc d'York, p. 563-571. — Id. du prince de Tarente, p. 139-162.

perdu, le procès de haute trahison suspendu sur la tête du prince rebelle par les déclarations royales fut entamé. Le chancelier, le premier président et deux conseillers de la grand'chambre furent chargés par le roi d'instruire cette grande affaire (22 dé-

cembre) et firent leur rapport, en lit de justice, au parlement garni de pairs et présidé par le roi en personne, comme il était d'usage dans les causes des princes du sang (18 janvier 1654). La cour des pairs cita le prince à comparaître sous quinzaîne. Le procès fut traversé par un incident qui offrit un étrange contraste aux réflexions du public. Tandis qu'on ajournait Condé à son de trompe par-devant la cour des pairs, son jeune frère Confi, qui avait aidé sa sœur à l'entraîner dans la guerre civile et dans la trahison, arrivait à Paris pour épouser une nièce de Mazarin, Anne-Marie Martinozzi (22 février), C'était le gage de la réconciliation de Conti avec la cour. Madaine de Longueville n'y prit point de part. Dégoûtée du monde, mal payée des sacrifices qu'elle avait faits à l'amour, pleine d'ennuis et de repentir, cette âme altière et troublée se retirait en Dieu par la voie austère du jansénisme : Conti ne tarda pas à l'y suivre, La condamnation de Condé coïncida presque avec les fêtes du

mariage de son frère. Le 27 mars, dans un nouveau lit de justice, le prince fut déclaré « convaincu de lèse-maiesté et félonie, déchu du nom de Bourbon, et condamné à recevoir la mort en la forme qu'il plairoit au roi ». Marsin, Lenet et deux autres des adhérents de Condé furent décapités en effigie le 28 mars 2.

Avant l'ouverture de la campagne de 1654 sur la frontière du nord, le gouvernement français eut à régler une affaire fort évineuse sur une autre frontière. C'était, pour ainsi dire, un dernier legs de la Fronde. On a vu que le comte d'Harcourt, à la fin de l'été de 1652, s'était saisi de Brisach et s'y était établi, de sa propre autorité. La cour n'avait pas voulu recevoir ses protestations de fidélité et avait fait saisir ses biens, cessé de payer la garnison de Brisach et refusé les conditions excessives au prix desquelles

I. Pomponne de Bell'évre, successeur de Mathieu Molé, qui lui avait cédé sa charge pour rester garde des sceaux. 2. Bazin, Histoire de France sous Louis XIII, t. II, p. 366-370. - Mém. de Montglat,

p. 296-297,

il mettait sa soumission. Harcourt, à bout de ressources, se décida à suivre l'exemple de Condé et à traiter avec les ennemis de la France : il entra en négociation avec l'empereur, qui venait de transgresser, une première fois, le traité de Westphalie, et lui offrit Brisach et Philipsbourg. La cour de France fut avertie à temps et agit avec vigueur et célérité. Un commissaire des guerres s'introduisit dans Philipsbourg et souleva la garnison en lui dénoncant le projet qu'avait Harcourt de livrer la place aux Autrichiens. La garnison chassa le lieutenant d'Harcourt aux eris de « vive le roi! » (19 décembre 1653)! Bientôt après, le maréchal de La Ferté descendit du haut des Vosges avec une petite armée, malgré les froids rigoureux de janvier, et attaqua Béfort', que son gouverneur venait d'insurger, en faveur non point d'Harcourt, mais de Condé. Béfort capitula (7-23 février 1654). La Ferté s'avança dans l'intérieur de l'Alsace, prit Ensisheim et assiégea Thann, oceupé par les gens d'Harcourt, Les Autrichiens étaient loin et hésitaient à intervenir, maintenant qu'il ne s'agissait plus d'un complot, mais d'une guerre ouverte contre la France. Harcourt sentit sa position mauvaise; il fit ouvrir les portes de Thann et demanda une trève, qui lui fut accordée, Après deux mois de négociations, dans lesquelles s'entremit le canton de Bâle, comme allié de la France, Harcourt évaeua Brisach, obtint abolition de sa rébellion et recouvra ses gouvernements d'Alsace et de Philipsbourg, avec promesse de s'en démettre quand le roi lui en donnerait ailleurs l'équivalent (mai-iuin). Mazarin s'attribua le gouvernement de Brisach, en attendant ceux de Philipsbourg et de l'Alsace, Mazarin, son intérêt privé à part, cut raison de penser que cette importante acquisition de la France ne pouvait être en mains trop sûres. Quelque temps après qu'il se fut attribué la disposition personnelle de l'Alsace, il établit à Ensisheim un conseil souverain, espèce de parlement, comme on avait fait jadis à Metz pour les Trois-Évéchés. L'édit constitutif du conseil souverain d'Alsace, afin de ménager l'esprit des populations et de les rassurer sur le nouveau régime, ordonne expressément l'observation des anciennes lois et ordonnances des empereurs, archi-

<sup>1.</sup> Le vrai nom est Belfort, L'usage a prevalu.

ducs, et de tous us et eoutumes, en tout ee à quoi il n'est pas dérogé par l'édit '.

Pendant que l'autorité royale se rétablissait en Alsace, le roi et la cour s'étaient transportés à Reims, pour une grande cérémonie depuis longtemps différée. Louis XIV fut sarel le 7 juin \*1. Le sang royal ne fut représenté au sacre que par le jeune Monsieur, due d'Anjou, frère du roi. Les branches collatérales de la maison de Bourbon étaient alors réduites à quatre princes : le duc d'Orléans, en disgrace à Blois; le prince de Condé, rebelle et proscrit; son fis, le duc d'Enghien, en cais la Bruxelles, et son frère, el prince de Condi, seul rentré en faveur, mais parti pour commander l'armée de Catalogne. Ce n'était point, au reste, un mauvais signe que l'absence de cos collatéraux, en tous temps fléaux de la France bien plus qu'appuis de la eouronne. La royauté sans princes, c'était la rovauté à la Richelieu. Fifat fait homme!

On ne perdit pas de temps. Quelques jours après le sacre, les gardes françaises et suisses partirent de Reims pour aller joindre le lieutenant-général Fabert, gouverneur de Sedan, qui, à la tête d'une petite armée rapidement assemblée, investit Stenai, le 19 juin. La cour s'avança jusqu'à Sedan, afin d'encourager le soldat. Turenne et La Ferté, revenu d'Alsace, se portèrent sur les confins de la Champagne et de la Picardie, pour observer les mouvements des généraux ennemis, qui, de leur côté, entraient en campagne. Les Espagnols prirent une résolution vigoureuse. Suivant l'exemple donné, l'année précédente, par Turenne, lorsqu'il avait attaqué Mouzon au lieu de secourir Rocroi, ils ne s'octunèrent nas de Stenai et fondirent sur Arras. Le 3 inillet: cette importante ville fut investie par l'archidue Léopold, le prince de Condé, le comte de Fuensaldaña et le duc François de Lorraine, à la tête de vingt-cing ou vingt-six mille combattants. Le duc Charles de Lorraine n'était plus dans l'armée d'Espagne; il avait, depuis plusieurs années, gravement mécontenté le gouvernement espagnol par ses boutades et par ses menaces continuelles de traiter avec la

<sup>. 1.</sup> Montg'at, p. 298-299. — Anciennes Lois françaises, t. XVII, p. 357. L'éd't est de septembre 1857; mais le conseil ne fat réellement constitué que le 14 novembre 1858, 2. L'assemblée du clergé avait accordé un don gratuit de 600,000 livres à cet effet, des janvier 1851.

France. La présence de Condé sous les étendards castillans l'avait rendu plus intraitable encore ; jaloux du prince français et refusant de reconnaître sa suprématie, il avait prétendu que Condé, ou lui rendit les places lorraines, telles que Stenai, Jametz, etc., ou partageat avec lui les conquêtes qu'on ferait sur la France. Mis en demeure de choisir entre l'ancien et le nouvel allié, le eabinet de Madrid s'étâit décidé contre le premier, et, sans se soucier beuneung du droit des gens, 'Archiduc avait fait arrêter le duc Charles à Bruxelles, au mois de février, l'avait envoyé prisonnier en Espagne et avait appelé son frère François à commander les troupes lorraines à su place. François, brouillé avec Charles, 'avait accepté.

Les Espagnols montrèrent autant d'ardeur dans l'attaque d'Arma qu'ils en avaient témoigné peu, l'ain passé, dans l'expédition de Picardie. C'est que, eette fois, ils travaillaient pour cux et non pour Condé, Arras devant retourner au Roi Catholique, si l'on renait à bout de le reprendre. Des millières de paysans flamands et vallons furent appelés au canip pour creuser les vastes lignes de réenovallation et de contrevallation qui environnèrent Arras. La contrevallation fut formée d'un boulevard et de deux fossés, dans l'intervalle desquels on creusa des milliers de petits puits en échiquier et l'on planta des palisandes sans nombre.

Turenne et La Ferté étaient aceourus à Péronne, d'où lls avaient expédié quelque eavalerie qui entra en partic dans Arras. Le ministre Le Tellier vint s'établir à Péronne, afin d'assurer par sa présence l'approvisionnement de l'armée. Turenne et La Ferté, informés que l'ennemi avait ouvert la tranchée, du 12 au 15 juillet. poussèrent jusqu'à une licue et demie d'Arras et se logèrent sur la colline de Mouchi-le-Preux, entre les deux rivières de la Scarne et du Cogeul. Dans cette forte position, bien qu'ils n'éussent que quatorze à quinze mille hommes, ils pouvaient inquiéter l'armée assiégeante sans avoir rien à craindre d'elle. On resta ainsi plusicurs semaines en présence, sans qu'il se fit rien de considérable. Les généraux français ne réussirent point à intercepter complétement les communications des assiégeants; mais le gouverneur d'Arras, Mondejeu, et sa garnison, qui comptait près de einq mille soldats, redoublaient d'efforts et de courage, depuis qu'ils voyaient Turenne si près d'eux. Après un mois de tranchée ouverte, les Espagnols n'avaient emporté qu'un ouvrage extérieur; ils perdaient beaucoup de monde par le feu des assiégés et par la désertion.

Le gouverneur, cependant, pressait les deux maréchaux de le secourir de vive force et ils étaient sur le point de céder à ses instances lorsqu'ils apprirent que Stenai capitulait : ils résolurent d'attendre le renfort que leur promettait cet heureux événement. Fabert avait très-bien conduit le siège de Stenai, sous les veux du roi et du cardinal. Cette ville, opiniatrément défendue par les gens de Condé, fut réduite à ouvrir ses portes le 6 août, C'était la meilleure place qui fût demeurée au prince proscrit et cette perte lui fut très-sensible. Le maréchal d'Hocquineourt vint joindre Turenne et La Ferté avec les troupes qui avaient pris Stenai. Le 20 août, Turenne fit, autour du camp et sous le féu des ennemis, une grande reconnaissance qui faillit dix fois lui coûter la vie. Soit esprit de contradiction et de jalousie, soit appréhension réelle de la force des lignes espagnoles, les deux autres maréehaux, soutenus par presque tous les officiers généraux, ne voulaient plus attaquer. Turenne les y força, en quelque sorte, et obtint un ordre exprès de la cour, qui était arrivée de Sedan à Péronne. L'attaque fut décidée pour la nuit du 24 au 25 août,

Vers deux heures du matin, trois fausses attaques divisèrent l'attention de l'ennemi, qui avait à garder au moins eing lièues de refranchements. Le gros de l'armée, formé en trois colonnes. sous les trois maréchaux, donna sur le côté des lignes le plus éloigné du quartier de Condé : on avait évité d'assaillir le lion dans son antre! La colonne du centre, sous Turenne, chargea sur le quartier des troupes italiennes au service d'Espagne. Les fossés et les puits furent comblés, les palissades arrachées; l'infanterie entra et ouvrit passage à la cavalerie : les Italiens furent renversés sans beaucoup de résistance. A la droite de Turenne, La Ferté fut d'abord repoussé par les Espagnols de Fuensaldaña; mais il vint entrer à son tour par l'ouverture qu'avait faite la colonne du centre. Les Espagnols furent battus comme les Italiens. Sur la gauche, Hocquineourt pénétra bientôt après dans le quartier des Lorrains. La vietoire semblait complétement décidée; les soldats commencerent à se débander pour courir au pillage. Ce désordre faillir avoir des suites fatales. Conde accourait avec ses émigrés français et tout ce qu'il avait pu rallier dans les quartiers allemand et espagnol; il rencontra La Ferté, le chargea, le culbuta et jeta la confusion parmi les Français. Il allait pousser plus loin son avantage, quand il vit un eorps de troupes se reformer et prendre position sur une hauteur. A cette manœuvre, il reconnut. Turenne et s'arrêta. Il n'avait que de la cavalerie et ne put décider l'infanterie espagnole à se remettre en rang n'i à renouveler le combat. Vivement canomé par Turenne et menaéé d'être pris en queue par la garnison d'Arras, il o'péra sa treatite, dans le plus bel ordre, vers Cambrai. Tout le reste de l'armée ennemie, s'enfuit par les routes de Cambrai ou de Douai. Il y eut peu de morts; mais trois mille prisonniers resièrent au pouvoir des Français, avec soivante-trois canoms, un bagage immense et neuf mille chevaux.

La levée du siège d'Arras eut un prodigieux retentissement et annonça à l'Europe que la fortune de la France était de retour. Si les Espagnols n'eussent pas eu Condé dans leurs rangs, l'armée victorieuse ett probablement paru, cet automme, aux portes de Bruxelles. Turenne passa sur-le-champ l'Eséaut et prit le Quessoit dés le 16 septembre; mais Condé, demeuré seul général en chef par le retour de l'archidue à Bruxelles, rémit l'Aranée battue, la remit aux champs, lui rendit courage et parvint à empécher Turenne de pousser plus loin ses entreprises. Turenné dut se contenter de fortifier le Quesnoi, pour en faire un poste avancé dans le Hainaut. Pendant ce temps, La Ferté alla assièger et prendre Clermonie-n-Argonne, me des deux ou trois places de la froutière lorraine; qui restaient encore à Condé (25 octobre-22 novembre). Le succès termina La campagne dans le Nord'.

La situation militaire était bonne à peu près partout. Du côté des Pyrénées, les Espagnols avaient récumpent remis le pied en Roussillon par l'occupation de Villefranche et de la baute vallèrdu Te: le prince de Couti força Villefranche à capituler, malgré les diversions tentées par les montagnards du Conflans; qui, seuls entre les Roussillonnais, tenaient pour l'Espagne (juin-juillet). Le

<sup>1:</sup> Mem. de Turenne, p. 459-167. — Id. du duc d'York, p. 573-588. — Id. de Montglat, p. 297-302.

Conflans fut soumis : les Français rentrèrent en Cerdagne, passèrent les Pyrénées et prirent Puicerda (21 octobre). Urgel s'insurgea en faveur des Français et leur livra l'entrée des plaines de la Sègre.

Les Franco-Piémontais gardaient l'avantage en Lombardie, quoiqu'ils n'eussent pas les moyens d'y rien faire de considérable. Une expédition importante fut tentée sur un autre point de l'Italie. Le duc de Guise, après quatre ans de captivité, avait dû sa libération aux instances du prince de Condé près du cabinet de Madrid. Condé avait cru s'assurer un auxiliaire ; mais, à peine de retour en France, à la fin de l'été de 1652, Guise s'était rallié à la cour. Toujours poursuivi par la pensée de reconquerir Naples, il fit si bien, qu'il persuada Mazarin et obtint de ce ministre une flotte et des troupes de débarquement. Le 11 novembre, Guise descendit à Castellamare ; il s'en rendit maltre le 14 et marcha sur Naples. Il espérait que le peuple allait se soulever au seul bruit de son nom : mais personne ne remua, ni dans la ville, ni dans la campagne, et les Espagnols accueillirent les agresseurs par une sortie meurtrière. L'immobilité des Napolitains ôtait toute chance de succès à l'entreprise : Guise dut se rembarquer pour la Provence.

Quelques embarras intérieurs avaient reparu pendant les actives opérations de la guerre. Le cardinal de Retz, tout vaincu et définitivement vaincu qu'il fût, donnait des soucis au tout-puissant ministre. Le pape Innocent X, opiniâtrément hostile à Mazarin. avait persisté dans ses réclamations en faveur du prélat captif et s'était attiré à ce sujet une dure réponse expédiée par le ministre au nom du roi. Mazarin avait reproché au saint père d'être resté muet quand on mettait à prix la tête d'un cardinal innocent et de prendre maintenant en main la cause d'un cardinal coupable, « faisant voir que Sa Saintcté n'agit pas par un principe de justice, et ne pratique pas la charité parfaite qu'elle nous enseigne ». Le pape, sentant son impuissance, n'avait pas osé se venger ; Donnez-moi une armée », disait-il aux amis du cardinal de Retz. qui sollicitaient une démonstration éclatante : donnez-moi une arméc, et je vous donnerai un légat! » Ni le légat ni l'armée ne se montrèrent. Le pape avait voulu expédier, du moins, un nonce extraordinaire : le gouvernement français défendit au nonce de dépasser Lyon '.

Mazarin tàcha d'en finir en offrant à Retz la liberté, à condition qu'il donnât sa démission de la coadjutorerie de Paris. Sur ces entrefaites, le vieil archevêque Gondi, l'oncle de Retz, vint à mourir (21 mars 1654). Retz consentit à renoncer à l'archevêché qui lui était échu, moyennant 120,000 livres de rentes en abbayes; en attendant la ratification du pape, il consentit d'être fransféré à Nantes, sous la garde du maréchal de La Meilleraie, son parent, Il n'avait pensé qu'à obtenir d'être moins surveillé et à jouer le ministre, Le 8 août, il s'évada du château de Nantes, Son projet était de courir à Paris à franc étrier, de s'installer à l'archevêché et de se mettre sous la protection du peuple parisien. C'était se flatter beaucoup que de croire au renouvellement des Barricades. Quoi qu'il en soit, la tentative n'eut pas lieu. Une chute de cheval arrêta le belliqueux prelat dans le faubourg de Nantes. Il ne put qu'envoyer au chapitre de Notre-Dame la révocation de sa démission extorquée, disait-il, par la violence ; il se cacha, s'embarqua pour Belle-Isle et de la pour l'Espagne, d'où il passa à Rome,

L'évasion de Retz excita une assez vive agitation dans le clergie de Paris; quelques chanoines et curcis furne cxilés, à la sitie d'un Te Deum chânté à Notre-Dame en réjouissance de cet événement; le parlement fut saisi d'une poursuile au criminel contre le fugiitf; les agents généraux du clergé, puis les évêques, protestèrent contre cette violation des immunités ecclésiastiques: Mazarin hésità a éntrer en lutte contre le grand corps donti i était membre et, sans dessaisir expressément le parlement, il envoya Lionne demander au pape d'autoriser des commissaires ecclésiastiques français, désignés par le roi, à informer contre Retz. Une circulaire adressée par Retz au clergé de France fut brûlée, comme séditieuse, par sentencé du Châtelel.

Lionne trouva le saint-siège vacant : Innocent X. était mort le 7 janvier 1655. Retz s'efforça de mettre à profit les circonstances pour se rapprocher du gouvernement français : il offiri s'es services au parti de la France dans le conclave; mais les càrdinaux

<sup>1.</sup> Mem. de Retz, p. 422-429.

de la faction française requient avis de refuser toutes communications avec lui. Il s'unit alors à une espèce de tiers, parti qui essaya de se maintenir indépendant de la France et de l'Espagne et qui réussit à faire élire, le 7 avril, le cardinal Chigi (Alexandry VII), était l'ancien nonce de Monster, celui qui avait va se conclure, devant lui et malgré lul, le traité de Westphalie : Chigi ett été peu excusable de conserver des illusions sur la puissance pontificale! Aussi se contenta-t-il, du moins au témoignage de Pasquin, d'être « grand dans les petites choses et petit dans les grandès» (mazimus in minims, minimus in mazimis.)

Alexandre VII ne se montra pas aussi ouvertement materillant pour le gouvernement francis que son prédécesseu; mais il n'en protégea pas moins le cardinal de Retz par toutes kortes de ruses et de tergiversations : il éluda, pendant près d'un an, toutes les demandes de la cour de France relativement à l'institution d'un commission pour informer contre Retz et à l'administration du diocèse de Paris. Mazarin, irrité, finit par rappeter son envoyé extraordinaire, Lioune, et les rapports devinrent très-algres entre Paris et Rome (mars 1665) ;

Les finances étaient le principe de difficultés plus graves au fond. Avec tout l'ordre, tout l'économie, toute la probité possible, on ne fût arrivé que difficilement, non pas à rétablir l'équilibre, chose impossible tant que durait la guerre, mais à assurer la régularité des services publies, oue devaite-ce tre, quand le premier auteur du désordre était le goivernement lui-unême l'an 1654, les airnitendants avaient déjà eu grand'peine à se procarer de l'argent: les revenus de 1655 et 1656 étant mangés, pàr antiépation, personne ne voulait prêter sur 1657; on alla comme on pur, à coups d'était sursaux; on suréhargea de deux sous pour livre les fermes, déjà bien chargées; on frappa d'une taxeles baptémes et les enterrements. Mazarin menaçà les trailants de retenir ce qui leur était dù et de poursuivre leurs malveractions, s'ils se refusient à faire de nouveaux prêts. La rigueur lui convenait mal envers ses commétes: il v renonce et s'en remit enflérment de nouveaux prêts. La rigueur lui convenait mal envers ses commétes: il v renonce et s'en remit enflérment de nôteres ses commétes: il v renonce et s'en remit enflérment de nouveaux prêts.

Mém. de Rets, p. 429-493.—Les Mémoires de Retz s'arrêtent en 1655. M. Champollion-Figenc a complété la biographie de ce personnage par un récit dans lequel il a intercal le tes pièces qui le concernent. Collect. Michaud, 3' sér., t. Ip. 596-639.

Fouquet, homme d'expédients, remuant, adroit, hardi, habile à manier les gens d'affaires. Fouquet fut désormais seul chargé de procurcr des ressources, et Servien d'en régler l'emploi (décembre 1654). Fouguet prit les financiers par la douceur, aida même ceux dont le crédit était compromis, afin qu'ils l'aidassent à leur tour, et parvint à « refaire des affaires », mais quelles affaires! On alla jusqu'à alièner 400,000 livres de rentes sur les tailles pour toucher 800,000 livres! C'était de l'argent à 50 p. 100! On tournait toujours dans le inême cercle. Le peu de foi qu'on avait gardé aux traitants, auxquels on avait enlevé si souvent leurs gages ou dont on avait rompu les traités, excusait presque leurs monstrucuses exigences et jetait les créances sur l'état dans le dernier avilissement. Les sources des revenus réguliers tarissaient à . mesure qu'on augmentait les charges : les octrois perçus par les villes étaient perçus en double par le fise royal; les rivières étaient encombrées de péages et le commerce intérieur décroissait chaque jour, tandis que le commerce d'exportation, plus considérable alors qu'on ne se le figure généralement, souffrait par suite de l'augmentation des droits de sortie, Parmi les nombreuses inventions fiscales auxquelles on s'ingéniait, apparalt l'établissement « d'une marque sur le papier et le parchemin pour la validité des actes. » C'est l'origine de l'impôt du timbre '.

Le parlement essaya de résister : il refusa plusieurs édits bursaux ; de roi les lui porta en lit de justice (20 mars) et envoya son frère à la chambre des comptes et à la cour desaides, qui repoissaient aussi certains édits de leur compétence. Le parlement ne se tint pas pour battu: les chambres s'assemblerent afin d'examiner dereche! les édits vérifiés sans « liberté de suffrages ». A cette nouvelle, le poi accourut de Vincennes, en habit de chasse et en groses bottes?, accompagné de toute sa cour dans le même (equipage, monta dans son lit de justice en ce costume inusité, défendit, en quatre mots, au parlement de s'assembler et sortit « sans ouir aucune harangue (13 avril). »

<sup>1.</sup> Forbonnais, t. I, p. 265-268. — Anciennes Lois françaises, t. XVII, p. 316. L'éuit

du popier marqué est de mars 1655. On l'avait empranté à l'Espagne.

2. Mém. de Montglat, p. 306. — Id. de Madame de Motteville, p. 414. — Le fouet que certains récits mettent à la main du roi est peut-être une uddition postérieure, destinée à augmenter l'effet du tableau.

Ces façons cavalières d'un monarque de dix-sept ans irritèrent plus qu'elles n'effrayèrent la grave compagnie. Le parlement prépara des remontrances : le premier président de Bellièvre, ancien ami du cardinal de Retz, poussait sa compagnie sans se compromettre tron ouvertement, et voulait au moins amener la cour à traiter le parlement avec plus d'égards et à lui laisser quelque autorité morale. Mazarin commençait à jouer le même jeu avec le roi que naguère avec la reine mère, c'est-à-dire, à donner le rôle de rigueur au souverain, en réservant le rôle de douceur et de conciliation au ministre'; il fit quelques concessions sur les édits et le parlement s'en contenta, sauf pour un seul, qui regardait une nouvelle monnaie (les lis), à laquelle la compagnie s'opposait, Mazarin ne voulut pas céder sur ce point et les choses s'aigrirent tellement, qu'un conseiller fut mis à la Bastille et neuf autres exilés. Les assemblées des chambres allaient recommencer : toute la gent de robe noire était en rumeur; avocats et procureurs avaient cessé de plaider : Paris n'était point encore assez complétement guéri de la Fronde, pour qu'il n'y eut pas là, sinon un péril sérieux , du moins un fâcheux embarras, surtout à l'entrée d'une campagne, époque à laquelle tout ce qui entravait les levées d'argent devenait quelque chose de grave. Mazarin pria Turenne de s'entremettre, et le vainqueur d'Arras, aussi sage au conseil qu'au combat, aussi honoré au parlement qu'à la cour, décida le premier président et, par suite, le parlement, à cesser leur opposition aux lis : le ministre, de son côté, rendit à la compagnie ses membres exilés ou emprisonnés '.

Le surintendant Fouquet tachà de prévenir le retour de ces luttes par des moyens d'une autre nature, c'est-à-dire en offrant des cadeaux et des pensions secretes aux membres les plus influents des turbulentes enquêtes. Il paraît que l'expédient ne fut pas tout à fait sans surcès .

L'argent avait manqué pour ouvrir la campagne de bonne licure et pour avoir de grandes forces. On ne sit, cette année-là, dans le nord, qu'un seul corps d'armée et l'on concentra les hostilités

Mém. de Turenne, p. 468. — Id. de Montglat, p. 306. — Id. de madame de Motteville, p. 444-445.

<sup>2.</sup> Mem. de Gourville, Collect. Michaud, 3º sér., t. V, p. 517.

dans le Hainaut, déjà entamé par la prise du Quesnoi. Turenne ujugen nécessaire d'assurer les communications du Quesnoi avec la Thierrache par l'occupation d'un poste sur la Sambre et, le 15 juin, il investit Landecies. Condé, avec l'armée espagnole, vint se poser entre Landrecies et Guise. Cetté manœuvre hardie fut inutile: Turenne avait préparé des magasins considérables au Quesnoi; l'armée française put se passer des convois de Picardie et continua son siège. Landrecies se rendit le 13 juillet et l'on recouvra ainsi une des conquettes de Richelleu. Les Espagnois se replierent de l'Oise sur l'Escaut et sur la Häisne. Le roi arriva au camp et nitt le pied, pour la prémière fois, sur le territoire enneui. Tout la contrée entre Sambre et Meuse se trouvait à la discrétion des Français.

. Les ennemis s'étaient fortement retranchés sur la Haisne, entre Condé et Saint-Guislain : Mazaritt voulait qu'on forçat le passage de cette rivière; Turenne, toujours ménager du sang de ses soldats, montra l'inutilité d'une attaque de front, qui eût été horriblement meurtrière, et mena l'armée passer l'Escaut près de Bouchain : les ennemis , aussitôt , quittèrent d'eux-mêmes leur position et accoururent sous Valenciennes. Turenne marcha droit à eux. Condé était résolu d'attendre les Français de pied ferme : l'archidue et Fuensaldaña s'y opposèrent et se retifèrent précipitamment à l'approche de Turenne; Condé ne put que couvrir la retraite de son mieux. Les Espagnols reculèrent jusqu'à Tournai. L'armée française assiégea la ville de Condé le 15 août et obligea de capituler, dès le 18, cette-place, qui avait donné son nom à la branche dont descendait le prince rebelle. Le roi, qui était resté au Quesnoi, réjoignit ensuite l'armée devant Saint-Guislain, qui fut pris en trois jours (23-25 août). Turenne employa le reste de l'été et les premières semaines de l'automné à fortifier Condé et Saint-Guislaire. Il organisa ensuite ses quartiers d'hiver sur un plan nouveau, d'accord avec les ministres: les troupes furent réparties dans les villages de la Champagne et payées directement sur les tailles de leurs cantonnements, ce qui supprima les grappillages des intermédiaires; mais ee ne fut là que le moindre avantage de cette mesure : les soldats, établis à demeure parmi les paysans et familiarisés avec eux, devinrent, dans leur propre intérêt, les

protecteurs des villages qui les nourrissaient et dans lesquels ils dépensaient leur solde; malgré les inconvénients et les abus d'un patronage de cette espèce, le plat pays commença de respirer et le labourage de renaftre dans ces malheureuses contrèes.

Au moment où les troupes s'apprétaient à l'hivernage, la cour avait recu des nouvelles alarmantes. La présence de Condé sous les étendards ennemis faisait toujours planer sur la France comme une ombre de guerre civile et il subsistait toujours çà et là quelques intrigues souterraines. Le maréchal d'Hocquincourt, esprit lèger et fantasque, jaloux de la suprématie que Mazarin accordait à Turenne sur les autres maréchaux, s'était laissé séduire par la belle et coquette duchesse de Châtillon, qui, dévouée à Condé, semblait ne conquérir des cœurs que pour gagner des bras à la cause du prince, son ancien amant. Hocquincourt entra en négociation avec Condé, qui le sollicitait de lui livrer Péronne et Ham, Turenne détourna Mazarin d'employer la force, de peur qu'Hocquicourt ne fût soutenu par les garnisons de ccs deux places; on agit sur ce maréchal par sa maîtresse et par sa femme, en effrayant l'une et en gagnant l'autre: Hocquincourt fut amené à céder le gouvernement de Péronne et de llam à son fils, movennant 200,000 écus que la cour paya, et madame de Châtillon, qui avait été arrêtée, fut mise en liberté (fin octobre - commencement de décembre).

Le parti espagnol n'éait pas plus heureux dans l'intrigue que dans la guerre. Pendant que le complot d'Hocquincourt avortait, une défection en sens contraire s'effectuait avec plein succès. Les cliefs des troupes lorraines, achetés par l'Espagne, avaient tenu peu de compte du malheur de leur général; mais les soldats de ces bandes aventurières étaient restés attachés de cœur au duc Charles; on ne les avait retenus au camp espagnol qu'en les leurrant de l'espoir que leur due s'acommoderait avec le cabinet de Madrid; après deux campagnes achevées sans que Charles fot libre, les Lorrains perdiren platience, et le due Trançois de Lorraine, retrouvant un peu tardivenent des sentiments fraternels, se mit lui-mème à la tête de sa petite armée et la conduisit brusquement en Pierafie, Les Lorrains entrèrent au service de la s

France pour tout le temps que durerait la captivité de leur maître (novembre-décembre).

L'effet des succès obtenus par la France du côté des Pays-las se fisiait sentir au delà des Alpes. Les petits princes tialiers lui revenaient. Le duc de Modène, qui n'avait quitté l'alliance française que par force, renouvela ses anciens traités et demanda pour son fils une des nièces de Mazarin, sour de la princesse de Conti. Le gouverneur du Milanais envahit brusquement le Modenais; if lat repoutses et le duc de Moden opèra sa jonden avec les Franco-Piémontais au cœur du Milanais devant Pavie. Le siège de Pavie échous (24 juillet — 14 septembre); maior et éche fut compensé par une victoire diplomatique : le duc de Mantoue rentra dans l'alliance française, par l'influence de sa tante, la princesse Platline, qui avait pris tant de part à toutes les cabales de la Fronde; ce prince vint à Paris signer un traité qui rendit aux Français la garde de Gasal (18 septembre).

Les succès des Français en Catalogue avaient continué : le prince de Cont et est eliucitants, secondés par des mouvements populaires, avaient fait des progrès sur le haut des rivières et sur la côte. Camperdon, Ripold, Capdaqués, Castillon, Ampurias, étaient retombés au pouvoir des Français. La flotte, qui, à la fin de l'ânnée précedente, avait fait l'expédition de Naples, secondait les mouvements de l'armée de terre : maigre l'infériorité du nombre, elle attaqua, en vue de Barcelone, l'armée navale d'Espagne et l'Obligea à la retraite (29 septembre). L'honneur de la journée fut attribué, non point au duc de Vendôme, qui n'équi amiral que de nom, mais au capitaine Paul, bave officier qui avait en très-grande part à tous les exploits maritimes du temps de Sourdis et de Breze?

La marine française, si peu que Mazarin fit pour elle, commença ainsi de-reparattre avec un certain éclat. Elle venait cependant d'essuyer un nouvel outrage: une flotte anglaise avait rénouvelé, au sein même de la Méditerranée, l'agression commise

Mém. de Turenne, p. 468-175 482. — Id. de Montglat, p. 307-310. — Id. du duc d'York, p. 588-594.

Mem. de Montgiat, p. 310-312. — Le capitaine Faul, par son origine et ses manières, offre une grande analogie avec le type si populaire de Jean Bart. — Larrei, Histoire de Louis XIV, t. 1, p. 312.

en 1652 dans la Manche; et venait d'enlever nos navires de commerce et même des bâtiments de l'état dans nos eaux du sud, malgré les négociations pendantes entre les deux gouvernements. Les rapports de la France avec l'Angleterre reprenaient en ce

moment une grande importance.

La brutale attaque de 1652, qui avait, comme on l'a vu, cansé la perte de Dunkerque, n'avait point amené la guerre ouverte entre la France et l'Angleterre. Le gouvernement français, hors d'état de punir cette violation du droit des gens, s'était contenté d'envoyer à Londres un président au grand conseil, nommé de Bordeaux, pour réclamer les navires saisis et renouer les relations diplomatiques (décembre 1652). En aidant indirectement les Espagnols à chasser les Français de la West-Flandre, Cromwell n'avait nullement entendu s'enchaîner à l'Espagne; sollicité à la fois par les cabinets de Paris et de Madrid et par les mécontents français, il voulait rester maître de faire pencher la balance à son gré et il différa de s'engager tant que dura la guerre qu'il avait Entamée contre les Provinces-Unies. Cette guerre annonçait à l'Europe ce qu'elle devait attendre de l'Angleterre réorganisée par ce redoutable génie. Les secours donnés par la Hollande aux Stuarts, du temps du feu prince Guillaume d'Orange, les insultes de la populace orangiste contre les ambassadeurs anglais, n'avaient été que des prétextes : le motif de l'attaque avait été le mauvais acquell fait par les Hollandais à un projet de coalition, qui eût été l'absorption déguisée de leur patrié par l'Angleterre, Sous couleur de quelques violences commises autrefois par la compagnie des Indes hollandaise contre la compagnie des Indes anglaise dans Jes mers de l'extrême Orient, des lettres de marque furent délivrées à une multitude de corsaires, et cent cinquante navires des Provinces-Unies furent capturés et amenés dans les ports anglais en pleine paix, acte de piraterie tant de fois répété, én des cas semblables, qu'on a pu le considérer comme un système adopté par la Grande-Bretagne pour ôter à ses ennemis, avant la guerre, les ressources de la guerre. Les Provinces-Unies, au lieu d'user de représailles, réclamèrent pacifiquement et armèrent cent cinquanté vaisseaux, afin de protéger leur commerce. Le gouvernement anglais répondit en ordonnant à ses chefs d'escadre de forcer

les Hollandais à saluer son pavillon comme souverain de la mer et d'exiger des pècheurs de hareng la dime de leur pèche comme un tribut appartenant à la souveraineté de la Grande-Bretagne sur les mers britanniques 1,

Il n'est pas du sujet de ce livre d'exposer les phasès de la lutte engagée entre les illustres amiratx des deux nations, les Blake, les Monk, les Tromp, les Ruyter: ce fut la plus grande guerre martitine qu'on eût encore vue dans les temps modernes, et par les forces déployées, et par le génie des chefs (1632-1655). Il y cut des batalles où l'on engagea, de chaque côté, plus de cent navires de guerre. La valeur et les talents étaient-pareils: la supériorité de dimensions et d'armement, après des succès très-balancés, décida la queretle en faveur de la marine anglaise. Dès le temps déclarles l'el. les Anglais s'étaient mis à construir des bâtiments réunissant la grandeur des galions espagnols à l'agilité des navires hollandais: leurs vaisseaux de premier rang oppossient en général cinquante à soixante canons de éavive d'un fort calibre à trente ou quarante canons de fer, d'un calibre inférieur, qu'avaient lès Hollandais.

L'amirel Tromp était mort les armes à la main : la marine militaire des Provinces-Unies était déclinée; leur commerce ruiné par la perte de ônzé cents bâtiments qu'avaient enlevés les eorsaires anglais; il failait du temps pour faire disparaître les enues de l'Infériorité militaire qui venait des esrévéler. La Hollande demanda la paix : les conditions ne furênt pas finatériellement aussi-dures qu'on eût pu le craidore : l'orgueil anglais était satisfait par le succès; le désespoir de fa Hollande poussée à bout-eût pu devenir formidable ; l'esprir protestant, d'ailleurs, se soulerait contre la pensée de détruire ce peuple dévoué à la Réforme, et Cromwell,

<sup>1.</sup> V. tes deux manifertes mignia et hollmalnir dans Dimoni, Copp alighematiyat, U. V. F. part, p. 196 431. — Applorem apuripa denination in morar stecia deudleman et Alamettes angelais. — Ce gouvernement (Ingelais) da diadre tot que de este de la comencare en est de promote et au monar et consi modellais en et al. Salamettes angelais. — Ce gouvernement (Ingelais) da diadre tot que de este commencare en est de commencare en esté part pous et at en mon set, et avec les tambos et autres antions et se les reunier ettobatares, s'il pert. — Malifestes hollmedias. Les Hollmalnis consentaires da abant de parviole majoris, comme prévione bourgétique ; mais en l'activa pas la ce qu'estemàtica tenn abreniares — L'ordanneme des Educations en l'activa de la commentation de

qui visuit à réquir tous les états réformés dans une grande alliance dirigée par l'Angleterre et la Suède, sentait là une force d'opinion à ménager. Par un traité du 5 avril 1634, la paix et l'ancienne alliance défensive furent rétablies-entre la Grande-Bretagne et les Provinces-Unies. On ne parta point de la dûne de la 'péche ; la Hollande accorda le salut du pavillon « dans les mers britapniques » : ce dernier moi était, à lui seul, une concessión suffisamment énorme! chacun des deux peuples s'engagea à expulser de son territoire les rebelles de l'autre peuple. La province de Hollande promit en particulier, par un acte secret, de ne jamais élever au stathoudérat le petit Guillaume de Nassau, «nfant en bas âge, que le feu prince d'Orange, mort en 1650, avait en d'une fille de Charles l'\* : cet enfant, que Gromwell voulait exclure du commandement de la Hollande, était destiné à régner un jour sur l'Angleterre.

On voit se développer la politique extérieure de Cromwell dans une série de traités conclus durant le cours de l'année 1654 : le #I avril, traité de commerce et de navigation avec la Suède, que Cromwell travaille à détacher les liens de la politique française; le 10 juillet, traité avec le Portugal. Plus d'égalité ni d'égards ici comme avec la Suède. Le roi de Portugal, menacé par les flottes britanniques, se soumet à une sorte de vassalité commerciale, en accordant aux Anglais le droit de trafiquer entre le Portugal et les colonies portugaises, à l'exclusion de toutes les autres nations, Ce malheureux pays, à peine échappé aux mains des successeurs de Philippe II, commence à subir une domination indirecte, une exploitation étrangère, plus durable et presque aussi destructive que la tyrannie des monarques espagnols. Vient ensuite un traité de paix et de commerce avec le roi de Danemark, qui avait soutenu les Hollandais contre la république anglaise, à cause de son alliance de famille avec les Stuarts (novembre). Le Danemark s'oblige d'admettre les négociants anglais aux mêmes avantages que les Hollandais 1.

. Cromwell était maintenant libre d'intervenir, à sa volonté,

Lingard, Histoire d'Angleterre, t. XI, c. 11-111. — Sainte-Croix, Histoire de la paissance nécale de l'Angleterre, t. I, p. 287-516. — Dumont, t. VI, 2° part., p. 80-107.

entre la France et l'Espagne. Il sembla quelque temps planer comme un aigle avant de choisir sa profé. Francé de ce que lui avaient dit les agents des révoltés bordelais touchant les dispositions des huguenots, il avait envoyé dans le midi de la France un ministre protestant, nommé Stoupe, avec charge d'examiner l'état des choses et de pressentir les personnages les plus influents de la religion réformée sur une prise d'armes au nom du prince de Condé. On assure que le prince avait offert à Cromwell d'embrasser la Réforme, si Cromwell lui donnaît une armée navale; L'agent anglais reconnut que la plupart des protestants français étaient peu disposés à s'insurger pour soutenir les intérêts privés de Condé et ne demandaient qu'à vivre en paix, sous la protection de l'édit de Nantes 1. Sur ces entrefaites, le cabinet de Madrid pressait Cromwell de s'unir à lui pour réprimer les envalussements de la France et la contraindre de s'engager à maintenir, d'accord avec l'Espagne, le gouvernement du Protecteur et l'exclusion des Stuarts. L'Espagne offrait même à Gromwell de l'aider à se faire roi. Cromwell ne s'éblouit pas de ces avantages personnels : il demanda nour les Anglais le libre commerce avec les Indes Occidentales, la préférence sur les autres nations pour le trafic des laines d'Espagne et l'exemption absolue de la juridiction Inquisitoriale. L'ambassadeur espagnol répondit que son maître aimeraitautant perdre les deux yeux que de ceder sur les Indes et sur l'inquisition 2. Cromwell ne rompit pas les négociations avec l'Espagne : mais il hâta l'armement de deux flottes, qui partirent dans

<sup>1.</sup> Barnet, Heister des deraires reclusions d'Augherra, S. I., p. 187, traduction françaire, La Hair, 1272— Univision maginis Darmat dis que les précimes réclusies « autients de voir l'édit de Nature fidèment observé « Nauarin les avait beaucong desages jusqu'elles, mais il les entites un les laises tratter mouls beind mais dermisers années de son governmenné, et deux édits de 1656 et 1637 révoquievait d'une se contracteur ou obligantes, qui al partie obtenues. Le prinçe de Tarrette (La Trimollie) n'est past d'accord avec Burret sur la autiention dée protostante, qui, avient lai, vegient, chapup pair, « de contravention aussilées à l'état de Nautes », Soupe a réamés de sit usué compétement décourage que le distante de l'accordant de la contravention autientées à l'état de Nautes », Soupe a réamés de sit usué compétement décourage que le distante partie de la contravention autiente de l'accordant de l'accordant de la conference de mettre à la ble des protessantes français, le résupuil servoit temps d'aire pour les intérêts de la couse commane », Mem. de Tarrette, p. 169, — quel qu'il en not, Commelle set à tire de solide.

<sup>2.</sup> Les marchands anglais étaient exempts des recherches de l'inquisition, « pourvu qu'ils he caussassent point de scandule ». Cromwell voulait supprimer cette restriction. — Thurloe, I, 705, 759, 760.

l'hiver de 1651 à 1655. Contre qui déployèrent-elles leurs voiles? — Contre tous, comme les antiques pirates normands! Blake déboucha, avec une puissante escadre, dans cette Méditerranée qui n'avait pas vu les flottes d'Angleterre dépuis le temps des croisades. Il enlient oute eq u'il rencontra de navires français, alla insulter les côtes de Barbarie, força le port de Tunis, brûla l'escadrille du bey et contraignit Alger, Tunis et Tripoli à promettre de réspecter dorenavant le pavillon anglais; mais il èchoua dans le principal but de son expédition et ne parvint pas à surpendre en trabison, sur la côte d'Espança, les galions d'Amérique. L'autre flotte, sous l'amiral Penn, s'était dirigée vers les Anfilles et avait attiqué Saint-Domingue. Elle fut repoussée avec perte; mais elle se dédômnagea en enlevant aux Espagnols la Jamaique, que les Anglais ont toujours conservée et qui est devenue leur principal établissement dans ces parages (avril-mai (1655).

Au moment meme on cette invasion s'opérait dans les mers du nouveau monde, l'Espagne faisait de nouvelles propositions à Cromwell : die offirait de l'aider à prendre Çalais, pourru qu'il aidat Condé à effectuer une descente en Guyenne. Cromwell n'accepta point. Majer la nouvelle offense que son lieutenant venait de faire au pavillon français, le Protesteur se rapprochait de Mazarin. Sa solf de conquêtes avait beaucoup plus de chances de se sastishire aux dépens de l'Espagne qu'aux dépens de la Françe, et l'attaque des Antilles espagnoles indiquait que son partif était pris. Le crainte que Mazarin, poussé à bout, ne donnát aux Stuarts une armée de protestants français, qui pourraient rencontrer de dangereuses sympathies en Angleterre, contribuis sans doute à décider le Protecter.

. Un ineident relatif aux affaires de religion retarda la conclusion des pourparlers avec la France. Les Vandois des Hautes-Alpes pièmontaises, si souvent persécutés, avaient du la liberté religieuse au contre-coup de l'édit de Nantes. Depuis un demi-siècle, eetle population honnête et laborieuse s'était acerue et, avait débordé dans les basses vallées, où les édits des dues de Savoie ne lui permettaient pas d'exercer son entie. Après bien des tiraillements, la cour de Turin prit une résolution violente et, au milieu de l'hiver, signifia aux Vaudois qu'ils etissent à évacuer, dans les

trois jours, sous peine de mort, les lieux qui n'étaient pas compris dans les trois hautes vallées vaudoises. Ces pauves gens obéirent; mais le spectacle de leur détresse exaspéra tellement leurs frères des montagnes, que ecux-ci coururent aux armes, appelerent à leur aide leurs coreligionnaires des Hautes-Alpes dauphinoises et sollieitèrent l'assistance de Genève et des Suisses protestants. Avant qu'ils eussent ou être assistés du dehors, ils furent assaillis par les troupes piémontaises, avec lesquelles marchaient quelques troupes françaises de l'armée de Lombardie, Bientôt le récit de massacres et de cruautés qui rappélaient les guerres religieuses du xyr siècle, émut l'Europe protestante (avril 1655), La Hollande, les Suisses, réclamèrent, Cromwell menaca et s'apprêta à réaliser ses menaces en soudoyant les Suisses protestants pour attaquer la Savoie. Mazarin prévint cet embarras et ces complications : il obtint du due de Savoie une ampistie pour les insurgés et une indemnité pour les familles expulsées des basses vallées (18 août 1655) \*.

Pendant te iemps, les nouvelles des Amilles étaient arrivées en Europe, et le abinet de Midrid avait répondu à l'inique agression de Cromwell en faisant saisir, dans tous les ports espagnols et les mers environnantes, les navires, les biens et les personnes des Anglais. Ces représailles frappèrent plus rudement l'Angleterre que ne l'avait prévu le Proteeteur: presque tout le commerce de la Péninsule était tombé entre les mains des Anglais; il passa dans les mains des Hollandais, qui s'indemnisèrent ainsi de leurs pertes récentes, et l'Acte de Navigation fut suspendu de fait, les Anglais étant obligés de recevoir des intermediaires hollandais les marchandises qu'ils ne pouvaient plus tirrer directement d'Espagne. Les Anglais pertirent autant de navires par les conlisçations espagnoles que les Hollandais en avaient perdu par la guerre contre la Grande-Bretagne?

<sup>1.</sup> Léger, Histoire générale, des Églises évangéliques. — Morland, Histoire générale des Églises évangéliques dans les callées du Pirimoni. — VR. Siri. Mervario, t. XV. — Dumont, t. Vl., 2º part, p. 111. — Les affaires de Pirimont corret pour coêtre-coupe, et Saisse, une guerre entre les cantons catholiques et les protestants, guerre qui fut spaisée par la médiation française en mars 1650.

<sup>2.</sup> Lingard, Histoire d'Angleterre, t. XI, c. IV. - Hume, Histoire d'Angleterre, c. LXIII. - Mém. de J. de Witt, p. 193.

La rupture ouverte de l'Espagne et de l'Angleterre fut suivie d'un traité de paix et de commerce entre l'Angleterre et la France (3 novembre). On y avait stipulé la libre importation des lainages et soieries d'Angleterre en Françe et des lainages, soieries et vins de France en Angleterre : l'abolition des droits d'entrée et de sortie exigés des navires dans certains norts : l'abolition de eertaines eautions exigées des négociants français en Angleterre. De part et d'autre, on devait se traiter comme les étrangers les plus favorisés. Des garanties mutuelles étaient stipulées contre la piraterie. Un article fort singulier et qui atteste que les principes de la police des mers étaient encore bien mal fondés, autorisait les lettres de marque et de représailles entre particuliers, si, après trois mois, le navigateur lésé n'avait point obtenu justice des tribunaux de la nation de l'offenseur. C'était le droit de guerre privée établi sur les mers. A côté de cet article, il en est un autre, évidemment réclamé par le négociateur français, qui montre au contraire l'Angleterre acceptant, à titre de convention spéciale. ces principes de droit des gens qu'elle, a presque toujours contestés en théorie et transgressés en fait, à savoir que le navillon couvre la marchandise, si ee n'est la marchandise de guerre destinée à l'ennemi, et qu'on ne peut saisir les navires qui ne portent noint de contrebande de guerre, s'ils ne cherchent à pénétrer dans des ports ou places assiégées (art. 15 et 22)1. Une commission mixte est chargée d'évaluer les pertes réciproques du commerce depuis 1640 : l'arbitrage, si l'on né s'accorde pas, est déféré à la république de Hambourg, et sur ce point, et sur la restitution réelamée par la France de trois forteresses du Canada et de TAcadie, Pentacoet, Saint-Jean et Port-Royal, qui avaient été prises par les Anglais. En cas de guerre entre les parties contractantes, six mois seront accordés aux marchands pour vendre ou emporter leurs biens.

Un article secret stipule, d'une part, l'interdiction aux Stuarts et à leurs principaux adhérents de séjourner en France, de l'autre part, le renvoi des agents de Condé hors du territoire britan-

La France avait fait récemment, en mai 1655, un traité de commerce avec les villes hanséatiques. V. Dumont, t. V1, 2º part, p. 102. Les mêmes principes y étaient posés, également à titre de colvention spéciale et non de droit absolu.

nique. Cet article a susciié contre Mazarin des déclamations que les Mémoires du duc d'York, partie intéressée, réduisent à leur juste valeur. Jacques Stuart, duc d'York, reconnait, de bonne foi, que Mazarin ne pouvait faire autrement. Le prétendant Charles II, au reste, avait déjà quitté la France depuis dix-huit mois I, au vuer de Charles I\* et sa fille restérent à Paris, et Cromwell ne s'opposa point à ce que le duc d'York, qui avait servi la France avec distinction, conservait du service dans les armées françaises, pourru qu'on l'employat en Italie ou en Catalogne. Ce n'était pas modération, chez le Protecteur, mais désir d'opposer l'un à l'autre les deux frères Charles et Jacques Stuart, l'ainé combattant jour l'Espagne, le second, pour la France. Charles et téchouer ce dessein en appelant son frère auprès de lui en Flandre. Jacques obéit et passa sous les drapeaux espagnols avec les réfugiés anglais, écossais et irlandatis qui suivaient as fortane!

Il n'est pas question, dans le traité du 3 novembre 1655, d'alliance militaire entre la France et l'Angleterre : cette alliance était inévitable, puisqu'on avait maintenant le même ennemi; mais le gouvernement français reculait devant les conditions de Crouwell. Le protecteur ne perdait pas de vue l'objet qui l'avait décidé à intervenir contre la France en 1652 : il voulait Dunkerque, et Mazarin sentait que Dunkerque anglais serait beaucoup plus dangereux que Dunkerque espagnol. Ce fut là, sans aucun, doute, un des principaux motifs qui engagerent le cardinal à faire, dans le courant de 1656, une tentative très-sérieuse de transaction avec l'Espagne.

Le pape Alexandre VII edt vivement soubaité de réparer, comme souverain pontife, l'échee diplomatique qu'il avait essuyé, comme simple nonce, à Münister, et d'être du moins l'auteur de la paix entre la France et l'Espagne, puisqu'il n'avait pu l'être de la paix entre l'empereur et la France; mais Mazarin n'était nullement dispose à lui octroyer cette gloire. Mazarin, déjà mécontent de

<sup>1.</sup> Mén. da due d'York, p. 594-595. — Ces Mémeiras, traduite en français sous tels yeux de leur voyal autrer, sous tries inferseauste et tre-exactic. Le due d'évnt, depuis Jacques II, fuit un roi malheureux et maitablie; mais il avait été auparvant un bon millitaire et ut la insei ai rivatio d'un homme de mérite, sans la terrible èpreuve du trône. — Lingard, t. XI, c. 211-17. — Le traité dans Dumont, t. VI, 2º 20-47, p. 121.

la protection que le saint père accordait au cardinal de Betz, fut bien plus irrité encore d'un bref adressé par Alexandre à l'assemblée du clergé de France, afin qu'elle exhortat le roi à s'occuperde la paix, « comme ce prince y étoit d'ailleurs pair lui-mème tout à fait disposé (26 mars 1656) ». L'assemblée du clergé, en ce moment réunie à Paris, envoya le bref au roi; le cardinal-ministre ne feignit pas de se méprendre sur l'attaque indirecte maladroitement dirigée contre son administration et y fit répondre avec virulence par le chanceller. En même temps, il rappiela de Rome son ambassadeur extraordinaire, Llonne, et le fit partir pour Madrid avec des pleins pouvoirs écrits de la propre main du roi (1º rjuin 1656).

L'importance d'une telle mission attestait à quel point l'habile neveu de Servien était parvehu à regagner la confiance de Mazarin. Cette confiance fut pleinement justifiée. Rien n'est plus curieux que de voir, dans le récit de cette négociation, Lionne aux prises arec le premier ministre castillar, don Luis de Haro. La fermeté, la netteté, la précision du Français ne laissent aucune issue aux échappatoires de l'Espagnol, déjouent ses circonlocutions, ses tentaitves de surprise, ses rectours offensifs, le forcent, pour ainsi dire; dans l'abri de ses lenteurs et de ses obscurités. Lionne, suivant sa propre expression, négociait à cheval et toujours prét à partir.

On ne pouvait plus se reporter au point où s'étajent autrefois arrêtées à Mûnster les négociations avec l'Espagne. Quojque, la France se fût remise en honne position depuis trois ans, elle n'avait pas recouvré le terrain perdu depuis 1648. Lionne se déchra autorisé à l'abandon de l'alliance portugaise : la France avait droit de renoncer à proféger le Portugal, sans manquer à la pair sans y comprendre ce royaume. Le ministre espagnol ne parut pas estime etet concession aussi- haut qu'on l'avait penée et laissa entendre qu'il était persuadé que la France, quoi qu'elle prouît, continucrait d'assister sous main le Portugal. On s'acorda sur l'importante place de Casal, que l'Espagne n'avait pu conserver malgré le duc de Mantoue, et l'on convint que Casal scrait gardé par les Suisses. Don Luis de Haro nissista d'abord très-

opiniatrément pour que le prince de Condé recouvrat ses charges et ses gouvernements : l'ambassadeur français déclara que le ori pourrait gracier le prince rebelle et lui rendre ses biens, mais ne lui rendrait jamais les moyens d'action- pôlitiques qu'il avait tournés contre la couronne: Il était, en effet, très-impôrtant de faire ici un éclatant exemple. L'Espagnol finit par se désister à cet égard. On restait en dissidence principalement sur le Roussillon, que don Luis réusait de céder à la France, et sur la Lorraine, que Lionne consentait de restituer au duc Charles IV, mais à des conditions qui mettaient ce duc dans la dépendance politique et militaire de la France et qui ne lui rendaient guère que le domaine utile. Il était fort bizarre de voir l'Espagne, qui retenait le duc de Lorraine en prison, défendre avec zèle ses intérêts de prince souverain.

Sur ces entrefinies, arrivèrent des nouvelles de Relgique à l'avantage de l'Espagne. Les armes espagnoles avaient dù au prince de Condé un succès assez considérable. Don Luis de Haro revint sur ce qui avait été conclu et réclama derechef la restitution des charges et gouvernement à Condé. L'onne voultu partiré don Luis le retint et fit même un grand pas vers la paix, en consentant à côder le Roussillon. L'onne adoucti un peu les conditions relatives à la Lorraine et l'on ne trouva plus guère d'obstacie que dans les intérêts de Condé. Le point d'honneur arrêtaif le unisitre espagnol: au moment où l'Espagne était redevable de nouveaux services au prince exilé, don Luis ne pouvait se têcarde le servicier et à unanquée aux engagements contractés avec lui. Le gouvernement espagnol, si odieusement inhumain envers les aujets et les vaineus, avait du moins la vertu de la fidélité envers les aliés.

Lionne fit tout à coup uure ouverture inattendue : conime don Luis venait de prononcer le nom , de l'infante Marie-Thérèse : « Donnez-nous » , s'écria l'envoyé français, « la personne dont vous parlez; nous rendrous tout à M. le Prince! — Je n'al pas de pouvoirs à ce sigiét », réplique don Luis. Lionne alla plus loin et offrit carte blanche pour le traité tout entier, pour les conquêtes comme pour les intérêts des alliés, si l'on accordait l'infante au roit de France. L'ambassadour étnit farmellement autorisé à cette au die Prance. L'ambassadour étnit farmellement autorisé à cette de l'ambassadour d'ambassadour de l'ambassadour d'ambassadour de l'ambassadour d'ambassadour de l'ambassadour de l'ambassadour de l'ambassadour d'ambassadour de l'ambassadour d'ambassadour de l'ambassadour de l'ambassadour d'ambassadour de l'ambassadour d'ambassadour de l'ambassadour d'ambassadour l'ambassadour de l'ambassadour d'ambassadour d'ambassadour de l'ambassadour d'ambassadour d'ambassadour de l'ambassadour d'ambassadour d'ambassadour d'ambassadour de l'ambassadour d'ambassadour d'ambassadour d'ambassadour d'ambassadour d'ambassadour d'ambassadour d'ambassadour d'ambassa offre extraordinaire, qui semble le va-tout d'un joueur. L'enjeu en valait la peine : l'infante était, on e monsent, l'unique héritière du Roi Catholique. Mazzirin nourrissait depuis longtemps l'arrière-pensée de ce mariage. Il en avait été question éventuellement pendant les négociations du traité de Westphalie (voir c-dessus, p. 222) et, dans une lettre du 20 janvier 1646, adressée aux plénipotentiaires français à Monster, Mazziri dit dejà qué, « l'infante étant « mariée à Sa hajesté, nons pourrion aspirer à la succession des « royaumes d'Espagne, quelque renonciation qu'on lui en fit shime».

Il y avail, en 1646, un frère entre l'infante et la succession espaguole; en 1636, e frère n'existat lust. Aussi don Luis répondi-til par un refus formel. Lionne proposa en vain toutes les renoneiations possibles à l'héritage de Philippe IV: don Luis n'en fut pas dupe et ne voult pas même entre en discussion. L'idee gigantesque de réunir par mariage l'Espagne à la France n'était réellement pas proposable; ce qui excussit toutefois Nazarin' d'avoit reule d'obtenir l'infante à tout prix, c'est que d'autres avaient conçu l'idée non moins gigantesque et plus excétable de réunir l'Espagne à l'Autriche et de reconstituer l'empire de Charles-Quint par le mariage de l'infante avec le roi de Hongrie, fils de l'emnetrur.

La rupture cut lieu, son sur cei incident, mais sur les intéréts du prince de Condé. Lionne rétius toute concession, comme incompatible avec l'honneur et la sûreté de la couronne de France. Il quitta Madrid à la fin de septembre. Les intrigués et les promesses de l'empereur avaient au moiss autant contribué que le point d'honneur à encourager le ministre espagnol dans son obstination. Perdinand III, animé par l'espoir d'unir son fils à l'héritière des Espagnes, violait de plus en plus ouvertement le traité de Monster et prenait en ce moment une part directe à la guerre d'Italie.

Du coté des Pays-Bas, l'empereur avait également secondé les plans du cabinet de Madrid par l'envoi de quelques milliers de

Hittoire du troité de pois des Pyrénées (par Demans de Courchetet), t. I. p. 165-262, in-12; Amsterdam et Paris, 1756.— Népociations relations à la succession d'Espayne sous Louis MY, etc., publices par M. Mignet, t. I. p. 33-37.

soldats à l'armée espagnole et par le rappel en Allemagne de l'archiduc Léopold-Guillaume, que Philippe IV et don Luis de Harosacrifièrent au prince de Condé. Léopold eut pour successeur, dans le gouvernement de la Belgique, don Juan d'Autriche, fils naturel du roi Philippe, et son licutemant Fuensildaña fut remplacé pair Caracena, que Fuensaldaña lui-inchine alla, par manière d'echangé, remplacer à Milan. Le calinite de Madrid espèra quie les deux nouveaux vetus s'accommoderaient mieux avec le prince de Condé que leuxs devanciers: il voulait, à tout prix, mettre ce redoutable guerrier en Inesure de déployer son génie militaire au profit de l'Espagne.

Ccs changements dans le gouvernement des Pays-Bas catholiques avaient retardé l'entrée en campagne des Espagnols, L'armée française les devança, quoiqu'elle ne se fût mise aux champs que dans les premiers jours de juin. Turenne, à la tête de vingtcing mille hommes, fit une pointe par Condé sur Tournai; puis, trouvant Tournai couvert par un gros détachement, il se rabattit sur Valenciennes et l'investit des deux côtés de l'Escaut,. le.15 juin. En quelques jours, deux redoutes avancées furent prises; deux ponts de bateaux furent jetés sur l'Escaut; une vaste circonvallation fut tracée. L'ennemi avait un moyen de défense dont on n'avait pas prévu la puissance : la garnison espagnole de Bouchain, petite place située sur l'Escaut, à quelques lieues audessus de Valenciennes, avait à sa disposition de très-fortes retenues d'eau; elle làcha ses écluses; la rivière déborda dans les prairics entre Bouchain et Valenciennes, et l'eau alla montant toujours. Turenne s'efforça d'y remédier en jetant une digue de fascines à travers la prairfe inondée ; mais il fallut rehausser cette digue de jour en jour à grand'peine, et les communications devinrent lentes et difficiles entre les deux camps français que séparait l'inondation.

Pendant ce temps, le prince de Condé et don Juan d'Autrèlae étaient venus s'établir, avec plus de vingt mille combattants, à une demi-portée de canon des lignes françaises. La situation était critique, mais Turenpe, n'en continuait pas moins visement les opérations du siège, quand, jar malheur, le maréchal de La Ferté, retenu jusqu'elors par une maladie, yint prendre le com-

niandement de la jortion de l'armée qui était habituellement sous ses ordres et qui occupialt la rive gauche de l'Escaut. Ce presonnage jaloux et quinteux sembla prendre à tâche de contrarier en tout son collègue : il avait trouvé son quarier fortifié par les soniss de Turemente de deux lignes palissadées ; il li raser une des deux lignes comme intulte; malgré les avis de Turenne, il ne tint point, la muit, de garde avancée bors des retranchements.

Condé savait bien à qui il avait affaire et ne fit, pour ainsi dire, que copier le plan qu'avait suivi Turenne pour le secours d'Arras. Dans la nuit du 15 au 16 juillet, il chargea un détachement d'exéeuter une fausse attaque contre les quartiers de Turenne, puis, avec le gros de ses forces, il poussa droit au camp de La Ferté, arriva au bord du fossé sans avoir été découvert et pénétra dans les lignes presque sans résistance, tandis que la garnison le secondait par une sortie. Au prémier bruit du combat, Turenne avait commencé de faire marcher ses troupes au secours de La Ferté; mais, avant que deux ou trois régiments enssent pu défiler par la digue et le pont de bateaux, auquel la digue aboutissait, les trounes de La Ferté étaient déià en pleine déroute et s'enfuyaient vers l'autre pont de bateaux établi au-dessous de la ville. Les deux tiers de ce petit corps d'armée, fort de sept à huit mille hommes, furent tués, pris ou novés dans l'Escaut : le maréchal de La Ferté tomba entre les mains des vainqueurs.

Turenne n'avait pu sauver les soldats de son imprudent collègie; il sauva du moins sa propre armée et surpassa la gloire qu'avait acquise maguère Conde en pareille oceasion, à la levée du siège d'Arras. Il ne se contenta pas d'opérer sa retraite en hon ordre en cumenant une partie de son canon : il jugea qu'il failait tout risquer plutôt que de jeter la panique en France par une reculsado précipitée vers la Pieurdie et il n'alla pas plus loin que le Ouesdoi. Il prit poste devant cette ville et, te lendemain du désastre de Valenciennes, il se mit en devoir de soutenir une seconde bataille si l'ennemi le venait assaillir. Une action aussi hardie attesté à quel point ce grand homme s'était rendu maltre de l'esprit de ses soldats!

Condé et don Juan ne se décidèrent point à l'attaquer et tournèrent contre la ville de Condé. Turenne ne crut pas possible de



secourir cette place, trop avancée dans le pays ennemi, et se dirigea vers les bords de la Lvs. La ville de Condé se rendit au prince qui portait son nom, avant que Turenne ent le temps d'entreprendre quelque siége (18 août). L'ennemi se rapprocha de l'armée française, hésita de nouveau à l'attaquer et, rentrant dans le Hainaut, assiégea Saint-Guislain. Turenne se porta rapidement en Thierrache et entama le siège de La Capelle, que les Espagnols occupaient depuis plusieurs années. L'armée ennemie accourut : Condé voulait donner dans les lignes françaises; don Juan d'Autriche ne l'osa pas et La Capelle se rendit à la vue de Condé et de don Juan (27 septembre). Le roi arriva, quelques jours'après, à l'armée et présida en personne au ravitaillement de Saint-Guislain, betite place à laquelle on attachait quelque importance, à eause de sa position presque aux portes de Mons. Ce fut la dernière action d'une campagne ouverte par un désastre et terminée par un succès, grâce à Tureune, qui n'eut peut-être jamais d'égál dans l'art de réparer un échec. Mazarin avait efficacement aidé Turenne par son activité à remonter l'armée en chevaux et en artillerie '.

Les nouvelles d'Italie contribuèrent à consoler le gouvernement, français du revers de Valenciennes : la France et ses alliés, tes ducs de Savoie, de Modène et de Mantoue, avaient cu l'avantage en Lombardie. Malgré l'infervention de l'empereur, qui avait lancé un décret impérial contre le duc de Modène, ce due, que le roi avait nommé généralissime des confédérés, prit, après un long et optinitére siège, la forte ville de Valenza, un des boulevards de la Loubartie méridionale (16 septembra).

Les principaux efforts, dans le Midi, s'étant, cette année-là, concentres en Lombardie, il ne s'était rien passé de notable en Catalorne.

La prise de Valenza et celle de La Capelle étaient arrivées à point, car il était essentiel qu'on ne restat pas longtemps sous l'impression d'un revers : il subsistaît toujours en France quelques ferments d'agitation et de complost. Il vàvait cu dest roublés à Angers pour une question d'impôts et à Châtellerault pour la

<sup>1.</sup> Mém. de Turenne, p. 475-482. — Id. de Paységur, p. 515. — Id. de Montglat, p. 314-316. — Id. de madame de Motteville, p. 454.

gabelle, que le gouvernement prétendait étendre au dela de ses anciennes limites. Les parlements de Normandie et de Bretagne avaient refusé d'enregistrer des édits bursaux et le roi avait exilé plusieurs de leurs membres. Le parlement de Paris était très-mécontent des évocations continuelles au conseil d'en haut (conseil d'état), qui restreignaient sa légitime juridiction, et le premier président de Bellièvre travaillait, dit-on, sous main, à coaliser les cours souveraines. Un incident grave témoigna le manyais vouloir du parlement de Paris; un de ses conseillers, le sieur de Chenailles, avait tramé une conspiration pour livrer Saint-Ouentin au prince de Condé : le conspirateur fut découvert et traduit devant le corps dont îl faisait partie; le crime était certain; le parlement ne put se dispenser de prononcer une condamnation : mais il se contenta de condamner le criminel au bannissement (décembre 1656-mars 1657). Si c'eût, été un gentilliomme d'épée ou un homme du peuple, on n'eût pas manqué de l'envoyer à l'échafaud. De pareils faits sont le commentaire et, jusqu'à un certain point, l'excuse de ces commissions extraordinaires tant reprochées à Richelieu : il n'y avait point de justice à attendre du parlement en matière politique.

La mort du premier président de Bellièrre [13 mars 1657] delivra Mazarin d'un adversaire embarrassant, sinoi nagrerux, qui s'était fait le centre de toste les mécontentements, sans donner prise ouvertement par sà conduite aux rigueurs du pouvoir <sup>1</sup>. La cour fit vaquer le plus longterips possible la première présidence et agréa enfin pour successeur de Bellièvre un maître des requêtes, M.-de Lamoignon, jeune encore, mais très-instruit et très-considéré. On attribue à Louis XIV, à cette occasion, un mot qui a fait la gloire de Lamoignon. — « Si]avois put trouver un plus homme de bién que vous dans le royaunie, vous n'arriez pas en cette chargé, » Le mot appartient à Mazarin et non au jeune roi <sup>2</sup>.

Chaque hiver, une campagne financière succédait à la campagne militaire. Les édits bursaux allaient toujours s'accumulant. Un

Le prédécesseur de Bellièvre, Mathieu Molé, était mort garde des secaux le 3 jánvier 1856. Il s'était fort effacé depuis 1653 et u'avait pas gardé, au conseil du rot, la renommée qu'il avait cue au parlement. Les secaux; après lui, furent rendus eugore une fois au vieux chanceller Séguier.

<sup>2.</sup> V. Leures de Gui Patin, t. I. p. 336: 1725.

édit de novembre 1656 autorisa les roturiers à se racheter du droit de frane-fief; qui se percevait tous les vingt ans, par une somme une fois payée. Un édit de décembre autorisa l'établissement de la banque inventée par l'Italien Tonti, et qui recut de son inventeur le nom de tontine. La première tontine, ou émission de rentes viagères sur l'état, avec association entre les prêteurs et réversibilité sur les têtes des survivants jusqu'à extinction, fut d'un million 25,000 livres de rentes. Un troisième édit, du 30 décembre, frappa les usurpateurs des priviléges nobiliaires, les gens qui prenaient indûment les titres de chevalier ou d'écuyer, avec armes timbrées, et qui, sous toutes sortes de prétextes, se faisaient exempter des tailles par la connivence des élus, des commissaires, des eollecteurs et asséeurs, « si bien, » affirmait l'édit, « qu'il n'y a pas les deux tiers des contribuables qui soient imposés. » Les auteurs de ces usurpations étaient soumis à une amende de 2,200 livres, dont l'effet rétroaetif remontait jusqu'à l'année 1606. Tous les anoblis depuis cette mênie année devaient payer un droit de 1,650 livres. La déclaration de 1656 atteignait à la fois les intérêts et les vanités, et causa une vive et longue agitation parmi eette classe équivoque et remuante qui flotfait sur les eonfins de la noblesse et de la bourgeoisie.

Ces ressources étaient insuffisantes : on ajouta six nouveaux sous pour livre sur les fermes ; on recourut à de nouvelles aliénations du revenu public; on constitua 250,000 livres de rente sur les aides et 1,084,000 livres de rente sur les droits d'entrée de Paris. On obtint du elergé le renouvellement décennal de sa subvention annuelle, qui allait à près de 1,300,000 livres, et, en outre, un don gratuit de 2,700,000 livres. Les dons du elergé ne furent gratuits que de nom ; car on les lui paya par des édits qui restreignirent les libertés religieuses des protestants, par un ordre de faire payer rigoureusement les dimes, « instituées de droit divin », enfin par une déclaration portant que les procès des eardinaux, archevêques et évêques accusés de lèse-maiesté seraient désormais non pas seulement jugés, mais instruits exclusivement par des juges eeclésiastiques: Les ressentiments de Mazarin contre la magistrature et son ignorance du droit français et des traditions l'avaient entraîné, sur ce point, à frapper l'état même pour frapper le parlement. Les juges royaux revendiquaient, de temps immémorial, au moins l'instruction de tous les procès criminels, quels qu'ils fussent, et le jugement exclusif des crimes de lesse-majesté, crimes qui emportaient la révocation de toutes exemptions. L'assemblée du clergé avait prétendu, en reclamant, devant le conseil du roi, sur l'affaire du cardinal de Retz, que ses immunités procéduent du droit divin : le conseil du roi ne contesta pas cette maxime, contraire à toutes les inaximes de la monarchie française, et la connaissance du procès de Retz fut enlevée au parlement (janvierarvii 1657) ! Le procès resia indéfiniment suspendu de fait.

Le cardinal de Retz n'etait plus à Bome. Découragé de voir que le pape, tout en le protégeant, pour ainsi dire, passivement, ne le prenait pas, ainsi qu'il l'avait espéré, pour premier ministre, al était parti tout à coup, durant l'été de 1656, et s'était rapproché des frontières de France, donant à Mazinni des alarmes que sa conduite ne justifia que faiblement. Tandis que les partisans qu'il avait dans le clergé parisien se remettaient à taquiner le pouvoir par des intrigues de sarcriste, el distrayait ses ennuis, en courant, déguisé, les hôtelleries d'Allemagne et en courtisant les filles d'auberge 1. C'est, à partir de cette époque, une comète érrante qui disparatl peu à peu de l'horizon politique.

Le printemps de 1637 approchaît : il fallait rouvri les opérations militaires. La niegociation avec l'Espagne ayant échoué et la campagne de 1656 n'ayant point été heureuse, Mazarin dut se résigner à ce qu'il ent voulu éviter, à subir les conditions de l'alliance anglaise. Il trouva Cromwell empressé à conclure : le Protecjeur envoya en France le colonel Lokhart, son neveu par alliance, qui signa, le 23 mars, avec les ministres français, un traité par lequel six mille Anglais devaient passer la mer au plus tôt et joindre l'armée de Turenne. On attaquerait Dunkerque ou Gravelines, avec le concours d'une flotte anglais e si l'on prénait d'abord Gravelines, qui devait appartenir à la France, Gravelines serait remise en dépôt aux Anglais jusqu'à ce que Dunkerque, part de l'Angleterre, ett été prise à son tour. Le a religion catholique

Sur toutes ces affaires fiscales on judiciaires, V. Ancira es Lois françaises,
 XVII, p. 333-349. — Forbonnais, t. I, p. 262-268. — Il se trompe sur la date de la toniane. — Mien. du prince de Tarente, p. 199-212. — Id. de Montglat, p. 319.

serait respectée par les Anglais dans la ville qui leur était destinée. Le traité n'était valable que pour un an '.

Pendant que l'on négociait à Paris, les ennemis, confre leur habitude, étaient déjà en campagne : Condé et don Juan attaquèrent tout à coup Saint-Guislain au milieu de mars et l'emportèrent en huit jours. Il cut fallu pouvoir leur rendre la pareille en fondant inopinément sur la Flandre maritime; mais les troupes anglaises ne furent prêtes à débarquer que dans le courant de mai et l'armée . française elle-même ne fut pas plus tôt en mesure. Chaque hiver, pour éviter la dépense, on avait la malheureuse habitude de congédier la meilleure partie des fantassins et l'on consumait ensuite, au printemps, un temps précieux à faire des recrues. Les ennemis eurent tout le loisir de mettre en défense les places de la côte qu'ils voyaient menacées. Turenne jugea la chance perdue du côté de la mer et tourna contre Cambrai qu'il investit avec une extrême célérité (28 mai). Le jour même où Turenne se présenta devant Cambrai, Condé arrivait à Valenciennes avec sa cavalerie : averti du dessein des Français, il se porta, le lendemain matin, à Bouchain, puis, durant la nuit, il poussa droit à Cambrai avec trois mille chevaux et y entra avant que l'investissement cut pu être achevé. Turcnne ne s'obstina point, leva le siège (31 mai) et engagea Mazarin à faire faire une diversion à l'autre bout de la Belgique.

Le ministre manda au maréchal de La Ferté, dont le roi avait payé la rançon et qui était dans son gouvernement de Lorraine, d'entrer dans le Luxembourg et d'assièger Montinédi. Turenne envoya un rénfort à La Ferté et couvrit le siège avec le gros de

<sup>1.</sup> Mes. de l'aucrone, p. 482. — Lingurd, Missier é dispiterre, x. XI, a. 1v. — Diment, Cersy depointier, v. IV. 1, 2 grant, p. 223. — Domest donce itéle, p. 193. Il su aixtre traité du 9 mai 1627, que l'historire anglais Lingurel considère, probablement aver raison, comme apercyphe. Cett un puefe server entre la Finner è l'applietrere contre la Hollande, avec laquelle le gouvertement français était hiers en querelle pour des violences récipronses commises su mer. La France et l'Anglais et al. Mois en querre qui bouleversait de nouves al considér et l'autronier d'attaquer la Hollande, mais d'intervenir dans la Solde contre le Dimensarie et la Pologna. La côte de Finner soit étre livré à l'Anglais que le l'autronier de l'autronier

490

ses troupes et les Anglais. Montmédi, qui avait ses remparts táillés dans le roe vif, se défendit vigoureusement. Les ennemis, au lieu d'essayer de secourir cette place, marchèrent rapidement vers la mer et tentèrent sans succès de surprendre Calais (30 juin). Leurs menaces contre la frontière française ne firent point abandonner le siège de Montmédi, qui se rendit enfin, le 5 août, au roi en personne. Le roi et Mazarin se tenaient presque toujours à portée de l'armée pendant la campagne et visitaient souvent le camp.

Montmédi rendu, le général anglais Reynolds pressa Turenne d'exécuter enfin les conventions conclues avec le Protecteur et de norter la guerre dans la West-Flandre, Mazarin et Turenne n'espéraient guère qu'on pût entreprendre un grand siège en Flandre cette année-là; mais ils tinrent à prouver leur bonne foi. Turenne, du fond de la Thierrache, gagna à marches forcées les bords de la Lys, où il voulait s'assurer un poste avant d'approcher de la . mer; il investit Saint-Venant le 16 août, L'ennemi, qui l'observait, l'avait suivi de près et, si Condé cût été maître de diriger à son gré les mouvements des Espagnols, Turenne aurait eu grand'neine à poursuivre son siège : mais la ridicule étiquette de cour que le royal bâtard don Juan d'Autriehe portait jusque dans les camps, et qu'imitait gravement son lieutenant Caracena, tout soldat de fortune qu'il fût, firent perdre de ces occasions qui ne se retrouvent pas '. Turenne se fortifia dans sa position : les Espagnols allèrent attaquer Ardres; ils ne prirent point Ardrés et Turenne prit Saint-Venant (29 août). Les Espagnols se retirèrent sous Dunkerque, Turcnne franchit l'Aa et la Colme, occupa Bourbourg, prit le fort d'Ilennuin, puis, ayant ainsi remis le pied dans la West-Flandre, il assaillit Mardyck et l'emporta en trois jours, avec l'aide de la flotte anglaise (3 octobre).

Mardyck, important par sa position et non par sa force, était. plus facile à prendre qu'à conserver. Cette forteresse fut remisc aux Anglais, comme n'étant qu'une dépendance de Dunkerque;

1. Quand les généraux espagnols faisaient la sieste, personne n'osait les réveiller, et personne n'osait bouger sans leur ordre, quelle que fût l'urgence. La sévère discipline qui avait fait jadis la force des armées espagnoles devenait un principe de faiblesse et d'inertie. Tout tourne à mal chez les peuples en décadence. V, les Memoires du duc d'York, p. 598-600.

mais if allut les aider à la garder, tant ils étaient épisies par les fatigues de la campagne. Les troupes françaises n'étaient pas en meilleur état et, bien qu'elles se fussent formées à la patienes sous leur admirable chef, la désertion finit par ruiner l'infanterie à l'entrée de l'hiver. On avait pas touché de solde de toute la campagne, « ce qui n'avoit jamais été », observe Turenne, « depuis le commencement de la guerre ». Mazarin et Fouquet, pendant ce temps, prenaient les millions à pleines mains!

Mazarin et Condé étaient, dous deux, tombés assez gravement mâlades à la fin de la suison, et l'enneini, après une tentative ma heureusse contre Mardyck, s'était mis en quartiers d'hiver. La eampagne n'avait eu que de faibles, résultats et n'avait guère abouti qu'à préparer de plus sérieuses opérations pour l'année snivante.

En Italie, la conquête de Valenza n'avait point été suivie de nouveaux progrès. L'empereur, dans l'hiver de 1656 à 1657, avait expédié au secours du Milanais un de ses généraux avec six mille soldats qu'il avait fait semblant de beencier, pour qu'ils pussent passer au service d'Espagne, et il avait menacé le due de Mantoue de le mettre au ban de l'Empire, s'il persistait dans l'alliance des princes qui attaquaient le Milanais, « fief de l'Empire ». Le due de Modène avait bravé les foudres impériales: le duc de Mantone. ieune homme faible et inconstant, céda de nouveau aux menaces et aux promesses de la maison d'Autriche, dans laquellé il avait pris femme, et changea encore une fois de parti avec sa fameuse ville de Casal. Le prince de Conti et le duc de Modène n'en assiégèrent pas moins Alexandrie, à la tête des confédérés francoitaliens, diminués des Mantouans et des Montferrins; mais ils échouèrent contre cette forte ville (juillet-août 1657). Ils restèrent toutefois maîtres de la campagne et firent hiverner leurs troupes sur les terres du dué de Mantoue, afin de châtier sa défection.

La guerre avait continué de languir en Catalogne, où les Espagnols attaquèrent en vain Urgel et Roses.

En somme, les succès des armes françaises n'étaient pas jusqu'iel en rapport avec les sacrifices et les souffrances incessants

 Mêm, de Turenne, p. 482-489; et Correspondance à la suite, p. 507-515. — Id. de Montglat, p. 319-323. — Id. du duc d'York, p. 593-601. qu'on infligeait aux peuples : le génie d'un transfuge arrêtait la fortune de la France! Il était urgent qu'on arrivât à quelque chose de décisif: car le fardeau nesait par trop lourdement, et l'on pouvait craindre que le désespoir des classes laborieuses ne se coalisát de nouveau avec les mécontentements et les întrigues qui agitaient toujours les couches supérieures de la société. En Normandie, en Poitou, sur la Loire, les nouveaux nobles, menacés dans leur possession d'état, continuaient à remuer, à tenir des assemblées, qu'appuyait une partie de la vieille noblesse, par sympathie pour le prince de Condé et par haine contre Mazarin. Le peuple des campagnes recommençait à résister aux agents du fisc. Le maréchal d'Ilocquincourt se remettait à conspirer en faveur de Condé et travaillait à préparer un soulèvement dans la Basse-Normandie et le Vexin; il gagna le lieutenant de roi et le major de place qui commandaient dans Hesdin, en l'absence du gouverneur, et ces deux officiers, animés par quelques griefs personnels contre le gouverneur, firent révolter leur garnison et donnèreut Hesdin à Condé (mars 1658). La position de cette ville sur les confins de l'Artois et de la Picardie maritime rendait sa perte assez fâcheuse. Mais les conséquences de l'événement furent beaucoup plus fâcheuses encore que l'événement même : en ce moment, une négociation secrète était sur le point de rendre Condé à la France; la révolte d'Hesdin ranima les espéranees de ce prince et il rompit les pourparters.

Sur ces entrefaites, les complots d'Itocquineourt fureni découverts et ce maréchal s'enfuit en Flandre. Il y eui toutefois un contencement de prisse d'armes eu Normandie; mais le mouvement fut facilement étouffé. En Sologne, de pauvres paysms, que Montglat et Gui Patin qualifient de sobotiers, se révoltèrent aussi et courtrent sus aux percepteurs des tailles. Ils essayèrent en vain de tenir contre un petit corps de troupes, qui les défit et les dispersa; quedques paysans et un genilhomme huggenot furent, les uns, pendus, l'autre, décapité. Il était probable que ces soulèvements reualtraient avec plus de violence, si la campagne n'était point heureuse à

Mim. de Turenne, p. 489; — du duc d'York, p. 602; — de Montglat, p. 228-233; — du prince de Tarente, p. 203-212.

La eampagne ne débuta point heureuseunent. A la perte d'Hesdin , succéda un autre revers. Le maréchal de Villequier-aumont, gouverneur de Boulogne, avait noué des intelligenees dans Ostende et s'embarqua, avec quelques régiments, pour surprendre cette ville (28 àvril. Il avait été trabi; on Tatitrait dans un piége : à peine descendu sur la grève, il fut coupé et enveloppé par des troupes espagnoles très-supérieures en nombre. Il fut pris avec éting ou six cents hommes; le reste se suva par mer.

Les Espagnols erovaient la cour de France toute déconcertée de ce double échec et ne pensaient point avoir à redouter, de quelque temps, une attaque sérieuse, Mazarin et Turenne n'étaient pourtant nullement disposés, comme se l'imaginaient leurs ennemis, à consumer leur temps contre Hesdin. Le traité avec Cromwell avait êté renouvelé pour un an, le 28 mars. Le Protecteur remettait au complet son contingent de six mille fantassins, tenait sa flotte prête et promettait d'aider les Français par mer à prendre Gravelines pour eux, après qu'ils auraient pris Dunkerque pour l'Angleterre, Il s'engageait à ne rien prétendre outre Dunkerque, L'armée française se rassemblait au nord de la Somme, sous les yeux du roi et du cardinal. Turenne n'attendit pas que toutes les troupes fussent réunies; le 18 mai, il partit d'auprès d'Hesdin avec sept ou huit mille soldats, alla passer la Lys à Saint-Venant, le 20, enleva, le 22, un détachement ennemi dans Cassel et prit la route de Dunkerque par Bergues. Il trouva tout le pays, entre le mont Cassel et la mer, détrempé par les pluies du printemps et inondé par la levée des écluses de Dunkerque. On fit avaneer l'artillerie et le bagage, en raccommodant les plus mauvais passages avec des fascines et des madriers; quant aux soldats, ils se jetèrent avec une audace et une gaieté merveilleuses à travers les eaux débordées. Turenne tourna Bergues, franchit la Colme et se porta sur la digue de Bergues à Dunkerque, seul chemin qui fût praticable, Les Espagnols y avaient entrepris deux grands forts et un bon nombre de redoutes. Par bonheur, ces ouvrages étaient inachevés et mal gardés. Don Juan d'Autriche et Caracena s'étaient figuré que Mazarin voulait absolument prendre Cambrai, afin de se faire évêque et prince de cette ville, et ils avaient porté de ce côté leurs principaux moyens de défense. Les approches de Dunkerque ne furent point défendues; les troupes qui occupaient la digue et les canaux voisins, prises entre Turenne et six mille Franco-Anglais venus par Mardyek, se retirerent dans la ville. Dunkerque fut investie dès le 25 mai. Les renforts arriverent à la file et Turenne, au bout de quelques jours, se vit à la tête d'une, vingtainé de mille hommes, dont cinq mille Anglais. La flotte anglaise compléta le blocus.

Quoique la ville assiègée fut promise à l'Angleterre, il fallut que la France fit à peu près tots les frais des opérations de siège, car la flotte anglaise ne fournit presque rien en matériaux, en outils et en munitions; Mazarin, qui s'était avancé avec le roi unsuit Maruyles, dieplosa, pour assurer le succès, une extréme activité, à laquelle Turenne se plait à rendre justice dans ses Mémoires. Le cardinal, qui avait fait eréer plus de deux millions de reules sur les fernes pour se procuere de Targent 1, surmonta toutes les difficultés que présentait l'approxisionnement de l'armée : il n'oubliait jamais, à la vérité, les intérets de son coffrecter. Il s'était fait le fournisseur général du camp et gagnait sur tout 2. Richelien ne s'anusait point à spéculer sur les vivres au camb de La Rôchelfe!

La nouvelle du siège de Dunkerque avait frappé les Espagnols comme un coup de foudre : ils ne purent pas introduire dans la, place un soul régiment après l'investissement, et la trancicle fut ouverte avant qu'ils cussent seulement réuni leurs forces (45 juin). Ils se rassemblèrent à Prives et s'avancrent par Nicuport et Furnes. Don Juan prétendait reniedier, par une, résolution hardie; aux suites fattels de sanégligence et, contre l'ordinaire, il était beaucoup plus pressé de combattre que le prince de Condé. Le 12 juin, le maréchal d'Hocquincourt, qui avait rejoint l'armée ennemie, fut fué dans une recognaissance sur les lignes françaises : il u'avait pas longtemps attendu la peine de sa trahison. Le 13, les Espagnols vingent se loger sur les dunes qui bordent le littoral, à trois quarts de licue du camp de Turenne : ils é'étaint avancés si précipilamment, que leur

<sup>1.</sup> Forbennais, t, I, p. 268.

Mem. de madame de Motteville, p. 465. — Lettre de Colbert à Mazafin, citée par P. Clément, Husoire de Colbert, p. 91.

bagage et leur artillerie étaient restés à une journée en arrière.

La circonvallation, qui embrassait une vaste étendue de marais, de duocs et de grève, et qui clait coupie par sept enanux ou hans de rivière, était fort dificile à défendre: Turenne ne voulut pas, cen attendant l'attaque dans ses lignes, s'exposer à une nouvelle journée de Valencieunes et se décida sur-le-champ à prendre l'offensive avant même d'avoir recu l'avis que l'ennemi n'avait ponit de canon. Ilse ports en arant sur les dunes avec les troupes de son quartier, qui était le plus prés de l'ennemi, et manda aux généraux des autres quartiers de le rejoindre pendant la muit, a liaissant les tranchées et le camp suffisamment protégés pour contepir la garnison de Dunkerque. Le lendemain 14 juin, de grand matin, il marcha droit aux Espagnols, à la tête de huil à neut mille fantassins, de cinq ou six mille chevaux et de dix pièces de canon.

Les Espognols, plus faibles en infanterie (ils avaients ix mille funtassins), causent du être beaucoup plus forts en cavalerie; mais la motife de leurs huit ou neuf mille chevaux étaient allés fournger, au loin. Ils se refussient à croire que Turenne vint les attaquer : malgré les avis de Conde ét du duc d'York, qui avait servi sous Turenne et qui le comaissait bient, don Juan et Capaena n'avaient pris aueup précution; faute d'outils; ils avaient campé sans nul retranchement. Çondé était exaspéré de léur incapacité et de leur entétement. « Avez-vous janais vu une batülle ? « demanda-t-il au jeune due de Gloester, frère du duc d'York, « — Pas engore. — Baus une demi-leure, vous verrez « comment nous en perforsou me ! 1»

Les Espagnols se mirent en bataille à la hâte sur lès dunes et dans la prairie qui s'étend entre les dunes et le camal de Bruges à Dunkerque : lis placèrent leur infantierie en première ligne; dans les dunes; les inegalités du terrain, daris la prairie, des souterpaus ou fossés d'arrossient les empéhaient de déployer leur cavalerie. Les Français approchaient sur un grand front, occupant tont l'espace de la mer au canal, la eavalerie sur les ailes, l'infantierie au centre: la gauche de l'infantierie, que conduissit le général Loc-

<sup>1,</sup> Mem. du duc d'York, à la suite des Memoires de Turenne, p. 605.

kart, neveu du Protecteur, était formée par trois ou quatre mille de ces fameux soldats de Cromwell qui avaient renversé la monarchie anglaise; ils avaient en face les bataillons des Espagnols naturels et un corps de royalistes ango-irlandais que commandajent deux Stuarts, les ducs d'York et de Glocester, L'armée française avançait de dune en dune, faisant feu de ses canons du haut de chaque éminence et secondée par l'artillerie de quelques frégates anglaises embossées près de la côte. L'ennemi ne pouvait répondre; il était déjà ébraulé par l'artillerie, quand on en vint aux mains. Les républicains anglais chargèrent, les premiers, un bataillon espagnol, qui occupait une dune un peu avancée, enlevèrent ce poste à la pointe des piques, puis culbutèrent les royalistes du duc d'York. Le duc rallia ses gens et les Espagnols et les ramena au combat; mais la cavalerie française de l'aile gauche, tournant par la grève de la mer, entra dans les dunes, prit l'ennemi en flanc et en queue et le renversa. Don Juan et Caracena essavèrent en vain d'arrêter la déroute sur ce point.

Pendant ce temps, l'infanterie wallonne et allemande et les fantassins émigrés du prince de Condé avaient été rompus presque sans résistance par l'infanterie française. Condé accourut au secours de ses fantassins et balanca un moment la fortune par une charge brillante contre la cavalerie de la droite française ; il enfonca la première ligne : mais Turenne arriva en personne avec le reste de ses escadrons et chargea Condé de front, tandis que l'infanterie le prenait en flanc par un feu terrible. La cavalerie de Condé ne put soutenir cette double attaque : elle se rompit à son tour, et le prince, après avoir fait, dit le duc d'York, « tout ce qui « se pouvoit et en général et en soldat », n'échappa qu'à grand'peine aux mains des vainqueurs. Ses principaux lieutenants furent pris en protégeant sa retraite; parmi eux figurait le contte de Boutteville, qui devait être un jour l'illustre maréchal de Luxembourg. La déroute fut complète ; l'armée espagnole perdit un millier d'hommes tués ou hors de combat et trois ou quatre mille prisonniers.

Les conséquences de la victoire devaient être bien plus grandes que la victoire même : l'Espagne en était à ce point où la perte d'une bataille ne se répare plus. La garnison de Dunkerque, assez nombreuse, mais mal approvisionnée, ne pouvait plus espérer aucun secours : la perte de son chef, le marquis de Leede, blessé à mort par un boulet, acheva de la décourager : elle capitula le 23 juin ct, le 25, le roi arriva au camp pour voir sortir les ennemis et faire son entrée dans la place, qu'il fallut, le jour même, en vertu des traités, remettre entre les mains du représentant de Cromwell; dure nécessité! L'alliance du superbe Protecteur n'imposait pas de moindres sacrifices aux sentiments et à l'orgueil de la cour qu'aux intérêts de l'état. Durant le siège de Dunkerque, Cromwell avait envoyé son gendre, lord Falconberg, complimenter le roi de France : Falconberg fut recu en prince, et le roi, à son tour, envoya le duc de Créqui offrir au Protecteur une magnifique épée : Mazarin expédia, en son nom particulier, son neveu Mancini, frère de celui qui avait été tué au faubourg Saint-Antoine, pour exprimer à Cromwell le regret qu'il éprouvait de pas n'être libre d'ailer rendre en personne ses bommages « au plus grand homme. du monde 1 p.

Le souvenir des honneurs rendus au chef de rebeltes qui avait fait tomher la tête du heau-frère de Louis XII duit être, plus tard, bien amer au Grand Roi, lorsque Louis XIV se fut fait le champion spstématique du droit divin des rois et qu'il eut substitué la politique des principes royalistes à la politique des intérêts nationaux.

Quant à Mazaira, qui n'avait pas de telles convictions et quipensait que le monde appartient à la fortune et à l'intelligence 3, on peut croire que, part i lui-mème de si bas pour arriver si haut, il ne répugnait point à finciliere devant une destincé plus extraordimire encore que la sieme. Il était proceupé, en ce moment-là, d'une singuilère fantaisie î'il prétendait passer pour une grand capitaine et renouveler, aux yeux de l'Europe, le rôle de Richelieu devant La Rochelle; il s'avisa de faire prier Turenne de lui écrire une lettre où la gloire d'avoir dressé le plan du siège et de la

Hume, Histoire d'Angleterre, e. XLIII. — Larrei (Histoire de Louis XIV, t. I, page 368) cite une lettre de Mazarin à Cromwell, écrite dans des termes plus résearche.

<sup>2.</sup> On sait que, lorsqu'on lui demandait de donner de l'emploi à quelqu'un, sa promière question étaits « est-il heureux? » mot qu'on aurait tort d'interpréter dans un sens purement fataliste : il eroyait que les hommes doués d'un certain ensemble do facultés réflectivés et actives manquent taroment de maitriser la fortune.

bataille lui serait déforée; rien ne lui edu coûte pour payer cette complaisance; il det accordé à Turenne ce qui eltai l'Objet de ses dèsirs, un titre qui l'élevât au-dessus des autres marcehaux et lui assurat le commandement en clief des armées. Turenne répondit simplement qui [In e pouvait couvrir une fausseté de sa signature. Mazarin lui garda, dit-on, rancune; il n'en laissa toutefois rien paratire : il avait trop besoin de cette glorieuse epée .

Turenne poursuivait sa victoire en homme qui ne voulait pas que les Anglais profitassent seuls du commun succès. Dès le 28 juin, il avait mis le siège devant Bergues (Berg-Saint-Winox), dont la garnison se rendit prisonnière le 1er juillet. Furnes ouvrit ses portes sans résistance le leudemain. L'armée ennemie, qui s'était ralliée à Nieuport, n'osa, défendre la rivière d'Yper ni les canaux voisins : Dixmuyde se rendit le 4 juillet. Turenne était prêt à se porter entre Nieuport et Ostende, afin de couper la retraite aux ennemis et de les enfermer dans Nieuport. Une nouvelle alarmante arrêta brusquement l'armée française. Le jeune roi, qui montrait beaucoup d'ardeur militaire, s'était fatigué à visiter les sièges de Dunkerque et de Bergues : la chaleur du soleil , les exhalaisons des marais, le mauvais air du fort de Mardick, où Louis avait quelque temps logé, avaient allumé dans son sang une fièvre maligne; on avait été obligé de le reporter de Bergues à Calais, où étaient sa mère et la cour, et, en quelques jours, la maladie avait fait de tels progrès, qu'on le jugeait à l'extrémité.

L'anxiété était parfout extrême : le flot des courtisans commenquit à refluèr vers Monsieur, due d'Anjou, héritier présomptif de Louis XIV. Les gens sensés voyaient avec douleur la couronne près de tomber sur le front de ce jeune homme frivole et effemine, qui donnait boucoup moins d'espérances que son frère et qui ne semblait affectionné qu'à de jeunes étourdis et à des femmes d'inrique: c'était une inquiétante perspective que la chute d'un ministre, qui, après tout, était un grand homme d'état, au profit de quelque favori sans mérite. Mazarin, effrayé, avait déjà expédié Fordre de transporter ses trésors au château de Vincennes et

Mém. de Langlade, ap. Histoire de Tureme, t. 1, p. 376. — Langlade avait été le socrétaire du duc de Bouillon, frère de Tureme, et avait la confiance de celui-ci.

recommandait instamment sa personne et ses intérets à Turenne et au maréchal du Plessis-Praslin, qu'il avait fait jadis gouverneur de Monsieur.

Le malheur qu'on redoutain n'eut pas lieu. Cette carrière éclatante ne devait pas être ainsi arrêde aux premiers pas. Les remédes ordinaires ayant échoué, les médecins parvinrent, dit-on, à provoquer une erise salutaire par l'emploi d'un rendele nouveau et très-controversé, l'antinoine ou win émétique: Gui-Patin, le grand ennemi de l'antinoine et du quinquina, assure que ce fut la saignée, et non l'emétique, qui savale le roi. Après une crise violente, le roi entra en convalescence et put repartir, le 22 juillet, pour Compiègne. \*

Les opérations militaires avaient été à peu près suspendues neuf ou dix jours. L'ennemi n'en avait profité que nour répartir ses forces entre Nieuport, Ostende, Bruges et Ypres. Dès que le roi fut hors de péril, Mazarin et Turenne décidèrent le siége de Gravelines; il fallait bien que la France se nantit de la compensation qui lui avait été promise pour l'abandon de Dunkerque. Le maréchal de La Ferté, qui avait été mandé de Lorraine avec cinq ou six mille soldats, conduisit l'attaque : Turenne lui envoya les renforts nécessaires et eouvrit le siège. Gravelines était plus forte que Dunkerque, quoique moins importante comme position maritime: mais la garnison était tout à fait insuffisante. Les généraux ennemis, eependant, avaient fait quelques nouvelles levées et mandé un corps de troupes qui ne s'était point trouvé à la bataille ; ils réunirent leur armée et s'avancèrent jusqu'à Poperingues et Roesbrughe; informés des dispositions que Turenne avait prises pour les recevoir, ils n'osérent pousser plus loin et, tandis qu'ils hésitaient, Gravelines capitula après un mois de résistance (26-30 août) : ils se retirèrent vers Ypres et la Lys. L'ingénieur qui avait dirigé le siège était le jeune Vauban, fait prisonnier naguére en combattant parmi les émigrés à la suite de Condé, menacé de mort, puis gracié et employé par Turenne, qui avait deviné ce qu'il valait.

Ném. de madame de Motteville, p. 466; — de mademoiselle de Montpensier, p. 295; — du maréchal du Plessis, p. 442. — Letters de Gui Patin, t. I, p. 306-312; Paris, 1725.

Le maréehal de La Ferté, son siège fini, repartit, en laissant ses tronpes à Turenne, qui avait obtenu de ne plus avoir à subir ce fâcheux collègue. Le cardinal, après avoir facilité par ses soins la prise de Gravelines, rctourna joindre le roi et abandonna la conduite du reste de la campagne à la discrétion de Turenne, Les derrières de l'armée étant complétement assurés par la conquête de toute la côte entre Gravelines et Furnes, on pouvait pousser hardiment au cœur de la Belgique. Turenne laissa un corps de réserve entre Dixmuyde, Furnes et Bergues, marcha rapidement vers la basse Lys, passa cette rivière à Deynse, puis l'Escaut à Gaverca, et lanca des partis jusques à quatre licues de Buxelles. La terreur se répandit dans cette grande cité, ainsi qu'à Gand et à Bruges: un corps ennémi qui était à Oudenarde courut à Bruxelles; Turenne, alors prit Oudenarde à revers ; einq régiments de cavalerie ennemie qui essayèrent de se jeter dans la place furent défaits et enlevés, et Oudenarde se rendit au bout de deux jours. (9 septembre); trois régiments qui y étaient entrés restèrent prisonniers de guerre.

Par la panique qui régnait, il y avait chance d'entrer à Bruxelles presque sans coup férir. Turenne ne crut pas devoir l'entreprendre : il avait tout au plus dix-huit mille hommes effectifs et n'avait pas l'équipage nécessaire pour un grand siège ; si les habitants eussent résisté et donné le temps au gros des forces ennemies de regagner Bruxelles, les ressources cussent bientôt manqué et il eût fallu battre en retraite jusqu'à Dixmuyde, Turenne jugca préférable de s'établir puissamment sur l'Escaut et sur la Lys': il mit garnison dans Oudenarde, dont il voulait faire sa place d'armes, et se rabattit sur Menin. Un gros détachement ennemi fut surpris et détruit auprès de Menin, qui ouvrit ses portes à la première sommation. Cc corps espagnol venait de quitter Ypres, qui était dégarni. Turenne marcha sur Ypres (12-13 septembre): Le siège, que couvrit un gros corps posté à Menin, fut si vivement mené par Vauban, qu'Yprès capitula dès le 24 septembre. Les populations flamandes, découragées et frappées de stupeur, ne sceondaient plus la résistance de leurs maltres, et quelques symptômes annoncaient qu'elles pourraient bien passer de l'abattement à la révolte.

L'armée prit encore Comines le 29 septembre, puis alla s'établir à Espierre, sur l'Escaut, entre Quidenanée et Tournai, pendant qu'on fortifiait et qu'on approvisionnait hattivement Oudenanée et Menin. Condé était à Tournai, don Juan à Courtrai, cherchant à inquiéter l'armée française sur ses flancs : la cavalerie de Turenne s'avança pour la seconde fois en Brabant, occupa Graumont et Ninove, et obligae don Juan à courir de nouveau vers Bruxelles et à y rester. Ce fut la fin des opérations : au commencement de décembre, Turenne, laissant à peu près la motité de l'armée dans les places conquises, ramena le reste en Prance, après avoir pris les mesures nécessaires pour réunir promptement tous les corps et fondre, au printemps, sur les grandes villes belges '.

On l'awit obtenue, enfin, cette cainisagne éclatante et décisive à laquelle on aspirait depuis si longtemps : elle avait coûté cher; Dunkerque aux Anglais! mais l'Espagne était terrassée et, d'ail-leurs, un grand évenement, la mort de Cromwell (13 septembre), venait d'éloigner le péril que présentait la cession de Dunkerque à l'Angleterre 2. Cromwell, maître de Dunkerque par l'alliance française, edi été capable de passer à l'alliance espagnole pour techer d'avoit Calais. Sa mort changeait complètement la situation de l'Angleterre. Son fils Richard, nommé protecteur à sa place, était bors d'était de soutenir le fardeau fout tel héritage : l'Angleterre, divisée, tiraillée entre l'armée et le parlement, entre les indépendants, les presbytériens et les royalistes, allait de nouveau cesser, pour quelque temps, d'être à crainde.

Partout, si ce n'est en Catalogne, où les Français vasient essuyé un échec insignifiant, partout l'Espagne avait sabil les rigueurs de la fortune. Le premier ministre, don Luis de llaro, après avoirfait lever aux Portugais le siège de Badajoz, avait été hattu par ut devant Elvas. Le duc de Mantoue, accable par les Franco-Modénais, qui avaient passé Thiver dans le Mantouan, avait imploré la neutralité : le duc de Modéne, au commencement de l'été, avait

Ser 1st campagne de 1668. Fop. Men. de Turenne, p. 489-506; et pières it la suite, p. 975-505. — Men. da de de 740 r., p. 601-811. — Me de Montplat, p. 229-333.
 Il rest pas exact de dire, comme Voltaire, que la ceor de France porta le deuil de Cromerle; del réel fait aux doutes mais la mort d'un effant de prince de Couti- aura la cour de cet affront -, comme dit mademoiselle de Montpensier. Men., p. 303.

pris le Milanais à revers, franchi l'Adda et montré les étendards des confédérés aux portes de Milan. Les Piémentais vinrein trejoindre les Franco-Modénais devant Pavie, et les alliés prirent Mortara et conquirent la Lomelline (aoul). La mort du duc de Modène (14 octobre) priva la France d'un fidèle et courageux allié, mais ne lui enleva point sa supériorité. Le Milanais, cette possession si chère à la maison d'Autriché, était fortement entamé et l'Espagen n'avait plus de secours à espèrer du côté de l'empire. Perdinand III n'existait plus et la diplomatie française avait remporté en Allemagne une victoire aussi décisive que celle des armes françaises on Flandre.

Les dispositions des princes et des populations germaniques, depuis le traité de Westphalie, étaient éminemment favorables aux intérêts de la France. L'Allemagne, si longtemps et si cruellement torturée par la guerre, n'avait plus qu'une pensée, qu'un désir, le maintien de la paix. Les princes allemands avaient songé à s'assurer eette paix par des garanties qui corroborassent les stipulations générales de Münster et d'Osnabrüek, Dès le 21 mars 1651, les trois électeurs ecclésiastiques, l'électeur de Bavière, l'évêque de Mûnster et le due de Neubourg avaient signé un paete de défense mutuelle, qu'on nomma la Ligue du Rhin. C'était l'ancienne Ligue Catholique qui se réorganisait, mais, cette fois, dans un but tout à fait nouveau. Plusieurs princes protestants, la reine de Suède, comme duchesse de Bremen, de Verden et de Poméranie, les ducs de Brunswick, le landgrave de Hesse-Cassel, suivirent cet exemple 'quelques mois après, et les deux ligues parurent beaucoup moins disposées à se menacer qu'à s'entendre pour protéger la paix de l'empire. Cette manifestation simultanée des deux partis religieux contint quelque temps l'empereur Ferdinand III, qui, d'ailleurs, voyait l'Espagne, durant les troubles de France, en état de se soutenir et même de réparer ses portes sans secours étranger. Mais, lorsque la France, sortie de ses guerres civiles, eut recommencé de presser avec vigueur son ennemie, Ferdinand, ainsi qu'on l'a vu plus haut, transgressa de plus en plus évidemment le traité de Westphalic, fit passer des troupes en Belgique et en Lombardie et lança des décrets impériaux contre les princes italiens alliés de la France.

Le gouvernement français se mit en devoir de soutenir la lutte, d'abord par les voies diploniatiques : sa position était très-avantagense, et les deux ligues allemandes de 1651 lui offrièment une excellente base; Mazarin et les habiles agents qui le secondalent, servien et Lionne, conquerte le projet de réunir les deux ligues en une scule sous le patronage de la France. Des traités particles arec deux électeurs protestants, qui étaient restés en dehors de la double ligue, préparèrent le succès de ce grand d'éssein; en février (1656, l'électeur de Brandebourg signa un pacte défensif avec la France; en juillet de la même année, le Palatin se mit, pour trois aus, à la solde du gouvernoment français et s'engagea, moyennant un subside, à coopérer à tous les plans de la France.

Ferdinand III mourut, sur ces entrefaites (2 avril 1657), laissant un fils de dix-sept ans, Léopold-Ignace, qu'il n'avait pu encore faire élire roi des Romains. C'était un coup funeste pour la maison d'Autriche, qui se trouvait complétement livrée à la discrétion du collège électoral, et la situation était d'autant plus difficile, que le nord de l'Europe était en ce moment embrasé par une guerre terrible dans laquelle l'Autriche se trouvait entrainée. L'Autriche étalt menacée de voir l'équilibre du Nord complétement rompù au profit de sa redoutable ennemie la Suède, que dirigeait un nouveau Gustave-Adolphe. L'abdication volontaire de la célèbre Christine (en 1654) avant mis le scentre de la Suède entre les mains d'un petit prince allemand, de Charles-Gustave, de la branche palatine de Deux-Ponts, fils d'une sœur de Gustave-Adolphe, le roi de Pologne, Casimir Wasa, avait protesté, pour la forme, en vertu des prétentions héréditaires de sa maison sur la Suède. Charles-Gustave avait répondu en arrachant la Pologne au prince qui lui contestait la Suède. Il s'était précipité comme un ouragan sur les provinces polonaises : il était entré sans résistance à Posen, à Kalisch, à Varsovie; il avait battu Casimir, pris Cracovie et réduit Casimir à s'enfuir en Silésie : la Pologne ct la Lithuanie, frappécs de stupeur, lui avaient juré fidélité, L'électeur de Brandebourg, après une vaine tentative pour lui disputer la Prusse polonaise, avait été obligé de lui rendre honimage pour la Prusse ducale (juillet 1655 - janvier 1656).



Cette foudroyante révolution avait jeté tous les cabinets dans une extrême anxiété : l'empereur se sentait pris à revers dans la Hongrie et la Bolème, et complètement enveloppé par la réunion de la Pologne à la Suède: le pape voyait la Pologne perdue pour le catholicisme; le Danemark trembhit devant les gigantesques accroissements de son ancienne rivale; la Hollande craignait la perte de son commerce dans la Baltique, qui devenait un las suédois; la Moscovie, qui, à la faveur des troubles de Pologne, avait entamé la Lithuanie, fréenissait d'être arrêtée dans ses ambitions par cette Suède altière qui lui avait déjà fermé tout accès vers la Baltique; la France elle-même n'était pas sans appréhender la runture de l'évuilibre du traité de Vestballe.

La réaction fut prompte : ce triomphe de surprise avait trop peu coûté pour être durable; une flotte hollandajse couvrit Dantzig, la grande ville hanséatique de la Prusse maritime : l'esprit national et religicux souleva la Pologne contre les envahisseurs étrangers et hérétiques; le roi Casimir revint et rentra dans Varsovie : les Cosaques de l'Ukraine , les Tatares de la mer Noire, furent appelés au secours de la Pologne; les Moscovites envahirent les provinces suédoises de la Baltique orientale, la Carélie, l'Ingrie et la Livonie, Charles-Gustave fit face partout, en sacrifiant ce qu'il ne ponvait conserver : ses licutenants repoussèrent les Moscovites; il affranchit la Prusse de tous liens de vassalité, afin de retenir l'électeur de Brandebourg dans son alliance; il céda au prince de Transylvanie, Georges Rakoczi, ses prétentions sur la couronne de Pologne, en se réservant les provinces voisincs de la Baltique, et attira le Transvivain en Pologne avec cinquante mille Hongrois, Transylvains, Esclavons et Cosaques.

Ge fut alors que imourut Ferdinarid III, comme il s'appretiati à s'allier au roi Gasimir. Son frère, l'archiduc Léopold-Guillaume, qui prit la régence des états autrichiens au nom du jeune roi de llongrie Léopold-Ignace, suivit la ménie politique, signa un traité d'alliance avec la Pologne en mai 167 et, seconde par la diplomatie hollandaise, poussa le Banemark et le Brandebourg à rompre avec la Suède (initlet-septembre 1657).

Mais, pendant que la régence autrichienne réussissait à ourdir

une coalition contre les Suédois, la France ouvrait contre l'Autriche une grande campagne diplomatique.

La diète électorale avait été convoquée à Francfort. Deux ambassadeurs furent accrédités par la France auprès de la diète : le premier était le maréehal de Gramont, homme d'esprit et de plaisir, fastueux sons arrogance, agréable de manières et surtout bon convive, la première des qualités sociales aux veux des princes allemands; le second était Lionne, la diplomatie inearnée. Gramont devait gagner les personnes; Lionne faire les affaires. Le but patent de l'ambassade était d'obtenir la réparation des violations du traité de Westphalie; le but secret, d'enlever le sceptre impérial à la maison d'Autriche, ou, si l'on n'y pouvait réussir, d'enchaîner le bras qui tiendrait ce scentre plus étroitement qu'on ne l'avait fait à Münster. Quoi qu'en ait dit un historien moderne , en forçant le sens de quelques pièces diplomatiques, Mazarin ne pensa pas sérieusement à faire élire Louis XIV empereur, ou, du moins, il n'y pensa que pour le cas où l'on ne pourrait trouver de candidat allemand, et, sans s'attacher à cette idée dangereuse, il eut vivement souhaité d'opposer comme eandidat au roi de Hongrie l'électeur de Bavière, idée déjà aneienne dans la diplomație française. L'électeur régnant de Bavière était un jeune homme de vingt et un ans, Ferdinand-Marie, qui avait succédé, en 1651, au fameux duc Maximilien, son père.

L'ambassade française avait une première difficulté à surutonter: avant de vaincre, il fallait arrives ur le champ de bataille, et el parti autrichien prétendait interdire l'accès de la diéte électorale aux étrangers, ce qui eot exelu les Français et non les Espagnols, le roi d'Espagne étant membre de l'empire pour le cercle de Bourgogne. L'électeur de Mayence, archielanceire de l'empire, fit décider qu'on recevrait les Français. Les ambassadeurs passèrent par Heidelberg et y conclurent un nouveau traité secret avec l'électeur Palatin, qui s'engagea, par écrit, à faire dans la diète

Lemontey, Monarchie de Louis XIV; Prices justificatives; p. 21á et suiv. — Le
témolgrage de Britune mérite fort peu de considération: Ce personnage médiocre et
vaniteur n'avait été maintent dans la charge de servictier d'état des faffars étrangères que par la faveur personnelle d'Anne d'Autriche, et Mazarin ne le-consultait
jumais sur les falires sérieuxes.

506

tout ce que les ambassadeurs lui demanderaient au nom du roi: les ambassadeurs lui promirent, en récompense, 230,000 écus en quatre ans, outre ce qu'il avait déjà reçu. On prit, de part et d'autre, de rigoureuses précautions : l'argent fut consigné au plénipotentiaire suédois près de la diète : le Suédois ne devait payer que sur l'avis des Français. Cette singulière transaction servit de modèle à maint autre accommodement de même sorte. Les princes allemands se faisaient paver pour faire ce qui était, au fond, selon leur intérêt et selon leurs vœux. Ils étaient tellement habitués à négocier la main tendue, que des politiques plus scrunuleux que Mazarin et que Lionne eussent eu grand'neme à éviter d'acheter des gens qui voulaient absolument se vendre.

Tous, cependant, ne se vendaient pas ainsi : l'archevêque de Mayence, Jean-Philippe de Schænborn, homme de bien et loyal Allemand, ne se rangea du côté des Français que parce qu'il y crut reconnaître l'intérêt de son pays. Il était le seul des électeurs présents à Francfort quand les Français y arrivèrent (juillet 1657). Il témoigna aux ambassadeurs un ardent désir de voir finir cette guerre entre la France et l'Espagne, qui menacait à chaque instant de rallumer en Allemagne des feux mal éteints. Mazarin, sur les lettres de Gramont et de Lionne, offrit au prélat allemand de prendre le collége électoral pour arbitre. L'archevèque de Mayence eut le cœur tout à fait gagné.

Les autres électeurs parurent les uns après les autres. On reconnut bientôt qu'il serait fort difficile de disputer l'empire au jeune roi de Hongrie. L'Autriche savait recourir aux mèmes arguments que la France, et depuis plus longtemps. Si l'électeur de Cologne, Maximilien-Henri, cousin germain de l'électeur de Bavière (régnant depuis 1650), était tout à la France, l'électeur de Saxe, Jean-Georges II (régnant depuis 1656), était, comme l'avait été son père, gouverné par des conseillers yendus à l'Autriche; l'électeur de Trèves, Charles-Gaspard de Leven (régnant depuis 1652), était également livré aux Autrichiens, malgré les obligations que son prédécesseur avait eues à la France. Quant à l'électeur de Brandebourg, qui ne comparut que par ambassadeurs, il s'engageait en ce moment même dans l'alliance autrichienne contre la Suède. Les Français tâchèrent cependant de le gagner en gagnant ses

ambassadeurs. Le roi de Hongrie, qui était électeur, comme roi de Bobème, n'avait pas encore l'âge requis pour voter. Si l'on eut pu empêcher de retarder l'élection, quatre voix eussent suffi pour élire le duc de Bavière.

Mais le due de Bavière n'était pas présent : il s'était contenté d'envoyer des ambassadeurs, et les bruits les plus contradictoires circulaient sur ses intentions. On ne pouvait le faire empereur malgré lui. Gramont partit pour Munich, afin d'éclaireir la situation. Il trouva un jeune honnne doux, timide et dévot, sans volonité personnelle, poussé par sa femme, princesse de Savioe, pleine d'ambition et de courage, mais retenue par sa mère, archiduchesse d'Autriche, et surtout par son ministre et par son confesseur. Gramont reconnut qu'il n'y avait rien à espèrer et repartit sur-le-chamn

Il n'y avait aucune chance de faire élire Louis XIV. Les ambassadeurs français ne songèrent plus qu'à forger une bonne bride au futur empereur, puisqu'ils ne pouvaient l'écarter de l'empire. Ge terrain était bien autrement favorable que l'autre. Ceux même des électeurs qui avaient engage leurs voix à la maison d'Autriche ne demandaient pas mieux que de resserrer le pouvoir impérial dans les plus étroites limites, et, d'ailleurs, pour ce qui regardait les canitulations à imposer au nouvel empereur, les électeurs n'étaient plus seuls compétents : les deux collèges des princes et des villes avaient voix délibérative. Les agents français et leurs adhérents travaillèrent avec ardeur à préparer les capitulations les plus restrictives possible et la réunion des deux ligues catholique et protestante en une seule. C'était à travers d'interminables banquets et de lourdes orgies qu'avançaient ces grandes affaires. Le maréchal de Gramont donne, dans ses mémoires, de bien curieux détails sur les mœurs des altesses germaniques du xvn siècle ...

Les Français eurent tout le temps de négocier : les princes

<sup>1.</sup> F. per resemple, le récit du bamquat où les cieq decepure, après boire, dansevets une la table, le américal de l'emmont - meants le branch e - Ce dimerbi-dura depain mild jouqu'i, 'nouf herrer da soir, et l'en y but donc so treu millé panté, - le grave archérolgué de Majoren, personange de trèchones meurre et de partie, - le grave archérolgué de Majoren, personange du trèchones meurre et de previe, et limat d'imment, assister à des scènes, du Gergantes. Mén. de Gramont, 2 part, passine.

autrichiens et les ambassadeurs espagnols ne parurent qu'au mois de mars 1658, quand Léopold-Ignace eut atteint l'âge de voter. Les deux Léopold, l'oncle et le neveu, avaient été précédés à Francfort par le bruit des désastres de leurs alliés les Danois. La diversion danoise suscitée par la politique autrichienne et hollandaise avait été très-secourable à la Pologne : Charles - Gustave . informé de l'attaque du duché de Bremen par les Danois, avait couru de ce côté, en engageant le prince de Transylvanie à évacuer provisoirement la Pologne: Rakoczi n'écouta pas ce conseil et se perdit; battu par les Polonais et les Tatares en Volhynie et réduit à une paix humiliante, il fut ensuité assailli par les Turcs en Transylvanie, pour le punir d'avoir attaqué la Pologne sans la permission du sultan, son souverain, et finit par périr dans un combat contre ces nouveaux adversaires. La Pologne fut ainsi délivrée, mais aux dépens du Danemark. Charles-Gustave, assisté tout à point par la France de 400,000 écus qui l'aidèrent à refaire ses troupes ruinées, avait, en quelques semaines, recouvré le duché de Bremen et envahi le Holstein et le Jutland. La mer ne l'arrêta point : par un exploit inouï dans l'histoire, il traversa de pied ferme, avec infanterie, cavalerie et artillerie, quatre ou cinq bras de mer glacés, passant d'île en île jusqu'à ce qu'il fût arrivé dans la grande île de Sceland, aux portes de Copenhague, Les armes tombèrent des mains des Danois abasourdis et, par la médiation des agents de France et d'Angleterre, la paix fut signée à Roschild en Seeland, sous de dures conditions pour les vaincus. Le Danemark céda à la Suède le Schonen (Scanie), le Halland, le Bleking, c'est-à-dire, tout ce qui lui restait en Scandinavie, avec l'île de Bornholm, Bahus et Drontheim en Norvége, et reconnut la franchise du Sund (mars 1658).

L'intervention pacifique de la France dans la guerre du Nord produisit un très-bon effet à Francfort ; les électeurs résolurent à leur tour d'intervenir entre la Francé et l'Espagne, comine le gouvernement français les y, avait invités, et envoyèrent des députés à Louis XIV, qui les acuetilist très-bien à Amiens (mài 1558). Le chef de l'ambassade espagnole à Francfort, Peñaranda, sollicité d'entrer pareillement en pourpariers, s'était déclaré sans pouvoirs et avait refusé le passe-port que lui demander.



daient les électeurs pour envoyer en Espagne. Il prétendit que l'offre des Français n'éait qu'un leurre pour entraver l'élection impériale. Grannot et Lionine d'irlevat dors de traiter par l'intermédiaire des électeurs, aussi bien après qu'avant l'élection, pourvu qu'on fit raison à la France des infractions au traité de Manster. L'habile modération des Francis ent un poliri succès : les

emportements de Peñaranda, qui eut une violente querelle avec l'électeur de Mayence, ne servirent qu'à rendre la cause espagnole plus mauvaise, et le nonce du pape déploya un zèle inutile en faveur du Roi Catholique. La capitulation impériale ne fut qu'un commentaire explicatif et confirmatif du traité de Westphalie. On imposa derechef au nouvel empereur, dans les termes les plus exprès, l'interdiction de fournir aux ennemis de la couronne de France « aucunes armes, argent, soldats, vivres ou autres commodités; » de donner « logements, quartiers d'hiver ou passage à aucunes troupes qui seroient conduites contre ceux qui sont compris dans les traités d'Osnabrück et Münster; » de se meler, « en façon quelconque, dans les guerres qui se font présentement dans l'Italie et le cercle de Bourgogne, » Le vicariat de l'empire en Italie fut rendu au duc de Savoie et il fut interdit à l'empereur de rien faire contre le duc de Modène. L'empereur, enfin, dut s'engager à poursuivre la négociation de paix entreprise par les électeurs entre la France et l'Espagne, comme aussi la négociation relative à la paix de la Pologne !.

La capitulation fut jurée le 18 juillet et Léopold I<sup>er</sup> fut couronné le 31.

Les Français n'avaient encore remporté qu'une victoire nominale, car la capitulațion ne devait valoir que par la garautie qui en assurerait le maintien; cette garantie, c'était la réunion des deux ligues allemandes sous un même drapeau. On n'avait pu conclure avant l'étection : les Austrichienset les Beapagnois commerçaient à espérer de faire échouer le-dessein des Français. Ils n'y partiment pas. On surmonta des difficultés susticés par les Sud-

Art. 4-13-14-39, dans les Mémoirs de Gramont, ap. Collect. Michaud, 3º part.
 Vart. 9, 307-309. — Pi a capitulațion dans Dumont, t. VI, 2º part.
 De seel article qui plût déplaire à la France était relatif au maintiend des dix Villes de la préfecture d'Alsace dans le corps de l'empire. Mais c'était uno réserve do pure forme.

dois, mécontents qu'on n'eût point obligé l'empereur, par la capiulation, d'abandonner la Pologne comme l'Espagne, et, le 1's oût, les deux ligues catholique et protestante signérent à Francfort un pacte d'union pour le maintien de la paix de Westphalie. La France y accéda le lendemain, et il flut stipuld que tous les autres princes; e membres de ladite paix, » pourraient entrer dans cette alliance défensive conclue pour trois aus avec faculté de rénouvellement. La France et les princes ligués s'obligent à s'entresecourir, dans lecas où quelqu'un d'entre eux serait traublé dans les droits et possessions que la fassure le traité de Westphalie. Les électeurs et princes alliés, surtout ceux « dont les étais sont sur des rivières, et principalement sur le Rhin, » s'obligent de prendre garde que les troupes envoyées en Flandre contre le Roi Très-Chrétien ne passent sur leurs terres et n'y prennent des quartiers d'hiver, des armes et des vivres.

510

On arryta sur-le-champ les mesures nécessaires pour que TAlliance du Rhiñ ne restal pa sun eletre morte. En directoire chargé de veiller aux intérêts communs fut installé à Francfort, sous la présidence de l'électeur de Mayence. Les contingenis des allés écient likés par le traité: on les mit sur pied au nombre d'environ dix mille hommes, sur lesquels la France fournit seize cents fantassin, buit cents écheaux et cinq canons. Un seigneur allemand au service de France, le prince de Salm, fut nommé feld-marécha genéral.

L'Alliance du Rhin, qui compléta le traité de Westphalle, qui effaça les dernières traces des guerres religieuses dans l'Europe centrale, en réunissant les deux religions sous un même étendard politique, et qui assurar/abandon de la Belgique par l'Allemagne aux armes de la France, peut être considéré comme le point culminant de la politique française vis-à-vis de l'Allemagne.

A force d'obsessions, les ministres de l'empereur et le nonce du pape amenèrent l'électeur de Trèves et l'évêque de Monster, sinon à refuser, du moins à suspendre leur ratification : mais l'absence de ces deux signatures fut compensée par l'accession des contes de Waldeek, du landgrave de l'esse-Darmstadt et du duc de Wortemberg, étrangers aux actes primitifs des deux ligues, Le 31 août 1600, l'Alliance du Rhin fut renouvelée pour trois ans : l'évêque de Munster se décida enfin en janvier 1661 et Félecteur de Trèves ne tarda pias à suivre son exemple, qu'imitèrent d'autres princes encore. L'Alliance du Rhin alla s'étendant et se consolidant durant plusieurs années !

A la fin de 1658, la conclusion de l'Alliance du Rhin et l'établissement des garnisons françaises aux portes de Bruxelles et de Gand avaient fait à la France une position politique et militaire vraiment magnifique. Les chances les plus éclatantes semblaient promises à la campagne de 1659. Quelques années plus tôt, en pareille occasion, les pensées de paix qu'avait eues Mazarin n'eussent pas manqué de s'enfuir devant la victoire : le cardinal-ministre n'ent plus songé qu'à poursuivre, qu'à compléter la conquête de la Belgique; bien des voix qui naguère, autour de lui, demandaient à grands cris la paix, quand la paix était impossible, ne criajent plus maintenant que batailles. Mais Mazarin avait vicilli, plus par les fatigues que par les années; sa santé s'altérait et il désirait sincèrement clore sa carrière par une paix glorieuse pour la France et acceptable pour l'Espagne. Anne d'Autriche, qui, dans les jours de péril, n'avait point failli aux devoirs de mère du roi de France, redevenait la sœur du roi d'Espagne depuis qu'elle voyait son pays natal vaincu et abaissé : elle poursuivait les ministres de ses instances en faveur de la paix ; l'épuisement du peuple français, si malheureux au milieu des triomphes de l'état, et l'immense désordre des finances étaient des arguments d'un grand poids.

Ces arguments n'eusent pas suffi toutefois : il fallait une base à la paix ; il fallait que la France y rencontràt des avaintages qui l'Indomnissasent des conquêtes que la paix l'empécherait d'achever. Or, il se trouvait précisément qu'un pròjot longtemps caressé par Mazarin, et qui, en 1656, avait été rejeté comme impossible par l'Espagne, était deveiu réalisable. Depuis la mission de, M. de Lionne à Madrid, les circonslances avaient changé, non pas seulement, par les revers qui devaient rendre l'Espagne plus seulement, par les revers qui devaient rendre l'Espagne plus

Mém. de Gramont, 2º part. — Népociation de paix de MM. les électeurs de Mayence et de Cologne entre la Prance et l'Espagne (récligée-par M. de Lionne); Paris, 1658-1659. — Les Actes, dans Dumont, t. VI, 2º part.; an. 1656-1657-1658. — Mignet, Succession d'Espagne, t. II, p. 13-20.

flexible, mais par la naissance d'un Infant, L'infante Marie-Thérèse, qu'Anne d'Autriehe et Mazarin souhaitaient de faire épouser à Louis XIV, avait donc maintenant un frère entre elle et le trône des Espagnes, ee qui rendait cette union moins alarmante aux veux des Espagnols et ce qui laissait toutefois subsister des éventualités bien suffisantes pour la rendre précieuse aux Français. Il y avait même quelque chose de plus que des éventualités. Le droit coutumier du Brabant, suivi par Namur, l'Artois, le Limbourg, la Gueldre et le Cambresis, statuait que, lorsqu'un mari ou une femme venait à mourir, les fiefs appartenant et à l'énoux décédé et à l'époux survivant étaient dévolus en nuepropriété aux enfants, de sorte que, si le survivant se remariait, les enfants du second lit n'avaient aucune revendication à exercer!. Marie-Thérèse était fille du premier lit : l'infant nouveau-né était fils du second, Charles-Quint avant déclaré les Pays-Bas réunis à la monarchie et soumis aux lois des Espagnes, les Espagnols ne songeaient plus à ce vieux droit qui n'avait pas eu occasion d'être appliqué à la souveraineté du Brabant depuis le xur siècle; mais il est probable que Mazarin le déterra par la main de Lionne et comprit qu'il y avait là des prétentions trèsspécieuses à acquérir sur la partie des possessions espagnoles incomparablement la plus désirable pour la France. Ceci était de nature à diminuer le regret qu'on pouvait avoir d'arrêter les armes françaises au milieu de leurs succès 2.

Quelque inclination que Mazarin ett à la paix, la Frince ne pouvait plus firie les avunes sans compronettre sa dignité. L'Espagne in avait point accepté la médiation des électeurs; Mazarin ne voulait pas de la médiation du pape, qui avait eu beau se plaindre, envoyer des nonces, réclamer ses droits de père comnun des fidèles, et qui n'avait obtenu que des réponses polies, mais évasives.

Le cardinal s'avisa d'un moyen indirect fort habilement conçu pour contraindre l'Espagne à se déclarer. C'était un tiers qui

<sup>1.</sup> Coutumes de Brabant, c. 1, art. 2, 15, 16, 17.

Saivant les Mémoires manuscrits de Frémont d'Ablancourt, ce serait un secrétaire de Turenne, versé dans les usages des Pays-Bas, qui aurait donné le premier avis de cette contume.

devait payer les frais de cette manœuvre. Les Espagnols faisaient en ce moment de grands efforts pour détacher la Savoie de l'alliance française : les Piémontais étaient las de la guerre et sentaient qu'ils tomberaient dans une entière dépendance de la France, si les Français se rendaient maîtres de Milan; la duchesse douairière de Savoie. Christine de France, qui continuait à gouverner sous le nom du due son fils, s'était laissé ébranler par les instances de l'Espagne : elle finit par faire entendre à Mazarin et à la reine mère que son fils rentrerait dans la neutralité, à moins que le roi, son neveu, n'épousât celle de ses filles qui était encore à marier, ainsi qu'on lui en avait donné depuis longlemps l'espérance. La cour de France répondit en assignant à la cour de Savoie un rendez-vous à Lyon pour la fin de novembre 1658. La restitution de la citadelle de Turin, occupée depuis bien des années par les troupes françaises, devait servir de prétexte à cette entrevue : le due de Savoie serait censé venir remercier Louis XIV. Mazarin s'arrangea nour que le cabinet de l'Escurial nút connaître à temps le vrai but de l'entrevue de Lyon : si l'Espagne se décidait à offrir l'infante, on se dégagerait d'avec la maison de Savoie; si l'Espagne gardait le silence, le mariage de Savole s'accomplirait et la France n'en appellerait plus qu'à la fortune du glaive.

La cour quitta Paris le 26 octobre et se dirigea lentement vers Lyon. Son passage dans la capitale de la Bourgogne fut signalé par des incidents peu agréables à cette province et peu honorables pour la moralité du gouvernement. On avait convoqué à Dijon les États de Bourgogne avant l'époque ordinaire (ils étaient triennaux), afin de tirer d'eux un fort don gratuit à la faveur de la présence du roi. Ils trainaient leurs délibérations en longueur. de crainte qu'une fois le don accordé, le roi n'imposât au parlement de Dijon l'enregistrement de plusieurs édits bursaux que ce parlement repoussait. Le ministre de la guerre, Le Tellier, alla, de la part du roi, assurer les États que, s'ils donnaient la somme demandée, le roi ne ferait pas d'innovation dans la province. Le don fut octroyé. Dès le lendemain, Louis XIV porta les édits au parlement en lit de justice; puis la cour partit, laissant le chancelier à Dijon pour faire exécuter les ordres du roi. Le mécontentement fut extrême dans tout le pays, et surtout parmi les

magistrats, dont les édits bursaux augmentaient le nombre : le parlement revint sur l'enregistrement juposé par la présence royale et résistà si vivement, que le premier président et dauze conseillers furent envoyés en exil!.

La çour de France fit son entrée à Lyon le 24 novembre : la cour de Savoie l'y répignit le 28. Bien que le roi ett en ce moment un autre amour dans le cœur, la princesse Marguerite des Savoie produisti sur lui une impression favorable, et le sauc cours regardaient déjà le mariage comme conclu. Louis XIV semblait décidé; Anne d'Autriche se désolait, sans oser s'opposer à ce qui paraissait inévitable. Le lendemain soir. Aluzarin entra tout à coup-dans le cabinet de la reine mère : « Yapporté à Votre Valigeté», e dicit en souriant, e une nouvelle à laquelle elle ne « s'attend guère. — Nous avons la paix et l'infante! »

La veille, tandis que la cour de Savoie entrait par une porte dans Lyon, par une autre porte éait arrivé un des secrétaires d'état du Roi Catholique, don Antonio Pimentel, chargé d'une lettre de Philippe IV pour Anne d'Autriche. Philippe offrait sa fille à Louis XIV.

Le desir de réunit tout ce qui réstait de forces à l'Espagne pour thether à tout prix de recouvrer le Portugal, et les avis du gouver-neur de Milan, Fuensaldaia, qui était melleur politique que guerrier et qui jugeait la Belgique et Milan perdus si la guerre continuait, avaient vaince les répugnancés de don Luis de Haro et, par suite, de Philippe IV. Le cabinet de Madrid avait refusé, bien qui à regret, les propositions du nouvel empereur, Léopold l'v, qui offrait de déchare la guerre à la France, en dépit des traités et des capitulations, si l'on lui accordait l'infante. Pimentel était parti, déguisé, sans passe-port, était venu trouver à Lyon fintendant de la maison de Mazarin, qu'il conpaissait et qui avertit le cardinal de sa venue : cet intendant, c'était deun-lispisté Coussar 2.

Mem. de mademoiselle de Montpensier, p. 304-307. - Id. du prince de Tarente,

<sup>2.</sup> Mem. de mademoiselle de Montpensier, p. 308-309. — Id. de madame de Motteville, p. 470-474; — de Montgiat, p. 335-337.

L'offre de l'Espagne fut agréce sur-le-champ: Anné d'Autriche s'expliqua franchement avec sa belle-sœur, la douairière de Savoie, qui reconduisit tristement sa fille à Turin, emportant pour toute consolation la promesse écrite que le roi épouserait la princesse . Marguerite, si le mariage projeté avec l'infante ne s'accomplissait nas.

Les bases de la paix, la matière du traité, furent arrêtées dans le plus grand secret entre Mazarin, assisté de Lionne, et Pimentel. Il n'était plus question, comme en 1656, de rendre toutes les conquêtes pour avoir l'infante, qui n'était plus l'héritière présomptive du trône. La France entendait garder tout ce qu'elle avait prétendu dans la négociation de 1656, la question du mariage à part, plus une partie des conquêtes de 1658, et recouvrer Hesdin. Pimentel céda sur les principaux points et sur la grande affaire du prince de Condé, qui avait été naguère la pierre d'achoppement. Dès lors les difficultés sérieuses parurent levées. Pimentel n'avait pas de pleins pouvoirs pour signer le traité préliminaire : il les attendit en France, gardant toujours son incognito. La cour était repartie pour Paris au mois de janvier 1659. L'envoyé d'Espagne rejoignif la cour aussitôt qu'il fut en règle et débattit longuement les détails du traité avec le premier ministre et Lionne, qui remplissait véritablement les fonctions de ministre des affaires étrangères, quoiqu'un autre, le vieux Brienne, en cût le titre. Les préliminaires de la paix furent enfin signés le 4 juin 1659 : une trêve de deux mois avait été convenue dès le 7 mai. Pendant ces deux mois, le cabinet de Madrid devaît envoyer sa ratification. Les questions d'exécution et celles relatives au mariage de l'infante devaient être réglées dans une conférence qui se tiendrait prochainement sur la frontière entre les deux premicrs ministres de France et d'Espagne.

Bien des gens, surtout parmi les hommes de guerre, blamèrent la suspension d'armes et la conflance que témoignaît le cardinal dans une négociation qui pouvait n'être q'un leurre; mais Mazarin avait sainement jugé la position et les intentions du gouvernement espagnol.

Le cardinal n'était pas cependant sans sujet d'inquiétude; mais ce n'était point au dehors, c'était à l'intérieur, c'était dans sa maison même, qu'était en ce moment l'obstacle à ses desseins. Sa nièce, Marie Mancini, l'inquiélait plus que le conseil de Castille et menacait de faire révolter contre son autorité le roi, jusqu'alors si docile. Le jeune Louis, sous un extérieur grave et réservé, cachait une nature pleine d'énergié au moral et au physique et les vives passions d'un tempérament précoce 1. Ses jeunes ardeurs avaient été quelque temps contenues par la dévotion que lui avait inspirée sa mère et distraites par d'innocentes galanteries avec une des nièces du cardinal, Olimpia Mancini, qui fut mariée à un fils du prince Thomas de Savoie, investi du comté de Soissons, Une inclination moins enfantine, pour une fille d'honneur de la reine, fut arrêtée par l'intervention de la reine et du cardinal, et Louis se consola, dit-on, par des voluptés vulgaires et secrètes 2. Il v fut bientôt arraché par le premier amour sérieux qu'il eût encore éprouvé, Mazarin avait jusqu'à sept nièces du nom de Mancini et de Martinozzi, et Louis avait été élevé au milieu de toutes ces jeunes filles : une d'elles, Marie Mancini, qui n'était guère qu'une enfant alors qu'il courtisait sa sœur Olimpia, s'empara peu à peu de son attention par le désir qu'elle montrait de lui plaire. Douée d'une fort médiocre beauté, mais d'une physionomie expressive et d'une ame hardie et tout à la fois ambitieuse et passionnée, elle exerca sur Louis un attrait toujours croissant : elle surexcita son imagination et son cœur par les romans, par la poésie et la littérature, à laquelle il avait pris jusque-là peu de goût; ce qui était, avant le voyage de Lyon, une inclination détà manifeste à tous les yeux, devint, après le retour à Paris, une passion si impérieuse, que le roi proposa nettement au cardinal d'épouser sa nièce.

On a prétendu que Mazarin avait été séduit par l'idée de placer sa nièce sur le trone de France; que, déjà, antérieurement, il avait songé à Olimpia, et qu'il n'aurait reculé, quant à Marie, que

Î. Un accident naturel, relatif à cette précecité et interprété par un esprit haineux et devenu, paralt avoir motivé l'accessition formulée contre Mararin par La Porte, dans ses Minosire, l'Collete, Michand, 3° sér., 1, VIII, p. 51. Ce valet de chambre d'Anne d'Autriche accuse le ministre d'avoir cherché à dépraver les mœurs du roi encore enfaut.

Il cut une fille d'une jeune jardinière. Mém. de Saint-Simon; 1828, ln-8, t. IV, p. 182.

devant la colère d'Anne d'Autriche, qui l'aurait menacé de soulever tout le révaume contre lui et de se mettre à la tête d'une nouvelle Fronde, Il est vrai qu'Anne d'Autriche fut très-alarmée des projets de son fils et qu'elle fit rédiger d'avance sa protestation par écrit '; mais il est certain qu'elle le fit non pas contre Mazarin, mais d'accord avec Mazarin pour arrêter le jeune roi; si l'orgueil du ministre avait été un justant ébloui, ce dont il ne subsiste aucune trace, sa raison prit aisément le dessus; il combattit le dessein du roi avec au moins autant de force et avec plus de succès que n'avait fait la reine mère et contraignit en quelque sorte Louis à souffrir la continuation des négociations avec l'Esnagne. Le moment venu de partir pour la frontière, où il devait conferer avec don Luis de Haro, Mazarin ne voulut point laisser de péril derrière lui : il sépara les deux amants et envoya sa nièce à La Rochelle. Ce fut alors que Marie Mancini adressa au jeune monarque, ces mots si souvent cités; « Vous êtes roi : vous pleurez, « et je pars 2 !... » La jeune fille eût résisté : le roi céda, Marie partit le 21 juin : le cardinal partit le 22, avec un imposant cortége, après avoir prorogé indéfiniment la trève, de concert avec Pimentel. Il recut, chemin faisant, la ratification du traité préliminaire par le roi d'Espagne.

Mazarin, retardé par les douloureuses atteintes de la goute et de la gravelle, qui l'assaillaient de plus en plus fréquemment, n'arriva que le 28 juillet à Saint-Jean-de-Luz : le premier ministre d'Espague, qui était depuis quelques Jours à Saint-Schastien, vint établir à Fontrarbie. Une quinzaine fut encore perdue

Mém. de Henri de Brienne, t. II, p. 46-50. — Il fant se défier de Brienne fils, plus spirituel que son père, mais tête fort légère. — Madame de Motteville elle-même n'a plus, envers Mazarin, son impartialité accontumée depuis que son frère eut été disgracié par ce ministre.

<sup>2.</sup> Mon. de Montgiat, p. 301. — Id. de madmas de Motteville, p. 477. — Y. ansis, A. Benére, in Novien de Massira, Marie de Ruescia, — M. De cente de Laborde, dans no Pola Massara, p. 210-227, a dansé tous les extraits importants des lectres dus no Pola Massara, p. 210-227, a dansé tous les extraits importants des lectres des non Pola Massara, p. 210-227, a dansé tous les extraits importants des lectres des non Pola Massara, nous devon reconsaltere de cette grave occasion ce ministre a mérité les plus grands cloges. On peut dire, à la verir, que Massara consaliant l'amour tries-peu recommissants de sen sinceré estat lour à cette, que Massara consaliant l'amour tries-peu recommissants de sen sinceré estat lour à cette de la consaliant l'amour tries-peut d'increal de la consaliant l'amour tries-peut d'increal de la consaliant de

à régler les questions d'étiquette, au grand ennui de Mazarin, qui faisait peu de cas de ces vanités et ne songeait qu'an solide. Don Luis de litero ne voulant pas rendre visite au cardinal à Sáint-Jean-de-Luz, de peur de paraître avouer la présance de la France, on convint de s'aboueher dans une petite île de la Bidassoa, appelée l'île des Faisans, qui fut déclarée propriété cominune des deux royaumes. L'île des Faisans est située auprès d'Andaye, à einq ceuts pas de l'endroit où avaient été échangées, en 1615, les princesses de l'endroit où avaient été échangées, en 1615, les princesses de l'endroit où avaient été échangées, en 1615, les princesses de l'endroit où avaient été échangées, en 1615, les princesses de l'endroit où avaient été échangées, en 1615, les princesses de l'endroit où avaient été échangées, en 1615, les princesses de l'endroit où avaient été échangées, en 1615, les princesses de l'endroit où avaient été échangées, en 1615, les princesses de l'endroit où avaient été échangées, en 1615, les princesses de l'endroit où avaient été échangées, en 1615, les princesses d'endroit où avaient été échangées, en 1615, les princesses d'unitée de l'endroit où avaient été échangées, en 1615, les princesses d'unitée de l'endroit où avaient été échangées, en 1615, les princesses d'unitée de l'endroit où avaient été échangées, en 1615, les princesses d'unitée de l'endroit où avaient été échangées, en 1615, les princesses d'unitée de l'endroit de l'échangées, en 1615, les princesses d'unitée de l'endroit où avaient été échangées, en 1615, les princesses d'unitée de l'endroit de l'endroit

La situation paraissait assez simple, les points essentiels étant arrêtés et les deux parties avant le désir sincère d'en finir. Néanmoins, les questions de réalisation présentèrent des difficultés qui ne tenaient pas seulement aux lenteurs habituelles de la diplomatie espagnole, ni à l'irrésolution de don Luis, irrésolu, au dire de son habile adversaire, parce qu'il n'était « pas informé à fond des affaires étrangères » : ehaeun essayait de gagner quelques avantages sur son rival, dans le débat des détails et des movens d'exécution. Don Luis ne pouvait se résigner à l'abandon de Condé, promis par Pimentel, et tâchait de revenir indirectement sur cette promesse : Mazarin tentait, de son côté: d'obtenir quelque chose pour le Portugal, ou, du moins, de montrer à l'Europe que la France cut tout sacrifié pour ne point abandonner ec peuple ami, quoiqu'elle ne fût pas engagée envers lui ; il alla iusqu'à offrir le rétablissement intégral de Condé et la restitution de toutes les eonquêtes françaises, si l'Espagne reconnaissait l'indépendance du Portugal. Il n'eût point hasardé une telle offre, s'il n'eût été certain qu'elle serait refusée : le gouvernement espagnol, qui regardait avec raison la recouvrance du Portugal comme plus importante pour lui que tout au monde, se faisait illusion sur la facilité d'une telle entreprise, et don Luis, exaspéré de sa défaite d'Elvas, s'attachait à ce projet avec toute la violence et l'obstination de l'orgueil offensé : Mazarin, alors, à son tour, non-seulement ne voulut plus entendre parier de restituer à Condé ses honneurs

et ses gouvernements, mais s'opposa formellement à ce que l'Espagne dédommageat le prince par un grand établissement territorial en Belgique. Les intrigues que Condé avait tenté tout récemment de renoucr avec le comte d'Harcourt, avec le cardinal de Retz., avec la noblesse mécontente de Normandie et d'autres provinces, rendaient Mazarin d'autant plus inflexible.

Un autre point capital fut abordé dans la quatrième conférence. le 22 août : c'était la renonciation de l'infante à la succession paternelle; Mazarin combattit les exigences des Espagnols à cet égard, quoique sans espoir de rien obtenir; mais don Luis se laissa emporter, dans la chaleur de la discussion, à un aveu décisif. « Eh »! s'écria-t-il, nonobstant ces renonciations, si le roi « mon maître venoit à perdre ses deux fils 1, il seroit fort à sou-« haiter, et non pas à espérer, que la France ne prétendit pas à « succéder et qu'elle ne prit pas toutes les plus fortes résolutions « pour cela » 2.

Les deux premiers ministres convincent que don Pedro Coloma. le plus ancien des secrétaires d'état espagnols, traiterait à Andaye, avec M. de Lionne, des conditions du mariage, et, le 26 août, Mazarin désigna le maréchal de Gramont pour aller à Madrid faire la demande officielle de l'infante.

C'était au milieu de cruelles souffrances physiques et de vives inquiétudes morales que Mazarin débattait ces grands intérêts avec une présence d'esprit, une persévérance et une fermeté vraiment admirables. L'exil de sa nièce ne l'avait point délivré des soucis qu'elle lui causait : un commerce très-actif de lettres. dans lesquelles la passion s'exaltait par l'absence même, s'était établi entre le roi et Marie Mancini; Mazarin le savait et s'efforcait . en vain d'amener Louis à v renoncer : les lettres du cardinal au roi ont été conservées : la plus ferme raison s'y exprime dans le plus noble langage. Mazarin se montrait maintenant plus dur,

<sup>1.</sup> Un second fils était né à Philippe IV pendant les négociations : mais il ne vécut que quelques mois.

<sup>2.</sup> Lettre de Mazarin à Le Tellier, du 23 août 1659; dans les Lettres du cardinal Mazurin; Amsterdam, 1690, in-12, p. 106, et dans Mignet; Succession d'Espagne, t. I, p. 41, Lionne assure que don Luis reconnut franchement, dans la discussion, que les droits de l'infante étaient inamissibles. - Extrait d'une narration de la négociation du marioge de la reine Marie-Thérèse, par M. de Lionne; 1660.

comme il le dit lui-même, que la reine mère, qui se laissait aller à quelque compassion et à quelque complaisance pour les peines de son fils. La cour était en route pour Bordeaux, où elle devait attendre la conclusion du traité de mariage, que l'on esnérait pouvoir réaliser avant l'hiver. Louis témoigna l'intention de se détourner de son chemin afin d'aller voir Marie Mancini à La Rochelle, et Mazarin ne put éviter cette équipée, qui eût fait le plus fâcheux éelat, qu'en autorisant Marie à venir « saluer la reine mère » à son passage à Saint-Jean-d'Angéli. Cette entrevue raviva les orgueilleuses espérances de la jeune fille et l'amour du roi, au point que Mazarin effrayé et irrité écrivit à Louis une lettre d'une extrême violence contre sa nièce : il la traitait d'extravagante, d'ingrate, d'ambitieuse, incapable d'aimer personne, « Songez, je vous prie », disait-il au roi, « s'il v a au monde un « homme plus malheureux que moi, qui, après m'être appliqué u avec ardeur à procurer, par toutes les voies les plus pénibles, la « gloire de vos armes, le repos de vos sujets et le bien de votre : « état, ai le déplaisir de voir qu'une personne qui m'appartient « est sur le point de renverser tout et de causer votre ruine » 1... 1 Le roi se fâcha : le cardinal menaca de quitter la France avec

MAZARIN.

sa nièce, aussitôt qu'il aurait signé la paix. « Aucune puissance », écrivait-il, « ne sauroit ni'ôter la libre disposition que Dieu et les « lois m'ont donnée sur ma famille ». L'orage s'apaisa : tandis que Louis, combattu entre ses sentiments et son bon sens précoee, laissait avancer le traité de

mariage avec l'infante tout en se livrant à sa passion pour une autre feinme, celle qui était l'objet de cette passion prit une résolution courageuse et inattendue : elle s'arracha héroiquement à son beau rêve; elle rompit sa correspondance avec le roi et combla de joie son onele en tranchant le nœud de la situation « par une action telle, qu'il cût été malaisé d'en attendre une semblable d'une personne de quarante ans, qui cût été nourrie toute sa vie parmi des philosophés » 2.

Lettres de Mazaria, t. I. p. 179-202. — Lettre du 28 août 1659.

<sup>2.</sup> Lettre de Mazarin du 8 septembre 1659, dans l'Histoire du Traité des Pyrénées, t. I, p. 365. - Madame de Motteville, p. 474-481. - Chose singulière et qui montre tout ce qu'il y a d'incertitudes dans la plus sage et la plus profonde politique! Nous

Pendant que le roman des royales amours finissait ainsi par un dénoûment impreuu, les négociations avaient suivi leur cours. La question de la dot de l'infante avait été vidée; Mazarin avait demandé pour la dot toutes les places conquises depuis la ripture des pourparlers de Madrid en 1665, Don Luis ne voluit rien céder au delà des places promises par Pimentel et offrit seulement 50,000 éeus d'or. la même dot qu'avait reçue autreis Anne d'Autriche. On accepta; mais Lionne parvint à introduire dans le contrat une clause d'une portée incalculable : éétait que la renonciation de l'infante à l'héritage paternel aurait lieu : moyennant le paicment desdits 500,000 éeus aux termes fixés. » On vera quelles furent les suites de cete r'eserve.

La question du ritabilissement du prince de Conide fut vidée à la charge en faveur du prince, tout en protestant que cet article ne pouvait rompre la paix, « qui étoit faite ». Mazarin profita de l'Obstination du ministre espanol et sut ancner don Luis à offir à la couronne de France une place de quelque importance, Avesnes ¹, que l'Espagne avait projeté de donner à Condé en souveraineté, sous la condition que Louis MY accordat au prince, le gouvernement de Bourgogne. La charge de grand mattre de la maison du roi, qua vait eue Condé, dut être transmise à son fils. Mazarin ne se contenta point d'Avesnes et oblint, de plus, la restitution de Juliers au due de Neubourg, un des principaux alliés de la France en Allemagné. L'Espagné occupait, depuis près de quarante ans, cette place, qui lui donnait un point d'appui dans les novinces réchanas (s'-26's sontembre).

parlions da bon sero da jeune roi es de la sagació de Majaxin, qui luttaires-courte papación de Lonis. El heir III s'els passi que le bon seu de Lonis ait en raison et que la sagació de l'onis. Diver III s'els passi que le bon seu de Lonis ait en raison et que la sagació de Mazaria ni servi la France. Si la guerre est contino, il est trèsprobable (c'esta l'opision des bonnesses d'éta espiraçune baca-même; que noissions compais la Beligique et le Milanais; on et la préchanger alors le Milanais covirsions de l'acceptable de l'acceptable de l'acceptable de l'acceptable de l'acceptable de la Sevoie et Nec, excompléter la France a nui-el-s, et (po. det cu) lo bonheur de ne point scapièrir ces droits sur la succession d'Espagne qui our rainé la France de Louis XIV.

 S'il en faut croire Henri de Brienne, Manarin aurait pu obtenir Cambraï au lien d'Avenses, mais anrait consenti à se contenter de cette dermière place, ngôvennant la promesse évrite du roi d'Égagne de l'aileir à se faire pepa querie Alexandre VII. L'anecodote est un peu suspecte, maigre les détails ou à causse des détails que donne Brienne. V. Men. de Henri de Brienne, t. II, p. 91 An moment même où l'Espagne achetait à ce prix le rétablissement incomplet de Condé, don Luis reçut une lettre de ce prince, qui le priait de ne point retarder la paix à eause de lui : Je ne veux pas, \* disait le prince, \* disputer davantage contre mon mattre, \*

Les deux premiers ministres s'étaient engagés, quelques jours auparavant, à envoyer en Allemagne des ambassadeurs extraordinaires pour négocier la paix du Nord, à laquelle la France travaillait, d'un autre côté, avec l'Angleterre et la Hollande. Tout albit ainsi à la encelliation générale.

Le grand mariage ne put cependant s'accomplir cette année. Le roi d'Espagne voulant conduire lui-même sa fille à fa frontière et revoir sa sœur Anne d'Autriche, on calcula que l'ambassade du marchal de Gramont à Madrid, l'obtention de la dispense de parențié en our de Rome et le voyage de Philippe IV sux Prénées conduiraient jusqu'en décembre : l'incommodité de la saison et la mauvaise santé du Roi/Catholique obligèrent d'ajourner l'entrevue des deux cours au mois de mars 1600.

Tout était conclu dans les premiers jours d'octobre, sauf quelques détails insignifiants : on attendit, pour signer, l'accomplissement de la mission de l'ambassadeur français, qui était allé demander l'infante à son père. Vers la fin d'octobre, on vit arriver. sur le lieu des conférences, deux princes dépossédés, dont l'un était sacrifié par le traité, dont l'autre y était étranger, mais eût vivement souhaité d'être admis à y prendre part : c'étaient le duc de Lorraine, remis en liberté par le cabinet de Madrid, et le prétendant au trône d'Angleterre, Charles II. L'Espagne avait accepté les dures conditions que la France mettait à la restitution du " duché de Lorraine, et le duc Charles ne réussit point à les faire. modifier. Quant à Charles Stuart, don Luis de Haro tacha inutilement d'amener Mazarin à une alliance pour restaurer ce roi détrôné. Ce n'était pas que Mazarin fût bienveillant au fond pour la république anglaise; if s'exprime, dans une de ses lettres, d'une manière très-remarquable à ce sujet; « la république angloise, « s'établissant, » dit-il, « seroit une puissance à redouter pour. « tous ses voisins, puisque, sans exagération, cette puissanee « seroit cent fois plus considérable que n'étoit celle des rois d'An« gleterre '». Il avait done ferqué les yeux sur des préparatifseerets faits par Turenne, de concert avec le due d'York, qui, depuis la trève, était revenu en France: le maréchal, très-affectionné au due; son ancien lieutenant, lui avait offert des moyens d'embarquement à boulogne, pour hiet pour les royalistes anglo-irlandais qui étaient en Flandre au service d'Espagne, et auxqueis en fusent pionites quelques troupes françaises. Charles II, qui, de son coté, était entré secrètement en France, devait s'embarquer sur un autre point, et une grande insurrection royaliste devait éclater le l'étaolt en Angleterre. Le complot fut éventé: l'insurrection avorta et ni Charles ni son frère ne s'embarquérent. On était sous l'impression de cet éche, torsque le prétendant parut à Fontarabie ; Mazarin ne voulut pas même le voir, tout en le faisant assurer sous main de ses bonnes dispositions.

On avait, cependant, reçu les nouvelles de l'arrivée de Gramont à Madrid <sup>2</sup> et la réponse du Roi Catholique à la deunante du roi de France. Le 7 novembre 1653, le *Traité des Pyrinées* et le contrat de mariage de Louis XIV et de Marie-Thierses furent entin signés par les deux premiers ministres plénipotentaires.

Ce grand traité, qui termina une guerre de vingt-quatre ans, contient cent vingt-quatre articles et commence par des stipulations sur le commerce et la navigation. Les voyageurs et mar-

<sup>1.</sup> Lettres du cardinal Mazarin, p. 147,

<sup>2.</sup> V. Mim. de Gramout. 2º part. - La relation du voyage de Gramont en Espagne n'est pas moins intéressante que celle de son ambassade en Allemagne. Les fines et vives observations du narrateur, les quelques traits de mœurs qu'il rapporte éclairent d'one manière bieo frappante la décadence de l'Espagne. La licence de Madrid était quelque chose d'inimaginable : le peuple espagnol s'épuisait par l'amour physique, comme les Allemands s'abrutissaient par le vin. La débauche et la soperstition, la paresse et l'ignorance, étaient associées pour énerver l'Espagne. Non-seulement la religion, séparée du seos moral, était réduite aux pratiques et aux formes, mais celles mêmes des pratiques qui génaient la seusualité tombaient en désuétude : les églises ·étaient des lieux de rendez-vous galauts; on mangenit gras le vendredi; l'inquisition laissuit tout faire, pourvu qu'on ne commit pas le crime irrémissible de penser. L'esprit militaire et l'esprit poblic s'éteignaient de plus en plas parmi les grands : il u'y avait plus que de panyres hidalgos qui soutinssent au dehors l'honneur estagnol, et les grands officiers de la couronne ne savaient pas même les noms des commandants de places, des braves capitaines, qui mouraient en Belgique pour défendre l'empire cronfact de Philippe H. La vieille industrie castillane et andalouse était tellement anéantle, que les seigneurs de la cour furent obligés de commander tous leors habits et leurs livrées à Milan et à Naples pour le mariage de l'infante. Ce sont les Lettres de Mazarin (p. 218) qui nous appreonent ce dernier trait.

chands des deux nations seront traités réciproquement sur le pied des étrangers les plus favorisés (c'est-à-dire des Hollandais en Espagne). L'exportation de l'or et de l'argent sera permise, de part et d'autre, pour achat de blé (ceci était tout à l'avantage de la France, qui vendait plus de blé qu'elle n'en achetait). La navigation et le commerce des Français avec les pays amis de la France, qui se trouveraient en guerre avec l'Espagne, ne pourront être troublés par les Espagnols, sauf réserve pour ce qui regarde le Portugal, pour la contrebande de guerre et pour les places assiégées ou bloquées. La saisie de la contrebande de guerre sur un navire n'entraînera point la confiscation des autres marchandises qui ne scront pas de contrebande, ni la confiscation du navire lui-même. Ces conventions sont réciproques en fayeur des Espagnols. En cas de rupture, six mois seront accordés aux sujets respectifs, pour se retirer du territoire ennemi avec leurs biens (cette convention avait été stipulée également entre la France et l'Angleterre, par le traité de 1656).

Suit la longue série des cessions, des restitutions et des échanges territoriaux. L'Espagne cède à la France : 1º en Artois, Arras, sa gouvernance et bailliage, Hesdin, Bapanme, Bethune, Lillers, Lens, Saint-Venant et leurs bailliages, le comté de Saint-Pol et l'ancien bailliage de Téroucnne, Pas et son bailliage, toute la province d'Artois enfin, moins Aire et Saint-Omer; 2º en Flandre, Gravelines, avec les forts Philippe, de l'Ecluse et d'Hannuin, qui défendent les abords de cette place. Bourbourg et sa châtellenie : 3º en Hainaut, Landrecies, le Quesnoi et leurs bailliages, Avesnes et ses dépendances, plus Philippeville et Marienbourg, échangés contre Berg-Saint-Winox et la Basséc, que rend la France; 4º dans le Luxembourg, Thionville, Montmédi, Damvillers, Ivoi, Chavanci, Marville et leurs dépendances, prévôtés, etc.; 5º le comté de Roussillon tout entier, avec le comté de Conflans, la France rendant tout ce qu'elle tient encore dans le principat de Catalogne, Roses, Capdaques, la Sco d'Urgel, Baga, Ripoll, ainsi que le comté de Cerdagne, en sorte que « les monts Pyrénées, qui avoient anciennement divisé les Gaules des Espagnes, feront aussi. dorcnavant la division des deux royaumes ' ».



<sup>1.</sup> Il y cut une légère deviation de ce principe au profit de la France : la portion

La France rend à l'Espagne, en Flandre, Ypres, Oudenarde, Dixmuyde, Furnes et les forts des canaux voisins, Merville, Comines, Menin; en Lombardie, Valenza et Mortara; en Franche-Comté, Saint-Amour, Bletterans, le fort de Joux, et tout ce qui n'avait pas été repris par les Espagnois durant la Fronde; plus le domaine utile du comté de Charolais.

L'Espagnol rend à la France, en son nom et au nom du prince de Condé, Rocroi, le Câtelet et Linchamp, occupés par les gens du prince; elle rend au duc de Savoie Verceil et Cencio, places enlevées au Piémont par les armes espagnoles; elle rend Juliers au due de Neubourg. Le Roi Catholique renonce, comme membre de la maison d'Autriche, à toutes prétentions sur l'Alsace et Brisach. Amnistie générale est accordée, d'une part, aux Catalans, aux Napolitains, à tous les sujets espagnols qui ont suivi le parti de France; de l'autre part, le Boi Très-Chrétien accente la soumission sans réserve que le prince de Condé lui a fait offrir par l'intermédiaire du cardinal Mazarin, en déclarant « qu'il voudroit « pouvoir racheter de son sang tout ce qu'il a conunis d'hostili-« tés dedans et hors de France », et qu'il renonce à toutes ligues et traités avec S. M. Catholique. Le prince désarmera sous deux móis; le Roi Très-Chrétien l'autorise à revenir à sa cour, lui rend ses biens, honneurs et dignités, même le domaine de Stenai, Jametz et Clermont-en-Argonne, lui accorde le gouvernement de Bourgogne et de Bresse, et, au due d'Eughien, son fils, la charge de grand maître de France. Amnistie sans restitution de charges ni offices ' est octrovée aux amis, adhérents et domestiques du prince et à la garnison d'Hesdin. Les arrêts rendus contre Condé et ses adhérents sont annulés.

L'Espagne ayant rejeté les grandes offres faites par la France, pour que le Portugal fût compris dans la paix, S. M. Très-Chrétienne, obligée de choisir entre le repos général de la chrétiente et l'intérêt particulier du royaume de Portugal, se réduit à un délai de trois mois, après l'échange des ratifications du présent traité, afin de « tacher d'ajuster l'affaire du Portugal, en sorte

de la Cerdagne comprenant la vallée de Carol et la haute vallée de la Sègre, presque jusqu'aux portes de Puicerda, demeura française.

<sup>1.</sup> L'Espagne dédommagea en argent les amnistiés.

« que S. M. Catholique en demeure pleinement satisfaite. » En cas de non-réussite, S. M. Très-Chrétienne promet, sur son honneur, de ne plus donner aucune assistance directe n1 indirecte audit royaume.

« Le duc Charles de Lorraine avant témoigné un grand dé-« plaisir de la conduite qu'il a tenue à l'égard du Roi Très-Chré-« tien. S. M. Très-Chrétienne, en considération des puissants a offices de S. M. Catholique, recoit ledit sieur duc en sa bonne « grâce, » Le roi rend au duc le duché de Lorraine et les autres villes et pays qu'il a autréfois possédés, moins le duché de Bar, le comté de Clermont-en-Argonne et les places de Stenai, Dun, Jametz et Moyenvic, lesquels demeurent incorporés à la couronne de France, Les fortifications de Nanci seront préalablement démolies et ne pourront être rétablies. Le duc et ses parents et adhérents désarmeront lors de la publication de la paix. Le duc se désistera de toutes ligues et intelligences qu'il pourrait avoir au préjudice de la couronne de France. Il s'obligera, pour lui et ses successeurs, d'accorder passage et étapes, à perpétuité, aux troupes françaises allant en Alsace ou à Philipsbourg, et de fournir de sel, à un prix qui ne pourra jamais être augmenté, les greniers des Trois-Évêchés, du Barrois, de Clermont, Stenai, Jametz et Dun. Il traitera, comme ses bons et fidèles sujets, les Lorrains qui ont servi la France, S'il ne ratific pas le présent traité, ou s'il manque dorenavant à ses engagements, le Roi Très-Chrétien se réserve tous les droits acquis par les traités passés à lui et au feu roi son père sur les états de Lorraine, Le roi de France ne restituera la Lorraine qu'après que l'empereur aura ratifié tous les articles concernant le duc Charles et ses états.

Le duc de Neubourg accordera le passage par Juliers aux troupes espagnoles.

La France et l'Espagne s'hiterposeront pour accommoder les duces de Savoie et de Mantoie, d'après le traité de Cherseso, et intercéderont auprès du saint père en faveur des ducs de Parme et de Modène, qui sont en différend avec la chambre apostòlique. L'Espagne renoince à tenir gornison dans Correggio, place du duché de Modène. Les deux couronnes s'engagent à vider amiablement sous six mois la vieille question de la Valteline et à s'in-

terposer pour rétablir la concorde entre les cantons catholiques et protestants de la Suisse. Elles conviennent de travailler par ambassadeurs à négocier la paix entre les couronnes du Nord',

Le traité sera enregistré au parlement de Paris, ainsi que dans les autres parlements, et à la chambre des comptes de Paris, comme au grand conseil et aux autres conseils et chambres des comptes du Roi Catholique aux Pays-Bas et aux autres conseils des couronnes de Castille et d'Aragon. Les deux rois donneront leur ratification sous trente jours.

Le contrat de mariage forme un acte séparé. Le Roi Catholique assigne en dot à sa fille 500,000 éeus d'or sol 2 payables par tiers, le premier tiers, au temps de la consommation du mariage, le second, à la fin de la même année, le troisième, six mois après le second ; movennant lequel payement, qui devra être intégralement achevé dans les dix-huit mois de la signature du contrat, « la sérénissime infante se tiendra pour contente, sans qu'elle « puisse, par ci-après, alléguer aucun sien autre droit, pour « cause des héritages de LL. MM. Catholiques, ses père et mère ; « et LL. MM. Très-Chrétienne et Catholique, pour que les deux « couronnes, étant si grandes et si puissantes, ne puissent être « réunies en une seule, accordent entre elles que la sérénis-« sime infante et les enfants procréés d'elle, en quelque degré « qu'ils se puissent trouver, voire à tout-jamais, ne puissent sue-« céder ès royaumes, états, seigneuries et dominations qui appara tiennent et appartiendront à S. M. Catholique, et spécialement e ès états du pays de Flandre, comtés de Bourgogne et de Charo-« lois, leurs appartenances et dépendances. » Leurs Maiestés dérogent aux lois et coutumes qui contrarieraient ou empécheraient l'exécution du présent contrat. Avant l'effectuation des énousailles. la sérénissime infante fera sa renonclation en bonne forme audit héritage, et, aussitôt après la célébration du mariage, elle ratifiera, de concert avec le Roi Très-Chrétien, cette renonciation, qui sera enregistrée au parlement de Paris. Que lesdites renonciation

La guerre continuait entre la Suede et la Pologne, soutenue par l'Autriche et le Brandebourg, et avait recommencé entre la Suede et le Danemark.

Ces écus tot ou au soleil valaient beaucoup plus que les écus d'argent, et les 500,000 écus représentaient près de 3 millions de livres,

et ratification soient faites ou non faites, des à présent elles seront tenues pour bien et dûment faites, octroyées et enregistrées.

Le suint père sera supplié d'approuver et de bénir le présent traité de mariage. — C'est. là toute la part faite, dans le pacte solerinel des deux grandès puissances eatholiques, à ce pouvoirromain qui avait été si longtemps l'arbitre et le médiateur souverain de la chrétienté. Les efforts du pape en faveur de la paix ne sont pas même mentionnés dans le préambule du traité des Pyrénées. L'Espagne ello-même, ce foyer du catholicisme absolu, sanctionnait par là l'échec décisif essuyé par la papauté à Minster, où les autres états catholiques avaient, malgré floine, fondé un nouveau droit curopéen, d'accord avec les étas protestants.

Est-il besoin d'insister sur l'immense résultat moral que devaient avoir pour la France ces conventions des Pyrénées, qui complétaient les triomplies diplomatiques de Monster et d'Onabruck? Les deux têtes de l'aigle autrichienne avaient été abaissées l'une après l'autre; la monarchie de Charles-Ouint et de Philippe II s'avouait vaineue et cédait les lambeaux de son domaine à la comquée française, comme nagéère à la révolte hollandaise. La suprématie de la France, sur le continent européen, étaletait désormais à tous les yeux.

Le résultat matériel des conventions n'était pas à beaucoup près ce qu'il aurait pu être, si la Fronde n'eut arrêté l'essor victorieux de 1648; 'mais il était gradu encer, le plus grand que la France noderne eût obteun par la voie des traités internationaux. La France acquérait deux provinces, l'Artois et le Roussillon, celle-ei entière et celle-là moins deux villes; des portions de frois autres provinces, la Flandre, le Naismat et le Luxembourg, portions considérables, quant au Hainaut, par l'étendue du territoire, quant à la Flandre et au Luxembourg, par la qualité des places fortes, quant à toutes les trois provinces, par les positions stratégiques. La frontière naturule était définitivement complétée au froites par les positions stratégiques. La frontière naturule était définitivement compléte au

De là les cris de bien des gens contre Mazarin. V. la Lettre de Saint-Évremont sur le Traité des Pyrénées, dans ses Œurres, f. 1, p. 117. Cette lettre causa l'exil de son aûteur.

<sup>2.</sup> L'acquisition d'Avesnes, de Philippeville et de Marienbourg couvrait dorenavant

Midi; au Nord, on avait fait un grand pas pour s'en rapprocher et la Belgique était fortement entamée. La Lorraine, désarmée, serrée entre les Trois-Evéeltés, Thionville, le Barrois et l'Alsace, restait tout à fait sous la main de la France.

Enfin, des droits éventuels ou des préfentions d'une portée immense étaient acquis à la couronne; des droits positifs, si la dot de l'infante n'était pas spacée, des prétentions, dans le cas contraire, puisqu'on pouvait soutenir un jour que les deux rois àvavient pas eu le droit de déroger aux lois et aux coutumes fonlamentales des parso de les fermes succédaient.

L'œuvre de Henri IV et de Richelieu et dait consommée : un étranegort avait achev de réaliser la pensée des deux grands grines politiques de la France. Mazarin , ainsi que l'observe en sagace historien, avait-conquis le droit de dire que « sison langage « n'était pas français, son cœur l'était ». La France peut pardonner lifen des travers et même des vices à l'homme qui a fait , de telles choses pour elle.

Les deux premiers ministres se séparérent le 12 novembre, et le 22, rejoiguit la cour à Toulouse, où elle s'était transportée de Bordeaux. La cour était déedée à ne pas retourner à Paris et à passer l'hiver dans le Midi, moins encore pour éviter la peine de faire deux fois le voyage, que pour montrer de près aux provinces du Sud Tantorité royale. Les patifications du double traité furent expédiées, et la remise des places échangées commença dans les délais lixés. Le prince de Condé envoya la décla-

 Mazarin, il est juste de Fobserver, fut puissamment nide par trois grands diplomates français, d'Avaux, Servien et de Lionne.

XII.

la Thierrache et le nord de la Champagne. La Sainte-Allioner a vouln rouvrir la tronée en nous enterant Philippeville et Marienbourg en 1815. — L'acquisition de la vallée du Chiers (Yvol, Montmédi, etc.) convrait Stemai et Verdun, et nous donmait une première ligne de défense en avant de la Neuse.

<sup>2.</sup> Letter du Manarius Serrieu, ap. Mignett, Servanius Elegenya, I. I., p. 90.— Sur heustpecktoine of Seyrieuies, V. Letter de centrical Exercis; you lin-2z is maille heure delition especiale du 1745; Paris, — Hintere du Traiti de la paix conche nur la frometir de L'oppen, et de France, vic., Cologne, 1965, nella Juvice d'un Journal de Colofrieure plur M. Courtiu, muitre des requites, un des témoins qui ont siene le courant de maritage. In Historie de Traite de priseur la part Bonna de Vocarbeix, priseur de Traite du Priseure la Priseur de Province de Priseur de Priseu

ration de soumission au traité qui lui était prescrite et écrivit au cardinal, dans les termes les plus obséquieux, pour lui offirir une sincére réconfilation : « Quand je vous aurai entretenu une « heure » , lui disait-il « , vous serez bien persuadé que je veux « tre votre serviteur , et je pense que vous voudrez bien aussi « m'aimer » .

De telles paroles, dans une telle bouche, attestaient plus que tout au monde combien les temps étaient changés!

Coudé partit de Bruxelles le 29 décembre, et vint trouver la cour à Aix, le 27 janvier 1660. Il alla descendre chez Mazarin, qui le mena chez la reine mère, où était le roi. A la prière du prince amnistié, cette première entrevue se passa sans aucuns témoins : le prince mit un genou en terre et demanda pardon au roi de tout ce qu'il avait fait contre son service : « Le roi, dit-on, se tint fort droit, et le recut très-froidement, et la reine aussi' ». Dès le lendemain, cependant, suivant mademoiselle de Montpensier (Mém., pr. 337), le prince était à la cour comme « s'il n'en fût « iamais sorti. Le roi lui parloit familièrement de tout ce qu'il « avoit fait, tant en Flandre qu'en France, et cela avec autant « d'agrément que si les choses s'étoient toutes passées nour son « service. » Ce qui est certain, c'est que Condé fut très-francé de ce mélange heureux de grace sérieuse, de raison et de maiesté qui apparaissait dans le jeune roi ; il avait quitté Louis enfant, il le retrouvait homme; il comprit qu'une nouvelle phase de l'histoire allait commencer et il se fit, pour ces temps nouveaux, un plan de conduite dont il ne se départit plus; la place qui lui était réservée dans l'ère nouvelle pouvait être belle encore,

Provisoirement, Condé crut devoir se tenir à l'écart: sa positique, aux noces de Louis XIV, ett été trop embarrassante; il quitta la cour au hout de quelques jours et repartit pour Paris et pour ses domaines, tandis qu'on apprenait, à Aix, la mort de son ancien complice, de Gaston d'Orleans, qui venait de s'tteindre / olseurément à Blois (3 février 1660).

C'étail par des motifs politiques que la cour était allée en Provence, après s'être fait donner 3 millions et demi par les États de

<sup>1.</sup> Montglat, p. 345,

Languedoc. Il v avait eu, pendant les deux années précédentes. des mouvements aux deux extrémités du royaume, en Provence et en Normandie. L'agitation de la noblesse normande, si vive en 1658, s'était prolongée jusqu'au moment de la signature de la paix 1. Dans la Provence, ces troubles avaient été plus sérieux, quoique leurs causes furent purement locales. Ce pays n'avait pas cessé de fermenter depuis le temps de la Fronde, Les partis, comme on l'a vu, y avaient subi d'étranges vicissitudes. Le parlement, la majorité des villes et la minorité de la noblesse s'y étaient d'abord engagés contre le gouverneur, la majorité de la noblesse et quelques villes : le gouverneur, le comte d'Alais, avait été chassé et remplacé par le duc de Mercœur, en 1652, ce qui avait donné la domination presque absolue du pays au premier président d'Oppède, héritier d'un nom sinistre, esprit impérieux et violent, qui fit da nouveau gouverneur l'instrument de ses ambitions et de ses vengeances. Après avoir poursuivi avec acharnement la noblesse du parti de Condé, d'Oppède, soit par goût de pouvoir arbitraire, soit par rancune contre Marseille, qui avait quitté naguère le parti du parlement dans la guerre contre le comte d'Alais, poussa le duc de Merceur à s'attaquer aux libertés municipales, si chères aux vieilles cités grecques et latines de la Provence. Marseille avait conservé l'esprit indépendant des républiques commercantes du moven âge et, si la Provence était la province la moins francaise de France, Marseille était la ville la moins française de la Provence 2; elle tenait plus au chaperon de-

<sup>1.</sup> Le gouvernement avalt, employé, pour pénétere dans les conciliables des agitatures, des myorse pubocarbles, auxiles de negreté de vir mêté le grand une de Collect. Des hommes de qualité, entre autres le comte de Saint-Aignas, avaieutscrepté la hosteure mission de se mêter aux mécemients pour d'inocere l'eux projècet et jouverent némie le rôte d'agents provocateurs. Collect, intendant du cardinal, tentamentatile sur apporte à Masarin el deur tenimentait les maiertes dons d'eu-lec. — Il n'y est pas, du moins, gérecutions capitales, quisi agrès duis le limbiério de da. Société de Hinterie Ferrare, t. Il, p. 1930 et adv., dans la collection des Demonstai siréllui.

<sup>2.</sup> On trouve, dans un ouvrage de ce temps, les Dilices de la France, usé anecdote apreciament de la convenion avec entre de de Allagre, a la mise d'une convention avec ne fee de d'Alagre, un agrici du rol était allé chercher des capitis français que le dey consentait à rendre : on passait en revent les excluses chriciums, et un certain nombre était tible remis aux mains de l'envoyé, quand celui-ci, s'adressant à un nouveau capif : Et tol, lui di-til, et en-ter Français — Non : je usit Marreillais . El bion, que to nor ide Marreille en de Marreille.

[1660]

ses consuls qu'à la cotronne, du roi; raussi, quand le duc de Mercour voidut usurper le choix des magistrats municipaux, l'exaspération fut extrème: Marseille défendit par la force ses libres élections, et des troubles éclatèrent jusque dans Aix, séjour du partiement et foyer du parti de d'Oppède.

Ces troubles n'allèrent pas toutefois jusqu'à la révolte ouverte contre l'autorité royale, et, lorsque la cour parut à Aix, toute résistance cessa devant le roi. Le jeune monarque et son ministre autorisèrent, de leur présence, les vengeances du premier président, qui s'était emparé de l'oreille de Mazarin : plusieurs personnes furent pendues ou envoyées aux galères, et quelques membres du parlement d'Aix furent exilés pour s'être mis en lutte avec le chef de leur corps. Le duc\_de Mercœur eut ordre de marcher sur Marseille à la tête de cinq ou six mille soldats. La confusion régnait dans cette grande ville; le duc y entra' sans résistance, l'occupa militairement, cassa les consuls élus par les citovens, désarma la population et commenca la construction d'une cidatelle (le fort Saint-Nicolas), qui commande le nort (21 janvier - 11 février). Une chambre de justice fut établie afin de poursuivre les auteurs des récentes séditions. Quatorze Marseillais, dont un gentilhomme de la maison de Glandevès, furent condamnés à mort : un seul des condamnés fut exécuté, tous les autres étant contumaces. Le lendemain de cette exécution, le 2 mars, le roi entra dans Marseille par une brèche ouverte tont exprès dans les murailles, en signe qu'on voulait traiter Marseille comme une ville conquise . Le pacte conclu par les Marseillais avec Henri IV, soixante-quatre ans auparavant (V, notre t. X, p. 390), fut déchiré. Le roi les priva du droit de garder euxmêmes leur cité, imposa un gouverneur à la ville, qui n'en devait point avoir d'autre que ses consuls, nomma des consuls nouveaux et interdit l'accès du consulat à la noblesse, « afin », dit la relation

te délivre! » Il ne faudrait pas cependant s'exagérer la portée de ces observations : la Provence n'était pas frauçaise vis-à-vis de l'intérieur; elle l'était vis-à-vis de l'étranger.

Le roi arrivait de Toulon, où il avait mis en liberté les prisonniers espagnola retenas sag les galères françaises. La barbare coutume de mettre aux galères les prisonniers de guerre n'avait été adoptée en France que par représailles contre l'Espagne.

officielle, « de conserver la tranquillité qu'il venait d'établir '. »

Chaque jour emportait ainsi quelques débris des libertés du môven age.

Le roi reparti, dès le 8 mars, pour Aix, d'où il alla visiter la cité paple d'Aignon: il y agit en mattre d' seigneur souverian, faisant garder sa personne et la ville par ses propres troupes, et non par celles du safri père, « ce que font les rois toutes les fois e qu'ils y vont, » observe madeonisèlle de Montpensier (Men., p. 346), « et ce qui leur est d'autant plus naturel, que ce n'est « que par bonté qu'ils y souffrent la papet. »

Il existait, à quelques lieues d'Avignon, une autre ville également indépendante du royaume de France et sur laquelle le roi réclamait des droits de suzeraineté fort controversables au point de vue féodal : c'était Orange, cette petite principauté des Nassau." Dans la cité papale, le roi avait voulu seulement faire aete de souverain en passant : il fit plus à l'égard de la ville huguenote. Le seigneur actuel d'Orange était un enfant de dix ans, Guillaume III de Nassau : sa mère et son aïeule se disputaient sa tutelle; Louis XIV et Mazarin résolurent de mettre d'accord les deux princesses en s'emparant de la garde du fief. Le maréchal du Plessis-Praslin se présenta devant Orange avec un corps de troupes et somma la ville: le gouverneur, après avoir tiré quelques eoups de canon, remit la place au roi, qui fit aussitôt raser la citadelle et les bastions de la ville (23 mars - 15 avril), Orange avait été souvent et eût pu redevenir un retraite de huguenots méeontents, et surtout le progrès toujours croissant de l'unité française ne permettait plus, à vrai dire, qu'il subsistât, dans l'intérieur du royaume, des remparts et des drapeaux qui ne fussent pas à la France 2.

La cour repassa le Rhône le 1<sup>st</sup> avril, pour se rapprocher des frontières d'Espagne. Le 5 avril, Turchne reçut, des mains du roi à Montpellier, commue une digne récompense, le brevet de maré-

<sup>1,</sup> Mém. de Mademoiselle de Montpensier, p. 336-341; — de Montgiat, p. 345-346.
— Bazin, Histoire de France sous Mazorin, t. II, p. 562. — La mémoire du pacte concle, par Marcelle avec Henri IV varié de consacrée par une inscription latine à la lousque de ce grand roi, placée sur une des portes de la ville : elle se terminait par ces mots : not cuju imperior summe litéraux. La porte fut décomb.

<sup>2.</sup> Mém. de Montglat, p. 346. - Id. du maréchal du Plessis, p. 443.

elul-général des camps et armées. Ce titre, qu'avait autrefois porté Lesdiguières avant d'être cométable, assurait à Turenne la suprématie sur les autres maréchaux de france et sur tous les dignitaires de l'armée. Le maréchal-général était un connétable, moins la jurdiciletion, le maniennet des finances et les autres attributions étrangères au commandement militaire. Suivant le biographe de Turenne, Mazarin aurait fait entendre à ce grand capitaine que le roi rétablirait la charge de connétable en sa faveur, à condition qu'il abjurât le protestantisme, et Turenne aurait réfusé de serviéer sa éconéence à son interêt.<sup>4</sup>

La cour alla ensuite visiter Perpigada, cette dernière conquète de Richelien mourant, mis se dirigea lentement vers Saint-Jean-dé-Luz, cò elle s'établit le 8 mai. Le roi d'Espagne arriva le 11 mai à Saint-Sebastien. Le règlement définitif des limites du Roussillon, règlement pour lequel on avait réservé la place d'un article supplémentaire, arrêta encore trois semaines les deux premiers ministires et relaturd à duant l'entrevue des deux cours.

Le 3 juin, don Luis de Haro, fondé de procuration du roi de France, épousa l'infante Marie-Thérèse, au nom de Louis XIV, dans une église de Fontarable. Le 4, Philippe IV et Anne d'Autriché, le frère et la seur, se revirent dans l'île des Faisans, aprés quarante-cinq ans de séparation; l'infante reire accompagnait son père. les Français la trouvèrent sinon belle, du moins agréable, malère le dispracieux accoutrement de la cour d'Espagne?, qui contrastait d'une fâchèuse manière avec l'èlégant et noble costume des dames de France. Louis était venu incognito voir son épousée, à demi caché parini les jeunes gentilshomines de la suite d'Anne d'Autriche. Les deux rois s'abouchèrent enfin le surfendemain et jurérent les deux traités dans le pavillon de l'île, qui avait été agrandi et magnifiquement décoré pour cette illustre entreuse.

Histoire de Turenne, t. I, p. 396. — Mascaron, dans l'oraison funébre de Turenue, fait allusion à cet incident.

V. les peintures espagnoles du XVII<sup>a</sup> siècle, particulièrement celles de Velasques.

Ce fut là que le roi d'Espagne dit ce mot si comm, quand Louis XIV lui présenta Turne: — « Voilà un homme qui m'a fait passer, de mauvaises nuits! » Mem, de Montglat, p. 248.

Lè 7 juin, la jeune reine fut remise à son mari et fit ses adieux à sa patrie et à son père: La veille du mariage par proeuration, elle avait souscrit, sur terre d'Espagne, la renonciation à l'héritage paternel que lui imposait son contrat de mariage: suivant le témoignage de la reine elle-mente, erapporte har modame de Motteville (p. 494). Philippe IV ne faissit pas grand cas de cet engagement, exigé par l'espirit national de son peuple: « Ceci », aurait-il dit devant les grands d'Espagne, « ceci es tune fadaise: « si le primee (des Asturies) venoit à faillir, de droit ma fille doit « lutriter (Esto una pateratta; y, si faltasse el principe, de devecho « mi hija a ghrecdar). »

Le premier terme du paiement de la dot, motité penurie, moitié négligence, ne fut point acquitté au jour dit. Le vieux seerétaire d'état Coloma, qui avait négocié avec de Lionne, était mort : il, avait bien compris, lui, l'importance de l'exactitude en cette affaire '; mais don Luis n'y parut pas songer. La cour de France n'eut garde de presser son royal débieur; mais Louis XIV et sa nouvelle épouse s'abstinrent, de leur côté, de ratifier la renonciation par un acte spécial, ainsi que l'avait stipulé le contrat.

Le mariage fut celèfré et consomné le 9 juin, à Saint-Jean-de-Luz; puis la cour se dirigea vers Paris à petites journées. Ce longvoyage à travers toute la France fut une fête perpétuelle. La cour arriva, le 20 juillet seulement, à Vincennes, où elle fut retenue cinq semaines entières, d'abord par la nécessité d'attendre que les splendides préparatifs de la ville de Paris pour l'entrée de la reine fussent terminés, puis par un accident arrivé à la reine. Pendant cet intervalle; Vincennes fut le théâtre d'une scène qui dut sembler pien étrange aux gens qui n'avaient pas perdu toute mémoire du passe. Le parlement, après avoir enregistre le traité de paix et le traité de mariage, demanda au roi la permission d'envoyer au cardinal Mazarin une députation pour le complimenter sur le grand service qu'il venait de rendre au royaume e un président de

<sup>1. «</sup> Il faudra », dist-il (Colona), « que tous les Enagdools, tant que nous sommes, engaçions tout notre bien, et nous mettions tous en prison, s'il est nécessaire, pour ne manquer pas un seul instant à payer les 300,000 écus d'or... un jour avant l'écheance de chaque terme. « factation de St. de Lionne, dans Mignet, Succession d'Espogn, t. I. p. 4.

la graud chambre, fils de Mathieir Molé, et neuf conseillers tant de la grand chambre que les enquêtes et requêtes, parini lesquels se trouvait le fils de Broussel, furent chargés de déferer à l'homme dont ils avaient jadis mis la lète à prix cet homeur qui jusqu'alors n'avoit jamais été fait à aucun ministre ni favori · » Les criegles atteintes d'une goutte remontée ne permient point au cardinal de jouir en paix de cette gloire : ce fut sur son lit de douleur qu'il reçut les députés du parlement et des autres cours souveraines

Mazarin, dont la vie avait paru menacée, sc rétablit assez pour pouvoir assister, comme spectateur, sinon comme acteur, à la pompeuse entrée des royaux époux dans la capitale, L'entrée eut lieu le 26 août, douze années, jour pour jour, après les barricades de la Fronde. La même garde bourgeoise qui, en 1648 et 1651, avait assiégé dans le Palais-Royal Louis XIV enfant, salua de ses acclamations enthousiastes Louis devenu homme, quand elle vit s'avancer le jeune et brillant monarque sur un superbe coursier qu'il montait avec autant de vigueur que de grace. La cour et la ville avalent déployé une magnificence qui excita l'admiration du peuple de Paris, mais qui contrastait tristement avec la misère du peuple des campagnes et l'état désastreux des finances, Un trône somptueux avait été dressé sur l'esplanade qui termine la grande rue du Faubourg-Saint-Antoine et qui en a gardé le nom de place du Trône : le roi et la reine y recurent l'hommagede tous les corps, après quoi le roi à cheval, la reine en calèche découverte, reprirent la route du Louvre, en passant, avec leur immense cortége, sous cinq arcs de triomphe dressés entre le faubourg Saint-Antoine et la place-Dauphine. Tous les cœurs s'ouvraient aux présages d'une ère de gloire et de prospérité, et l'allégresse parisienne se traduisait par les profusions d'un luxe inouï ; unc relation contemporaine prétend que la dépense des seuls particuliers depassa 10 millions.

Parmi les flôts de poésies de circonstance qui font partie intégrante de semblables fêtes, presque au même titre que les inventions des machinistes et des décorateurs, a surnage l'ode à la

<sup>1.</sup> Madame de Motteville, p. 499

Nymphe de la Seine : l'auteur, àgé de vingt et un ans, se nommaît Jean Racine.

L'année précédente, deux autres noins nouveaux s'étaient révélés à la Prance. L'ablié Bosstr, qui, adoissent, avait choivélés à la Prance. L'ablié Bosstr, qui, adoissent, avait choiqui, depuis, s'était moir dans une retraite quater, ivait faits Paris, durant le carème de 1659, un début décisit qui l'avait portié d'emblée au premier rang des orateurs sacrés (mars 1659). Le comédien Poquelin, surnommé Mousse, avait Joné, au théatre du Petil-Bourbon, près le Louvre, sa pièce des Précieuses ridicules (novembre 1659).

Toute une jeune génération de grands hommes commençait d'éclore autour du jeune roi et sapprétait à remplacer sur la scène du monde la glorieuse génération des contemporains de Richelieu, qui descendait peu à peu dans le toutheau:

La face de la terre se renouvalait ; la chrétienté tout entière, si l'on excepte le Portagal, était pacifiée comme la France; deux grands événements, dont l'un était dû en partie à la politique française, avaient coincidé, à quelques jours près, avec le mariage du roi ; c'étaient la paix du Nord et la restauration d'Angleterre,

On a vu que Mazarin et Gronwell avaient inénagé, en mars 1668, un traité de paix entre la Suède et le Danemark. Le roi de Suède avait bientôt rompu cette paix, sous prétexte que les Danois étaient sur le point de la rompre; il avait fait une nouvelle descente dans I'lle de Sereland et assivée Copenhague. Les Ilollandais se déclarèrent pour le Danemark et envoyèrent une flotte qui force le passage du Sund, défendu par la flotte suédoise, et qui secour tu Copenhague (fin octobre 1668). Le roi de Suède s'opinitatra dans son entreprise, changea le siège de Copenhague en blocus et continua de se fortifier dans les Iles danoises. En février 1659, le roi de France et le nouyeau protecteur des Iles Britanniques. Richard Cromwell, signèrent un traité par lequel lis s'engagesient à procurer le rétablissement de la paix de Roschild entre les deux couronnes du Nord et à secourir la Suède, si la paix ne pouvait se conclure. L'Angéterre dépécha dans la Baltique une flotte qui

 $<sup>1.\</sup> V.$ les recherches de M. Bazin sur la jeunesse de Molière, dans la Revue des Deux Mondes du 15 juillet 1817.

devait assister les Suédois, mais qui ne se pressa pas d'agir en leur faveu. Le 24 mai 1659, nouveau traité entre la France, l'Angleterre et les Provinces-t'nies, afin d'obliger les rois du Nord à renouveler la paix de Rossehild : on convint que, provisoirement, la flotte hollandaise ne s'ecourrait point les Banois, ni l'anglaise, les Suédois. Le 24 juillet, troisième traité entre l'Angleterre et les Pravinces-Unies seulement, par lequel on Soblige d'employer les deux flottes contre celui des deux rois du Nord qui refusera la nuix sous quitize lours.

Charles-Gustave repoussa les propositions de paix avec une obstination désespérée ; la flotte anglaise n'intervint pas contre lui; elle fut rappelée dans la Tamise par les nouvelles dissensions de l'Angleterre : les Hollandais et les Danois demeurèrent toute-. fois maîtres de la mer, et les conquêtes suédoises furent assaillies de tous côtés par la coalition. Les Poloriais reprirent la Courlande; les Danois Drontheim; les Autrichiens et les Brandebourgeois assiégèrent Stettin. La résistance de la garnison et les menaces de la France, qui n'entendait pas qu'on touchât au traité de Westphalie, contraignirent les alliés d'abandonner le siège. Ils portèrent leurs principales forces dans les tles danoises; un corns d'armée suédois fut détruit au combat de Nybourg, dans l'île de Fühnen (Fionie), L'inébranlable Charles-Gustave, laissant le reste de ses troupes devant Copenhague, repassa en Suêde pour y chercher des renforts : il v tomba malade et mourut le 23 février 1660.

La mort de Charles-Gustave, qui ne laissait qu'un fils en bas âge, changea complétement l'aspect des faliares la Suède, équisse par la violence de ses efforts, accepta sur-lo-champ les offres des puissances médiatrices, et ses adversaires n'eurent pas l'imprudence de la pousser 'à bout ; ils la sentaient trop redoutable encore et voyaient la France derrière elle. La jaix du Nord ne fut pas traitée dans un seul congrès : des conférences souvirrent, d'une part à l'abhaye d'Oliva, près de Dantzig, entre la Suède, l'empereur, la Pologne et le Brandehourg, de l'autre part, sous les murs de Copenlague, entre la Suède et le Dantenark. La France cut seule l'honneur de la médiation à Oliva; devant Copenhague, elle le partagea avec l'Angleterre et la Hollande. L'Espagne ne parut dans aucun des deux congres, malere l'article du traité des Pyrénées qui l'y autorisait et l'y conviait : é était abdiquer volontairement toute participation aux affaires du Nord. Le fraité d'Oliva fut signé dès le 3 mai ; le roi de Pologne Jean-Casimir abandonna toute prétention de famille sur la corronie de Suéde, et la Pologne renonça à revendiquer la Livonie suédoise et l'Estonie. La Suède évacua la Prusse polonaise: les Impériaux et les Brandebources évacuèrent la Bonérauie suédois controllement de la surface de la propriet de la propriet

La paix de la Suède ayec le Danemark fut signée un mois après (6 juin): la Suède conserva les acquisitions du traité de Roschild, moins Bornbolm et Drontheinn, et sortit ainsi avec gloire de la lutte gigantesque daiss laquelle son valeureux et téméraire monarque l'avait précipitée. Elle avait combattu à elle seule, assistée seulement de quelque argent français, contre la Pologne, la Moscovie, l'Autriche, le Brandebourg, le Danemark et la Hollande. Elle conclut des accommodements à part avec les Hollandais et la Moscovie !

Le même mois qui vit le rétablissement de la paix internationale dans le Nord vit aussi la paix intérieure rétablie en Augleterre par une surprenante contre-révolution. Ce pays de précédents et de traditions, un moment jeté avec violence hors de lui-même par l'effort héroique des indépendants, avait bientôt tendu à rentrer dans son ornière. Déjà Cromwell Jui-même, tout en chassant ce débris de parlement qui lui avait servi d'instrument pour tuer le roi et s'emparer du pouvoir, s'était séparé des niveleurs, ces logiciens de la secte indépendante, qui voulaient pousser leur pensée aux dernières conséquences, sans tenir compte des résistances qu'opposait le génie de l'Angleterre. La réaction avait été plus loin et, des le commencement de 1657, un parlement nouyeau, élu suivant les formes réglées par le Protecteur, avait offert à Cromwell de relever pour lui la royauté héréditaire : Cromwell, après beaucoup d'hésitations, n'avait reéulé que devant le mécontentement de l'armée : il avait refusé le titre de roi : mais il en avait accepté les fonctions, et l'ancienne forme du gouvernement anglais avait un instant reparu par la restauration d'une chambre

<sup>1.</sup> V. les Traités dans Dumont, t. VI, 2º part., p. 242-252; 260; 303; 319,

des lords. Les deux chambres n'avaient pu s'accorder : Cromwell avait encore une fois dissous le parlement et il était mort dans l'exercice du pouvoir absolu. Son fils Richard, proclamé protecteur par le conseil d'état, convoqua un nouveau parlement qui fut bientôt en discorde avec l'arunée. Richard Cromwell, incapable de rien diriger et de rien empêcher, congédia le parlement et fut à son tour congédié par l'armée. L'armée rappela le long parlement, chassé par Cromwell en 1653, et qui ne se composait plus que d'une poignée d'indépendants. Ce fantôme de pouvoir ayant voulu se prendre au sérieux, les chefs de l'armée présents à Londres le chassèrent derechef. Mais l'armée était divisée, et les troupes qui occupaient l'Écosse, sous les ordres du général Monk, se déclarèrent « pour les anciennes lois et les libertés du pays » contre l'oligarchie militaire de Londres. La flotte prit le même parti. Les troupes cantonnées à Londres abandonnèrent leurs chefs; et le long parlement reparut une troisième fois (fin de- . cembre 1659). La république se raffermissait en apparence. La restauration monarchique se préparait en fait, Le général Monk , devenu maltre de la situation, ent pu facilement se faire élire protecteur, mais pour tomber peut-être au bout de quelques semaines; il vit que les presbytériens et les royalistes s'étaient rapprochés, que l'opinion allait au rappel des Stuarts, et il seconda et dirigea ce mouvement avec beaucoup d'astuce et d'habileté. Il s'unit à la cité de Londres pour obliger le long parlement à recevoir dans son sein les inembres presbytériens expulsés en 1648 : le presbytérianisme fut déclaré religion de l'état : les persécutions cessèrent contre les royalistes et se ravivèrent contre les papistes. Lorsque le parlement se sépara (16 mars 1660), on marchait presque ouvertement à la restauration. Monk crut pouvoir, des lors, s'engager formellement avec Charles II, qui était revenu des Pyrénées à Bruxelles et qui se hâta de passer en Hollande, afin de n'avoir rien à démêler avec ses hôtes les Espagnols quant à la possession do Dunkerque et de la Jamaïque. L'élection d'un nouveau parlement eut lieu sur ces entrefaites. Les presbytériens, qui formaient alors la majorité de la nation, cussent pu imposer au roi telles conditions qu'ils eussent voulu; mais ce grand parti avait perdu son unité première, et la confusion qui régnait dans

ses rangs livra les élections aux royalistes. Dans les derniers jours d'avril, les deux chambres recurent des lettres du roi, qui promettait amnistie générale, sauf les exceptions que ferait le parlement lui-même, liberté de conscience en ce qui ne compromettait pas l'ordre public, satisfaction aux intérêts matériels de l'armée et remise au parlement de la décision de tont ce qui concernait les biens vendus par le gouvernement révolutionnaire. Les chambres rappelèrent le roi sans autres conditions, par l'influence de Monk, qui prépara ainsi de nouvelles catastrophes à l'Angleterre et aux Stuarts eux-meines; Rien ne fut fixé ni garanti quant aux règles du gouvernement ou aux droits respectifs du roi et du parlement. Il resta, toutefois, de l'œnvre de Cromwell une grande chose, le principe de la liberté de conscience. Ce principe ne devait plus disparaître du sol de l'Angleterre, bien qu'il dût être encore crueflement outragé par la main même de ces Stuarts qui l'invoquaient . Les indépendants n'avaient point en vain passé au pouvoir. Charles II vint débarquer à Douvres le 5 juin et fit son entrée à Londres le 8, narmi les acclamations de l'Angleterre et l'étonnement de l'Europe.

Des bords scandinaves au Pô et à l'Ébre, de la Tanise au golfe de Finlande, tont rentralt ainsi dans le repos. On n'entendait plus le bruit des armes que dans le lointain, aux deux extrémités de l'Europe méridionale. Cétait, d'une part, le Portugal's apprétant à une déciase désespèrée cohrer l'Espagne, qui n'avait voulu entendre à aucune transaction 2, et cherchant partont des secdurs que la France devait l'aider à trouver, ou lui fournir elle-même sous main, en dépit de conventions que l'Espagne n'avait jamais espèré de voir scrupellessement observées. Cétait, de l'autre part, Venise défendant pitéd à pied l'île de Candie contre le Turc, qui, tout en s'efforçaint d'achever la conquête des lles greeques, recom-

1. Charles II voyait dans la liberté de conscience le moyen de rétablir l'épiscopat et de ménager les catholiques. — Dans les dernières années de Cromwell, la liberté de culte avait été reconnue, sant exception pour les papistes, les épiscopaux et les antitrénitaires on unitaires, qui commençaient à lever la téte.

2. La régente Luisa de Giasman, au nora du jeune roi don Alphonse, son fils avait offert de reconnaître la suscerainteé du Roi Catholique et de lui payer tribut; puis elle avait été faugu'à proposer de se contenter de la souverainteé du Brésil et des Algarves. Philippe IV, ou platôt don Luis de Haro, aveuglé par l'orguell et la vengeance, avait tont réfasé.

mencait à menacer l'Autriche en flongrie. Venise, voyant la paix rétablié entre les grandes puissances chrétiennes, réclamait instamment leur assistance : bien que la France eût de graves sujets de plainte contre la Porte Othomane, qui avait brutalement maltraité et emprisonné l'ambassadeur français La Haie-Ventelai, Mazarin ne voulut pas déclarer la guerre au Ture, à cause du commerce que la France faisait avec le Levant; mais la France n'en fut pas moins celui des états chrétiens qui témoigna le plus de sympathie aux Vénitiens. L'Espagne, absorbée par la guerre de Portugal, ne voulut rien faire; quant au pape, ce fut assez que Mazarin s'intéressat à Venise, pour qu'il ne montrat qu'indifférence et mauvais vouloir : grace au saint père, le projet d'une ligue pour le secours de Venise avorta, et la France et la Savoie . envoyèrent seules quelques troupes. Vers le printemps de 1660, une petite escadre équipée à Toulon porta aux îles Ioniennes quatre mille Français et mille Piémontais, commandés par un frère du due de Modène, que Mazarin destinait à éponser une de ses nièces. Ces troupes, composées en majeure partie des anciens régiments rebelles de Condé, étaient censées licenciées du service de France : la flotte vénitienne les reprit aux îles Ioniennes pour les conduire à Candie. L'expédition ne fut point heureuse : les troupes auxiliaires, dans une sortie contre les Turcs qui assiégeaient Candie, furent prises d'une de ces paniques qui saisissent \* parfois les meilleurs soldats en présence d'ennemis inconnus et perdirent beaucoup de monde dans la déroute; la peste acheva de les ruiner (novembre 1660).

Pendant ce temps, l'escadre française qui avait convoyé este petité armée aux les loniemes albit faire une démonstration devant Alger et Tunis, pour thèher d'intimider les Barbaresques et de les obliger à rendre les Français qu'ils avaient réduis en esclavage contre la foi de traités toujours renouvelés et toujours violés: les Tunisiens, qui avaient envoyé dernièrement un chiaoux négocier à Paris, avaient consenti, puis se dédirent; les Algériens, qui retenaient à la chaîne, à ce qu'on prétend, plus de douze mille Français ', refusèrent, et l'escadre, mal approvisjon-

<sup>1.</sup> Chiffre probablement fort exagéré; une relation publiée dans le Recueil de Cologne, en 1666, ne parle que de cinq mille esclaves males chrétiens dans Aiger,

née et dépourvue de troupes de débarquement, ne put rien tenter de sérieux. L'entreprise dé Caudie et celle de Barbarie n'eurent donc d'autre résultat que d'animer le jeune roi et la France à tenter de nouveaux éflorts sur une plus grande échelle pour venger. Phonneur de nos armes 4.

Ces événements lointains pouvaient bien remuer l'opinion, mais non pas modifier les destinces nationales : la paix des Pyrénées avait reporté sur le gouvernement intérieur le principal intérêt de l'histoire. C'était là que se possient les problèmes dont la solution devait décider du sort de la Francie.

Les huit ou neuf mois qui suivirent le mariage du roi furent pour le gouvernement français une époque de transition : tout le monde prévoyait la fin prochaine du premier ministre, qui avait usé, dans les laborieuses conférences de l'île des Faisans, les restes d'une santé depuis longtemps ébranlée. Son retour trionsphal des Pyrénées à Paris, en juin et juillet 1660, avait été, comme le retour de Richelieu en 1642, le triomphe d'un mourant. Le marasme faisait, chez lui de rapides progrès; ses membres inférieurs se desséchaient. Bien qu'il eût surmonté, au mois d'août, la crise d'une goutte rentrée, on ne considéra généralement son salut que comme un répit et l'on douta qu'il pût atteindre le printemps suivant. De vives préoccupations remplissaient tons les esprits : chaeun cherchait à pénétrer par la pensée dans l'ère inconnue qui allait s'ouvrir ; chacun cherchait à deviner qui succéderait à Mazarin dans cette dynastie ministérielle dont le second règne expirait : car le public ne doutait pas que Mazarin n'eût un successeur. Serait-ce l'illustre chef des armées, Turenne, investi par ses services d'une si haute et si légitime influence ? Serait-ce le maréchal de Villeroi, ex-gouverneur de Louis XIV, vieux courtisan plus renommé par son adresse à louvoyer dans les oragés de la cour que par ses exploits guerriers? Le ministre de la guerre, Le Tellier, n'avait pas de si ambitieuses visées; « esprit net, facile, capable d'affaires », dit La Rochefoucauld, « il ne « prétendit jamais la première place pour occuper plus sûrement

Histoire de la poix des Pyrénées, p. 111. — Relation du sieur de Bricard; ap. Recueil historique contenant direrses pièces curieures; Cologue, 1666, in-18. — Larrei; litttoire de Louis XIV, t. I, p. 413-415.

a la seconde ». Lionne, le puissant et heureux auxiliaire du cardinal dans la diplomatie, ne paraissait pas nep pius, malgré tout son mérite, destiné à un tel rôle par sa position ni par son caractère; mais les regards se tourquient de plus en plus vers un autre ministre, le procureur-général surintendant Fouquet 1, qui sembiuit s'élever à la tombe.

bans l'ombre de l'alcòve où gisait le premier ministre, on ne suquesit guêre à remarquer une austère figure que le surintendant regardnit parfois d'un œil inquiet : personne n'eut songé à mettre en parallèle avec ce birllant l'oquiet, qui débouissait la cour de son faste et l'accabilat de ses largesses royales, l'obscur intendant du cardinal Mazarin, « le sieur Colbert<sup>2</sup>». La lutte était pourtant engagée entre ces deux hommés, et l'oquet entrevoyait, dans ce commis ignoré de la foule, sinon un rival, du moins un obstacle menaçant qui se placquit sur la route de son ambition.

Tandis qu'on se perdait en conjectures sur l'héritage du premér ministre, Mazarin travaillait à se donner un autre héritier auquel le public n'avait point pensé : Mazarin se préparait à mourir en préparant le roi à régner.

Les historiens ont tenu trop de compte des dénonciations de La Porte, valet de chambre du roi, un de ces serviteurs fidèles, mais jaloux et hargneux, qui sont toujours les ennemis des amis de leurs maîtres?, et l'on a incriminé avec quelque exagération la négligence de Mazarin à remplir les devoirs que lui imposait le 'titre de surintendant de l'éducation du roi : s'il y eut négligence, il n'est pas suffisamment établi qu'il yait eu un système de prolonger l'enfance de Louis, en le retenant dans l'ignorance et la frivolité 4. Si Louis fut peu et mal ibstruit, s'il ne fut en aucune accon initié à cette magnifique rénovation des sciences et de la philosophie qui illustrait son siècle, ce put être la faute, de son

Son collègue Servien était mort en février 1659.

Colbert était conseiller d'état depuis 1649; mais ce titre, alors très prodigué, n'avait pas grande autorité et ne redeviut important que quand on eut fixé le nombre et les attributions des couscillers.

<sup>3.</sup> Mem. de La Porte.

<sup>4.</sup> On voit Mazarin le mener un jour au conseil et l'y faire opiner à l'âge de ouze ans, fartité de Franc; 11 septembre 1649, Il faut observer que Louis avait de dix à quinze ans à l'époque où Mazarin, ballotté dans les orages de la Fronde, ne pouvait guére s'occuper de l'éducation du roi.

gouverneur Villeroi et de son médiocre précepteur Péréfixe, plus que du premier ministre. Quoi qu'il en soit, lorsque Mazarin eut vu se développer spontanément le caractère ferme et l'esprit droit du jeune prince, il n'essaya point de le détourner des choses sérieuses, il s'udressa à sa raison et à son eœur, en se posant devant lui comme le champion nécessaire et dévoué de la couronne et de l'état contre les factions et contre l'étranger; puis il l'exhorta à lire et à « apprendre son grand métier de roi », comme dit madame de Motteville ; il l'engagea , il l'obligea même à sièger fréquemment au conseil : il avait tini par comprendre que l'honnêteté devenait de l'habileté vis-à-vis d'une nature sagace et réfléchie comme celie du jeune Louis. D'ailleurs, la ruine de sa santé, sur laquelle il ne se fit pas longtemps illusion, renversa bientôt tous ses plans d'avenir personnel; il agit en conscience; il répara de son mieux le temps perdu et n'épargna rien pour rendre Louis ante à le remplacer. Il usa les restes d'une vie qui s'échappait à initier le roi, dans de longs entretiens, aux principes et aux ressorts de sa politique, et lui laissa même des instructions écrites '. Les conseils les plus importants qu'il lui donna paraissent avoir été de n'avoir plus de premier ministre et de n'avoir jamais de favori, de faire ses affaires lui-même, en renfermant chaque ministre dans son département, et de préférer, pour les emplois de haute confiance, les homines de naissance médiocre aux grands seigneurs; il l'engagea à réduire le conseil secret, où se décidaient les grandes affaires, au moindre nombre possible et à en écarter les gens d'église et les gens d'épée, ainsi que la reine mère. qui s'était, prise d'un retour de tendrèsse embarrassant pour son frère Philippe IV et pour sa terre natale. Il lui prècha, sur la foi des traités, à propos de l'Espagne et du Portugal, une morale fort relâchée, mais trop conforme à la pratique diplomatique du temps, pour qu'on y puisse trouver un sujet d'étonnement 2. Il lui

Madame de Motteville affirme en avoir entendu lire quelques articles par le roi lui-mênie (Mém., p. 506).

<sup>2.</sup> I A ce sujet, an penage fort cariest, des instructions de Louis XTV à con fils, effective vers 1670. I Vites des dura concomes de Fanos et d'Bayagne est les algioridhui et depnis bengtemps, dans le monde, qu'on ne peut élever l'ens ann abaiser l'attice... et, à d'internationaire consume qu'on present de la verte sans dégluiement, ellen e viertent jamais ensemble qu'avec cet opprit dans auxen traité, Quelques clauses spécieuses qu'on y metré d'unique d'auxilié, sec., le rétriable sens, que douvant enteuf fort beud ée un cotéé, c'éve qu'on de l'auxilié, sec., le rétriable sens, que douvant enteuf fort beud ée un cotéé, c'éve qu'on de l'auxilié sens, que nature metre fort beud en cotéé, c'éve qu'on de l'auxilié sens, que nature metre fort beud en coté de c'éve qu'on de l'auxilié sens, que nature metre fort beud en coté de c'éve qu'on de l'auxilié sens, que nature metre fort beud en coté de con c'été, c'éve qu'on de l'auxilié sens, que nature de l'auxilié sens, que nature nu service de l'auxilié sens que nature de l'auxilié sens que nature nu se l'auxilié sens que nature nu se l'auxilié sens que nature nu service de l'auxilié sens que nature nu se l'auxilié sens que nu se l'auxilié sens que l'a

conscilla enfin de cacher ses secrets aux femmes et aux courtisans, et, sur toutes choses de profiter des loisirs-de la paix pour rétablir les-finances. Quant aux personnes, il lui recommanda vivement Le Tellier et Lionne et lui donna l'avis de garder Fouquet, de mettre à profit ses rares talents et de réprimer ses dépredations en lui imposant Colbert pour contrôdeur.

Depuis le commencement de l'année 1661, ce n'était plus qu'à force d'énergie morale que Mazarin, épuisé par une fièvre lente, pouvait encore prendre part au gouvernement. Le 7 février, il se fit porter au château de Vincennes : c'était la fantaisie d'un malade qui croit laisser son mal derrière lui en se déplacant. La cour, habituée à suivre tous ses mouvements, car sa maison absorbait en quelque sorte la maison du roi, vint s'établir auprés de lui. Une consultation de douze médecins renommés lui ôta toute espérance : il recut l'arrêt d'une ame ferme et fit « bonne mine à la mort », dit madame de Motteville. Il garda jusqu'au dernier jour ses grandes qualités et ses travers, faisant violence à ses douleurs et surmontant sa faiblesse pour travailler et pour dicter et signer des dépêches, et, d'une autre part, jouant avec passion jusque sur le bord du cercueil et s'amusant à peser les pistoles qu'il gagnait, pour remettre au jeu celles qui étaient rognées . Il témoignait un regret ridicule de quitter son argent, un regret touchant de quitter ses tableaux et tous les précieux obiets d'art qu'il avait rassemblés avec amour. Il pressa le roi de ne pas interrompre, à cause de lui, les plaisirs du carnaval et l'obligea de retourner par deux fois au Louvre, pour danser un de ces magnifiques ballets qui étaient alors le divertissement favori de la cour et où Louis figura entre les deux anciens généraux de la Fronde, entre Condé et Beaufort;

s'abalembra au debors de toutes sortes d'houtillés et de toutes démonstrations publiques de massive volont; car, pune les infrancious acrètes et qui réclature point, l'une les atteujt toujours de l'autre... et ne promet le contraire qu'au même seus qu'on le lui pouce... Aunis on pourrait des qu'en es dégenent égitement débutent de l'autre de l'au

<sup>1.</sup> Mem. de madame de Motteville, p. 504.

chefs de parti transformés en dociles courtisans (22-26 février). Le dernier acte diplomatique de Mazarin fut un traité signé le 28 février avec le duc Charles de Lorraine. Le duc, à force d'in-

28 février avec le due Charles de Lorraine. Le duc, à force d'unstances, avait obtenu quelques améliorations à la condition que le traité des Pyrénées lui avait faile. On lui rendit le Barrois, domaine considérable, mais qui ne renfermait pas de places fortes, et il céda à la France Siercek, Sarrebourg et Philabourg. Siercé vanit quelque importance, comme avant-poste de Thionville sur la route de Trèves!

Une idec fixe tourmentait le mourant, t'était le sort futur de son inimense fortune : il voulait rester mattre de son argent. même après sa mort, et, cependant, il ne pouvait se défendre de ces serupules qui assiégent les consciences les moins timorées aux approches du moment suprême. Il eraignait d'ailleurs que les dispositions qu'il projetait ne fussent pas respectées et qu'on ne poussat le roi à rechercher l'origine de trésors trop démesurés pour être légitimes. Il alla au-devant du danger ; il avoua au roi, en les colorant avec adresse, les abus auxquels il avait participé, l'étendue et la plupart des sources de sa richesse; puis il remit à Louis, par un acte de donation universelle, la disposition de tout ce qu'il possédait et lui exprima, comme un simple désir, les intentions qu'il avait eues sur le partage entre ses héritiers. Louis, enfraîné par un mouvement généreux, renvoya la donation au cardinal 2. Mazarin, alors, crut pouvoir faire son testament en toute sécurité. Il y dispose d'une douzaine de millions en arzent et en valeurs mobilières, intérêts et revenus3, au profit de ses deux nièces Martinozzi, la duchesse de Modène et la princesse de Conti, de son neveu Maneini, de trois de ses nièces Maneini, Olimpia, comtesse de Soissons, Marie, mariée au connétable romain Colonna, et Marianne, de divers partieuliers et de plusieurs établissements d'utilité publique ou de charité, Il ordonne la fondation du collège des Quatre-Nations, destiné à élever gra-

<sup>1.</sup> Dumont, t. VI, 2e part., p. 348,

<sup>2.</sup> Mém. de Choisi, sp. Collect. Michaud, 3º sér., t. VI, p. 569.

Permi ces valeurs figurent des droits sur le sel, sur les aides et sur d'autres impôts alienés.

<sup>4.</sup> Aujourd'hui le palais de l'Institut. Il fut élevé sur les dessins de l'architecte. Levau,

tuitement soixante enfants nobles ou bourgeois des quatre provinces réunies à la France par les traités de Westphalfe et des Pyrénées (l'Artois, le Roussillon, l'Alsace et le district de Pignerol); il lègue sa bibliothèque à ce collège, à la charge d'en ouvrir l'entrée à tous les gens de lettres, et ordonne que sa succession maintienne à ces derniers les pensions qu'il leur faisait. Il donne à la couronne, aux deux reines, au frère du roi, des diamants et de précieux objets d'art ; il lègue à son neveu Mancini le duché de Nivernals, qu'il avait acheté au duc de Mantoue, avec la survivance des gouvernements de Brouage et de La Rochelle, dont le roi lui a permis de disposer; il lègue à son petit-neveu de Mercœur; fils de l'ainée de ses nièces Mancini, qui était morte, le domaine ducal d'Auvergne, qu'il avait acquis ; enfin, tous ces legs acquittés, il institue légataires universels du reste de son héritage sa nièce llortense Mancini et Armand de La Porte, fils du maréchal de La Meilleraie, à qui il avait marié llortense et qui avait pris le titre de due de Mazarini , afin de perpétuer le nom '. Il y avait, dans le choix de ce légataire, un sentiment de reconnaissance envers la mémoire de Richelieu, proche parent et patron de La Meilleraie, L'énormité de ce legs devait rester inappréciable au public : Mazarin défendait expressément de faire d'inventaire . apparemment par une sorte de pudeur, et priait le roi d'y interposer son autorité. L'abbé de Choisi, dans ses mémoires, parle de quinze à vingt millions d'argent comptant, qui auraient été en dépôt dans les diverses forferesses dont Mazarin avait le gouvernement. Suivant lui, le roi, par le conseil de Colbert, en aurait repris une partie, comme appartenant à l'état. Le surintendant Fouquet évaluait la fortune du cardinal de quarante à cinquante millions (un peu plus du double en monnaie d'aujourd'hui 2, mais peut-être le quintuple en valeur relative!)

<sup>1).</sup> Le rei, Ivavii, en outre, autorisé à granulir, par centrat de mariage, la surrivance des gouvernements d'Alasce, de Brisach, de Philipbourg, de la Frère et de Vincennes un nouveau duc de La Porte-Mazariai et à laisser le gouvernement d'Auvergue eu de t. Marianne Manciaii, Mazaria dispans gélement d'une treataine des plus riches ablayes de France. — Mén. de Choisi, 3º sér., t. VI, p. 570. — Id. de Blant de Brienne, t. II, p. 134.

<sup>2.</sup> V. Céurres de Fouquet, édit. de Paris; 1676; t. V, p. 13. — La somme est déjà bien assez forte, sans la doubler, comme le fait Voltaire dans son Siècle de Louis XIV. Le testament de Mazarin a été publié dans les Céueres de Louis XIV, t. V, p. 232-

Son testament achewé (6 mars), le cardinal no songea plus qu'à finir en paix. Il garda jusqu'à la dernière heure un esprit calme, une pleine possession de lui-même et une sérénité e plus philosophique que chrétienne »: il avait toujours passé pour assez indifferent en religion †. Il noutra ecpendant des sentinents religients, sinon dévots, à l'approche du grand passage, remplit, a avec décence les rites suprèmes du catholicisme et rendit le dernier soupir dans la nuit du 8 au 9 mars. Il avait vécu ciuquantencuí ans, dix-sept mois de plus que Richelieu, et avait, comme lui, réput dis-huit ans <sup>3</sup>.

Le roi, aussitot éveille, manda Pouquet, Le Tellier et Lionne, et s'enferma trois heures avec eux : ni la reine mère, ni l'ex-gouverneur de Louis XIV, Villeroi, ne furent appelés. L'après-nidit, la cour retourna de Vincennes à Paris. Lo lendemain, un second conseil fut tenu au Louvre : le chincelier et les secrétaires d'étri y furent convoqués avec les trois membres du conseil secret formé la veille. — « Monsieur, » dit le roi en s'adressant au chancelier, chef titulaire des conseils, « je vous à fait assembler

Saint-Simon dit qu'il fut établi judicialrement que le legs universel à Horteuse Maneini s'éleva à 28 millions [Mm., t. X. p. 390; in-5\*]. Les legs particuliers montaient à à une douzaine de millions; plus les legs à la famille royale et les fonds destinés au collège Mazarin. Nous ne pensons pus que Fouquet ait exagéré le total.

- 1. Mém. de Choisi, p. 572; de madame de Motteville, p. 122 et 503,
- 2. Nous donnons ici en note, d'après un fragment Italien des Carnets Inséré par M. de Lai orde dans son Poleis Mazarin, p. 246, note 198, des réflexions écrites en 1643 par Mazarin à l'asage d'Anne d'Autréhe et que nous eussions dû placer à l'avénement de ee ministre et nou à sa mort.
- Le l'ampois de tous les outres sont hatressés à la diminution de l'autorité de noi, ilse addistrire, et a pouraisent l'affolissement, du d'étre excendents plus considérables, et sont opposés à son pourtir aboûts, rodaint qu'on ne étense compte account de l'autorité de l'autorité
  - Ce fragment n'a pas besoin de commentaire!

« avec mes ministres et mes secrétaires d'état, pour vous dire que « jusqu'à présent j'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires

« par feu M. le cardinal : je serai à l'avenir mon premier mi-« nistre. Vous m'aiderez de vos conseils quand je vous les deman-

e derai. Je vous prie et vous ordonne, monsieur le chancelier,

« de ne rien sceller en commandement que par mes ordres ; et « vous, mes secrétaires d'état, et vous, monsieur le surintendant

des finances, je vous ordonne de ne rien signer sans mon com-

Le règne de Louis le Grand était commencé!

FIR DU TOME DOUZIÈM

# TABLE DES MATIÈRES

## CONTENUES DANS DE TOME DOUBLEME.

## SIXIÈME PARTIE.

LUTTE DES MAISONS DE BOURBON ET D'AUTRICHE. (Suite.)

## LIVRE LXXII. - MOUVEMENT INTELLECTURE BY MORAL

- magnet

MOTURERY PHILOSOPHIQUE. RÉVOLUTION DES SCIENCES. DESCRITES, —
Guerre générale contre Aristôte et la sociatique. — Commencementa de l'astromonie, de la physique, de la physicaje incurviles Copernic. Gaillée
Kepler. Harvey. Tentative d'encyclopétic et de seldode. Doco. — Révolation radicale de la philosophi. Descarter, Diocres de Meldor. Philosophie première, système du mouté, morrle de Descartes. — Senssaliume et
expéricame, Gassaudi. Hobbes. (1610-1669)

## LIVRE LXXIII. - MOUVEMENT INTELLECTUEL ET MOEAL. (Suits.)

MORVEMENT REMOTEUX. — Saint François de Sales. — Institutions de charité. Saint Pincust de Roul. et mademoirelle Leonas. — Institutions religieuses et scientifiques. Les oratorieus. La congréçation de Saint-Many. — Les jéuntes et les jaménistes; Jaménistes et Saint-Cytant Pour-Royal, — Pagal. Le Prostiticiale. Les Pensies. (1800-1802).

LIVRE LXXIV. - MOUVEMENT INTELLECTUEL BY MORAL. (Suite at fin.)

## LIVRE LXXV. - MARABIN.

MINORITÉ DE LOUIS XIV : ANNE D'AUTRICHE, régente; Mazarin, chef du conseil, — Le traité de Wesifhalie. — Le duc d'Enghien. — Vio-

Pages.

toire de Rocrol. Prise de Thionville. - Tentative de résction contre le système de Richelieu. Elle échoue, Intrigues et châtiment des importants. -Mort de Guebriant, Échec de Tuttlingen, - Victoire navale de Carthagène, - Embarras financiers. - Ouverture du congrès de Westphalie. - Prise de Gravelines. Victoire de Freybourg. Teut le cours du Rhin au pouvoir des Français, La Franche-Comté provisoirement partagée et neutre. - Débats avec le parlement à l'occasion des impôts. - Succès balancés en Catalogne. Victoire des Portugais sur les Espagnols. Échec de Marienthal. Victoire de Nordlingen, Reprise de Trèves, - Prise de Dunkerque, Belle campagne de Tubense en Allemague. Mort glorieuse de l'amiral Brézé devant Orbitello. Conquête des Présides de Toscane. - Négociations de Münster et d'Osnabruck. Les Provinces-Unies font une paix séparée avec l'Espagne. La France et la Suède restent unies. - Révulte de Naples. - Invasion de la Bavière par les Franco-Suédois; succès des Français et de leurs alliés en Bavière, en Westphalie, en Catalugue, en Estremadure. Victoire de Lens, - Traités de Münster et d'Osnabruck. Triomphe de la politique de Richelien en Allemagne, Abaissement de l'Autriche. Affranchissement des princes et des villes d'Allemagne, L'Alsace, Brisach et Philipsbourg cédea à la France. (1643 - 1648). 156

#### LIVRE LXXVI .- MAZARIN. (Swite).

La FRONDE. — L'atte entre la cour et le pariement, Les Frondeurs, Arrif d'union entre les corps de magiétairente. Tentative de révolution fuite par l'articontait de rube. Le condjutur. Le premier précident Molé, Journée des Barricades, La cour écle. Déclaration du 20 cetabre 10-18, Nouveaux d'émiètés entre la cour et le parlement. La cour quitte Paris, Guerre de la FRONDE, Sége de Paris, Mauvements dans les l'rivvinces. Paris de Ruci, (1461-1691). 272

## LIVRE LXXVII. - MAZARIN. (Suite).

LA FRONDE ET L'ESPAGNE. - Suite de la guerre contre l'Espagne; perte d'Ypres. - Tronbles dans les provinces. - La cour se raccomunde avec les frondeurs et se brouille avec le prince de Condé. Arrestation de Cundé. Insurrection nobiliaire en faveur de Condé. La NOUVELLE FRONDE. Les nouveque frondeure appellent les Espagnols. La Picardie et la Champagne entamées, pendant que la cour assiège Bordeaux insurgé. Échec des rebelles et des Espagnois à Rethel. Les anciens et les nouceaux frondeurs se réunissent contre Mazarin. Condé remis en liberté. Mazarin obligé de quitter la France. - Rapture entre les denx Frondes. La Vieille Fronde s'unit de nouveau à la reine centre Condé. - Majorité de Louis XIV. - Condé recommence la guerre givile et s'allie à l'Espagne. Mazarin rentre en France les armes à la main. Le duc d'Orléans s'unit à Condé. Le parlement de Paris met à prix la tête de Mazarin, sans s'unir aux princes. Turenne et Condé en présence, Combat de Bléneau, Siège d'Étampes, Anarchie à Paris, Le parlement réduit à l'impuissance. Bataille du faubourg Saint-Antoine, Massacre de l'Ilôtel de Ville, Mazarin quitte de nouveau la France, Réaction dans Paris contre les princes. Paris rappelle le roi et la reine mère. Le parlement et le duc d'Orléans se soumettent. Condé se fait général espagnol, Retour définitif de Mazarin. - Perte de Gravelines et de Dunkerque par l'intervention

|                                                                        | Pages. |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| le l'Angloterre en faveur de l'Espagne. Perte de la Catalogne. Perte d | e      |
| Casal L'Ormés, genvernement démocratique à Bordeaux Soumission         | n      |
| de la Guyenne, Fin de la Fronde, (1649-1653)                           | . 334  |
|                                                                        |        |

### LIVRE LXXVIII. - MAZARIN (Seite et fin).

Le Taurf gus Prafavira. — Dissolve Sanzier. — Suits de la guerre contre l'Expense et de la lutie sette l'Erreme et Coulé. Belle campagne de Turenne. Diffaite des Expensals derant Arras. Prins du Quesnii. Prins de Landrecke, Exbense de Vaniscienses. Allinez seuv Cenweill. Prins de Landrecke, Exbense de Vaniscienses. Allinez seuve Cenweill. Prins de terre. Prins de Graveline. Invasion des Flandres. Les Français étables aux portes de Bruzaties. — Secons dighematiques de Gramont de Libona en Alleangen. ALLAIACE DE RIUS, en confédération de l'Allemagne confédératies nou la protection de la France. — L'Expense demande la pain et affec l'infante Marc-Diriches à Louis XIV. Laus XIV et Marie Manciel. Trait des Prins de la France. — L'Expense demande la paine et affec l'allemagne confédération de l

PIN DE LA TABLE DES MATIÈRES DU TOME DOUZIÈME.



PARIS. - IMPRIMENTE DE L. CLATE, SUE SAINT-BENOIT, 7.

568374









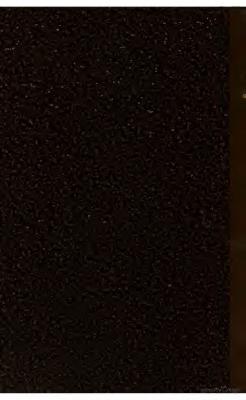